







# TRENT UNIVERSITY LIBRARY

PRESENTED BY

Lady Eaton

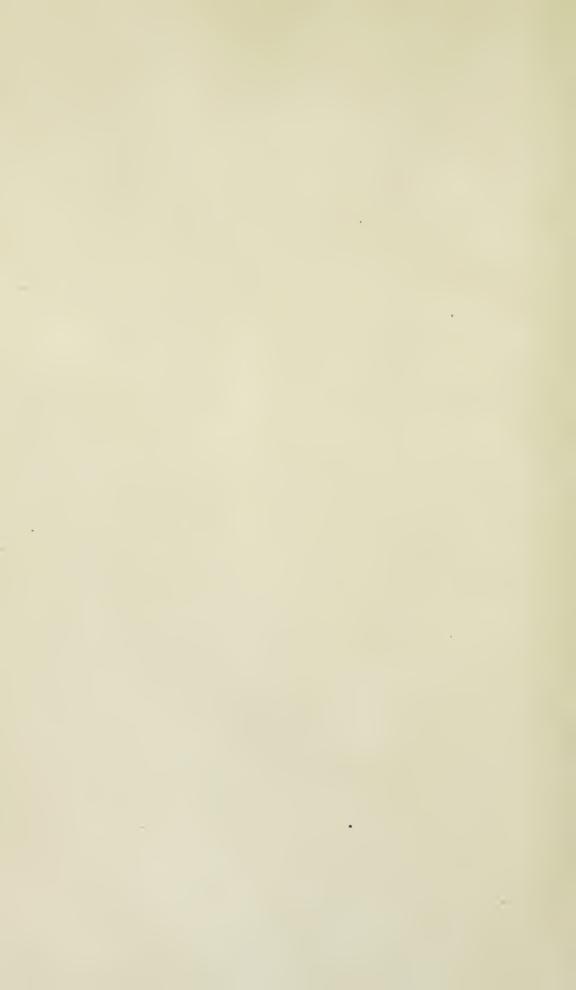



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation





### VIE DE JEANNE D'ARC

#### CALMANN-LÉVY, ÉDITEURS

#### DU MÊME AUTEUR

Format grand in-18

| BALTHASAR                                          | 1 vol. |
|----------------------------------------------------|--------|
| LES CONTES DE JACQUES TOURNEBROCHE                 | 1 —    |
| CRAINQUEBILLE, PUTOIS, RIQUET                      | i —    |
| LE CRIME DE SYLVESTRE BONNARD (Ouvrage couronné    |        |
| par l'Académie française)                          | i —    |
| LES DÉSIRS DE JEAN SERVIEN                         | 1 —    |
| LES DIEUX ONT SOIF                                 |        |
| L'ÉTUI DE NACRE                                    | 1 —    |
| HISTOIRE COMIQUE                                   | 1 —    |
| L'ILE DES PINGOUINS                                | 1 —    |
| LE JARDIN D'ÉPICURE                                | i —    |
| JOCASTE ET LE CHAT MAIGRE                          |        |
| LE LIVRE DE MON AMI                                | 1 —    |
| LE LYS ROUGE                                       | i —    |
| LES OPINIONS DE M. JÉRÔME COIGNARD                 | 1 —    |
| PAGES CHOISIES                                     | 1 —    |
| LE PETIT PIERRE                                    |        |
| LE PUITS DE SAINTE-CLAIRE                          | i —    |
| LA RÔTISSERIE DE LA REINE PÉDAUQUE                 | i —    |
| LES SEPT FEMMES DE LA BARBE-BLEUE                  | 1 —    |
| SUR LA PIERRE BLANCHE                              | 1 —    |
| THAÏS                                              | 1 —    |
| LA VIE LITTÉRAIRE                                  | 4 —    |
| HIGHOIDE GOMBUNDODAINE                             |        |
| HISTOIRE CONTEMPORAINE                             |        |
| I L'ORME DU MAIL                                   | 1 vol. |
| II. — LE MANNEQUIN D'OSIER                         | 1 -    |
| III L'ANNEAU D'AMÉTHYSTE                           | 1 —    |
| IV. — MONSIEUR BERGERET A PARIS                    | 1 —    |
| Format grand in-8°                                 |        |
| VIE DE JEANNE D'ARC                                |        |
| VIE DE JEANNE D'ARG                                | 2 —    |
| ÉDITIONS ILLUSTRÉES                                |        |
| CLO (Illustrations en couleurs de Mucha)           | 4 vol  |
| HISTOIRE COMIQUE (Pointes sèches et eaux-fortes de | 1 101  |
| Edgar Chahine)                                     | 1 —    |
| LES CONTES DE JACQUES TOURNEBROCHE (Illustra-      |        |
| tions en couleurs de Léon Lebèque)                 | 1      |

#### ANATOLE FRANCE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

## VIE

DE

# JEANNE D'ARC

I



PARIS
CALMANN-LÉVY, ÉDITEURS
3, RUE AUBER, 3

Published february fifth, nineteen hundred and eight. Privilege of copyright in the United States reserved, under the Act approved March third, nineteen hundred and five, by Manzi, Joyant et Cio.

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays, y compris la Hollande.

#### PRÉFACE

Mon premier devoir serait de faire connaître les sources de cette histoire; mais L'Averdy, Buchon, J. Quicherat, Vallet de Viriville, Siméon Luce, Boucher de Molandon, MM. Robillard de Beaurepaire, Lanéry d'Arc, Henri Jadart, Alexandre Sorel, Germain Lefèvre-Pontalis, L. Jarry et plusieurs autres savants, ont publié et illustré les documents de toute sorte d'après lesquels on peut écrire la vie de Jeanne d'Arc. Je m'en réfère à leurs travaux qui forment une opulente bibliothèque <sup>1</sup> et, sans entreprendre une nouvelle étude littéraire de ces documents, j'indiquerai

<sup>1.</sup> Le P. Lelong, Bibliothèque historique de la France, Paris, 1768 (5 vol. in fol.), II, n. 17172-17242. — Potthast, Bibliotheca medii œvi, Berlin, 1895, in-8°, t. 1, pp. 643 et suiv. — U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen Age, Paris, in-8°, 1877, pp. 1247-1255; Jeanne d'Arc, biobibliographie, Montbéliard, 1878 [Extrait]; Supplément au Répertoire, Paris, 1883, pp. 2684-2686, in-8°. — Lanéry d'Arc, Le livre d'Or de Jeanne d'Arc, bibliographie raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne d'Arc, Paris, 1894, gr. in-8° et supplément. — A. Molinier, Les sources de l'his-

seulement, d'une façon rapide et générale, les raisons qui m'ont dirigé dans l'usage que j'ai cru devoir en faire. Ces documents sont : 1° le procès de condamnation; 2° les chroniques; 3° le procès de réhabilitation; 4° les lettres, actes et autres pièces détachées.

1º Le procès de condamnation 1 est un trésor pour l'historien. Les questions des interrogateurs ne sauraient être étudiées avec trop de soin : elles procèdent d'informations faites à Domremy et en divers pays de France où Jeanne avait passé, et qui n'ont point été conservées. Les juges de 1431, est-il besoin de le dire? ne recherchaient en Jeanne que l'idolâtrie, l'hérésie, la sorcellerie et les autres crimes contre l'Église; ils n'en examinèrent pas moins tout ce qu'ils purent connaître de la vie de cette jeune fille, enclins, comme ils l'étaient, à découvrir du mal dans chacun des actes et dans chacune des paroles de celle qu'ils voulaient perdre pour déshonorer son roi. Tout le monde sait le prix des réponses de la Pucelle; elles sont d'une héroïque sincérité et, le plus souvent, d'une clarté limpide. Cependant, il n'y faut pas tout prendre à la

toire de France des origines aux guerres d'Italie, IV: Les Valois, 1328-1461, Paris, 1904, pp. 310-348.

<sup>1.</sup> Jules Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, Paris, in-8°, 1841, t. I.

lettre. Jeanne, qui ne regarda jamais l'évêque ni le promoteur comme ses juges, n'était pas assez simple pour leur dire l'entière vérité. C'était déjà, de sa part, beaucoup de candeur que de les avertir qu'ils ne sauraient pas tout. Il faut reconnaître aussi qu'elle manquait étrangement de mémoire. Je sais bien qu'un greffier admirait qu'elle se rappelât très exactement, au bout de quinze jours, co qu'elle avait répondu à l'interrogateur. C'est possible, bien qu'elle variât quelquefois dans ses dires. Il non est pas moins certain qu'il ne lui restait, après un an, qu'un souvenir confus de certains faits considérables de sa vie. Enfin, ses hallucinations perpétuelles la mettaient le plus souvent hors d'état de distinguer le vrai du faux.

L'instrument du procès est suivi d'une information sur plusieurs paroles dites par Jeanne in articulo mortis<sup>3</sup>. Cette information ne porte pas la signature des greffiers. De ce fait la pièce est irrégulière au point de vue de la procédure; elle n'en constitue pas moins un document historique d'une authenticité certaine. Je crois que les choses se sont passées à peu près comme ce procès-verbal extra-judiciaire les rapporte. On y trouve exposée la seconde rétractation de Jeanne et

<sup>1.</sup> Procès, t. I. p. 93 et passim.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, pp. 89, 142, 161, 176, 178, 201.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, pp. 478 et suiv.

cette rétractation ne fait point de doute, puisque Jeanne est morte communiée. Ceux mêmes qui ont, au procès de réhabilitation, signalé l'irrégularité de cette pièce<sup>1</sup>, n'en ont nullement taxé le contenu de fausseté <sup>2</sup>.

2º Les chroniqueurs d'alors, tant français que bourguignons, étaient des chroniqueurs à gages. Tout grand seigneur avait le sien. Tringant dit que son maître « ne donnait point d'argent pour soy faire mettre ès croniques »3, et qu'il n'y fut pas mis à cause de cela. La plus vieille chronique où il soit parlé de la Pucelle est celle de Perceval de Cagny, serviteur de la maison d'Alençon, écuyer d'écurie du duc Jean 4. Elle fut rédigée en l'an 1436, c'est-à-dire six ans seulement après la mort de Jeanne. Mais elle ne le fut pas par lui; il n'avait, de son propre aveu, « le sens, mémoire, ne l'abillité de savoir faire metre par escript ce, ne autre chose mendre de plus de la moitié<sup>5</sup>. C'est l'ouvrage d'un clerc qui rédige avec soin. On n'est pas surpris qu'un chroniqueur aux gages de la maison d'Alençon expose de la façon la moins favorable au roi et à

<sup>1.</sup> Déposition de G. Manchon, Procès, t. II, p. 14.

<sup>2.</sup> Cf. J. Quicherat, Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc, Paris, 1850, pp. 138-144.

<sup>3.</sup> Jean de Bueil, *Le Jouvencel*, éd. C. Fabre et L. Lecestre, Paris, 1887, in-8°, t. II, p. 283.

<sup>4.</sup> Perceval de Cagny, *Chroniques*, publiées par II. Moranvillé, Paris, 1902, in-8°.

<sup>5.</sup> Ibid., p. 31.

son conseil les différends qui s'élevèrent entre le sire de la Trémouille et le duc d'Alençon au sujet de la Pucelle. Mais on aurait attendu d'un scribe, qui est censé écrire sous la dictée d'un domestique du duc Jean, un récit moins inexact et moins vague des faits d'armes accomplis par la Pucelle en compagnie de celui qu'elle appelait son beau duc. Bien que cette chronique fût écrite à une époque où l'on n'imaginait pas que le procès de 1431 pût être un jour revisé, la Pucelle y est considérée comme opérant par des moyens surnaturels et ses actes y revêtent un caractère hagiographique qui leur ôte toute vraisemblance. Au reste, la portion de la chronique dite de Perceval de Cagny, qui traite de la Pucelle, est brève : vingt-sept chapitres de quelques lignes chacun. Quicherat croit que c'est la meilleure chronique qu'on ait sur Jeanne d'Arc 1, et peut-être en effet, que les autres valent moins encore.

Gilles le Bouvier, roi d'armes du pays de Berry <sup>2</sup>, qui avait quarante-trois ans en 1429, est un peu plus judicieux que Perceval de Cagny, et, bien qu'il brouille souvent les dates, mieux au fait des opérations militaires. Mais il est trop sommaire pour nous apprendre grand'chose.

Jean Chartier, chantre de Saint-Denys<sup>3</sup>, exerçait l'office

<sup>1.</sup> Procès, t. IV, p. 1.

<sup>2.</sup> Ibid., t. IV, pp. 40 à 50. — D. Godefroy, Histoire de Charles VII, Paris, 1661, in-fol., pp. 369-474.

<sup>3.</sup> Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, publ. par Vallet de Viriville, Paris, 1858, 3 vol. in-18 (Bibliothèque Elzévirienne).

de chroniqueur de France en 1449. C'est donc, comme on eût dit deux siècles plus tard, un historiographe du roi. Il y paraît à la manière dont il rapporte la fin de Jeanne d'Arc. Après avoir dit qu'elle fut longtemps gardée en prison par les ordres de Jean de Luxembourg, il ajoute : « Lequel Luxembourg la vendit aux Angloiz, qui la menèrent à Rouen, où elle fut durement traictée; et tellement que, après grant dillacion de temps, sans procez, maiz de leur voulenté indeue, la firent ardoir en icelle ville de Rouen publiquement... qui fut bien inhumainement fait, veu la vie et gouvernement dont elle vivoit, car elle se confessoit et recepvoit par chacune sepmaine le corps de Nostre Seigneur, comme bonne catholique 1. » Quand Jean Chartier dit que les Anglais la brûlèrent sans procès, il entend apparemment que le bailli de Rouen ne prononça pas de sentence. Pour ce qui est du procès d'Église, pour ce qui est des deux causes de lapse et de relapse, il n'en souffle mot, et c'est aux Anglais qu'il reproche d'avoir brûlé sans jugement une bonne catholique. On voit, par cet exemple, dans quel embarras la sentence de 1431 mettait le gouvernement du roi Charles. Mais que penser d'un historien qui, gêné par le procès de Jeanne, le supprime? Jean Chartier est

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, t. I, p. 122.

un esprit extrêmement faible et futile; il sembla croire que l'épée de sainte Catherine était fée et qu'en la rompant Jeanne perdit tout son pouvoir<sup>1</sup>; il recueille les fables les plus puériles. Cependant le fait n'est pas sans intérêt que le chroniqueur en titre des rois de France, écrivant vers 1450, attribue à la Pucelle une grande part dans la délivrance d'Orléans, la conquête des places sur la Loire et la victoire de Patay, rapporte que le roi forma l'armée de Gien « par l'admonestement de ladite Pucelle<sup>2</sup> », et dise expressément que Jeanne fut « cause » du couronnement et du sacre<sup>3</sup>. C'était là sûrement l'opinion professée à la cour de Charles VII, et il ne reste plus qu'à savoir si elle était sincère et fondée en raison, ou si le roi de France ne jugeait pas avantageux de devoir son royaume à la Pucelle, hérétique au regard des chefs de l'Église universelle, mais de bonne mémoire pour le menu peuple de France, plutôt qu'aux princes du sang et aux chefs de guerre, dont il ne se souciait pas de vanter les services après la révolte de 1440, cette praguerie, où l'on avait vu le duc de Bourbon, le comte de Vendôme, le duc d'Alençon, que la Pucelle appelait son beau duc, et jusqu'au prudent comte de Dunois, s'unir aux routiers pour faire la

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, t. I, p. 122.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 87.

<sup>3.</sup> lbid., t. I, p. 97.

guerre à leur souverain avec plus d'ardeur qu'ils ne l'avaient jamais faite aux Anglais.

Le Journal du siège<sup>1</sup> fut sans doute tenu en 1428 et 1429, mais la rédaction qui nous est parvenue date de 14672. Ce qui s'y rapporte à Jeanne, antérieurement à sa venue à Orléans, est interpolé; et l'interpolateur fut assez maladroit pour placer au mois de février l'arrivée de Jeanne à Chinon, qui eut lieu le 6 mars, et pour assigner la date du jeudi 10 mars au départ de Blois, qui ne s'effectua qu'à la fin d'avril. Le journal, du 28 avril au 7 mai, est moins incertain dans sa chronologie et les erreurs de calendrier qui s'y trouvent encore peuvent être attribuées au copiste. Mais les faits rapportés à ces dates, parfois en désaccord avec les pièces de comptabilité et souvent empreints de merveilleux, témoignent d'un état avancé de la légende. Il est impossible, par exemple, d'attribuer à un témoin du siège l'erreur commise par le rédacteur relativement à la chute du pont des Tourelles<sup>3</sup>. Ce qui est dit, à la page 97 de l'édition P. Charpentier et C. Cuissart, des relations entretenues par les habitants avec les hommes d'armes ne semble pas à sa place et pourrait bien avoir été mis là

<sup>1.</sup> Journal du siège d'Orléans (1428-1429), publié par P. Charpentier et C. Cuissart, Orléans, 1896, in-8°, introduction.

<sup>2.</sup> La copie la plus ancienne date de 1472 (Ms fr. 14665).

<sup>3.</sup> Ibid., p. 87. — Procès, t. IV, p. 162, note.

pour effacer le souvenir des dissentiments graves qui s'étaient produits dans la dernière semaine. A partir du 8 mai, le journal n'est plus du tout un journal; c'est une suite de morceaux empruntés à Chartier, à Berry et au procès de réhabilitation. L'épisode du grand et gros Anglais que maître Jean de Montesclère tue au siège de Jargeau est visiblement tiré de la déposition que Jean d'Aulon fit en 1456, et cet emprunt est fait au mépris de la vérité, puisque Jean d'Aulon dit expressément que le grand et gros Anglais fut tué aux Augustins<sup>1</sup>.

La chronique appelée Chronique de la Pucelle<sup>2</sup>, comme si elle était la chronique par excellence de l'héroïne, est extraite d'une histoire intitulée Geste des nobles François, et qui remonte jusqu'à Priam de Troie. Mais elle n'en fut pas tirée sans changements ni additions. Ce travail fut opéré après 1467. Quand on aura démontré que la Chronique de la Pucelle est d'un Cousinot, enfermé dans Orléans pendant le siège, ou même de deux Cousinot, oncle et neveu, selon les uns, père et fils, selon les autres, il n'en restera pas moins vrai qu'elle est en grande partie copiée du Journal du siège, de Jean Chartier et du procès de réhabilitation. Cet ouvrage ne fait pas grand honneur à son auteur, quel qu'il soit, car on

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 97. — Procès, t. III, p. 215.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle ou Chronique de Cousinot, publiée par Vallet de Viriville, Paris, 1859, in-16 (Bibliothèque Gauloise).

ne peut pas beaucoup vanter un faiseur d'histoires qui raconte deux fois les mêmes événements avec des circonstances différentes et inconciliables, sans paraître le moins du monde s'en apercevoir. La *Chronique de la Pucelle* s'arrête brusquement au retour du roi en Berry après l'échec devant Paris.

Il faut placer le *Mistère du siège* <sup>1</sup> parmi les chroniques. C'est, en effet, une chronique dialoguée et rimée, qui présenterait un grand intérêt, du moins pour son ancienneté, si l'on pouvait, comme on l'a voulu, en faire remonter la composition à l'année 1435. Dans ce poème de 20 529 vers, les éditeurs et, à leur suite, plusieurs érudits ont cru reconnaître « certain mistaire <sup>2</sup> » joué à Orléans lors du sixième anniversaire de la délivrance. Mais de ce que le maréchal de Rais, qui se plaisait à faire représenter magnifiquement des farces et des mystères, soit demeuré du mois de septembre 1434 jusqu'au mois d'août 1435 dans la cité du duc Charles, faisant grande dépense <sup>3</sup>, et que la ville ait acheté de ses deniers, en 1439, « un estandart ct bannière qui furent à Monseigneur de Reys pour faire

<sup>1.</sup> Mistère du siège d'Orléans, publ. pour la première fois d'après le manuscrit unique conservé à la bibliothèque du Vatican, par MM. F. Guessard et E. de Certain, Paris, 1862, in-4°. — Cf. Étude sur le mystère du siège d'Orléans, par H. Tivier, Paris, 1868, in-8°.

<sup>2.</sup> Procès, t. V, p. 309.

<sup>3.</sup> L'abbé E. Bossard et de Maulde, Gilles de Rais, maréchal de France dit Barbe-Bleue (1404-1440), 2º édit., Paris, 1886, in-8º, pp. 94 à 113.

la manière de l'assault comment les Tourelles furent prinses sur les Anglois 1 », on ne peut tirer la preuve que, en 1435 ou en 1439, le 8 mai, une pièce de théâtre fut représentée, ayant le Siège pour sujet et pour héroïne la Pucelle. Si pourtant on veut faire de « la manière de l'assault comment les Tourelles furent prises » un mystère, plutôt qu'une cavalcade ou tout autre divertissement, et voir dans le « certain mistaire » de 1435 une représentation du Siège mis et levé par les Anglais, on obtiendra de cette façon un mystère du siège. Encore faudra-t-il voir si c'est celui dont nous possédons le texte.

Comme parmi les cent quarante personnages parlants, de l'œuvre qui nous est parvenue, se trouve le maréchal de Rais, on a supposé que l'ouvrage fut écrit et représenté antérieurement au procès qui se termina par la sentence exécutée au-dessus des ponts de Nantes, le 20 octobre 1440. En effet, nous a-t-on dit, comment, après sa mort ignominieuse, montrer aux Orléanais le vampire de Machecoul combattant pour leur délivrance? Comment associer dans une action héroïque la Pucelle et Barbe-Bleue? Il est embarrassant de répondre à une semblable question, parce que nous ne savons pas ce que pouvait supporter, en ce genre de choses, la rudesse

<sup>1.</sup> Mistère du siège, p. viij.

des vieux âges. Notre texte, convenablement interrogé, nous dira peut-être lui-même s'il est antérieur ou postérieur à 1440.

Le bâtard d'Orléans fut fait comte de Dunois le 14 juillet 1439¹. Les vers du Mistère, où on lui donne ce titre, ne peuvent donc être plus anciens que cette date. Ils abondent et, par une singularité qu'on n'explique pas, se trouvent tous dans le premier tiers de l'ouvrage. Quand Dunois paraît ensuite, il redevient le Bâtard. De ce fait, voilà cinq mille vers que les éditeurs de 1862 considèrent comme ajoutés postérieurement au texte primitif, bien qu'ils ne se distinguent des autres ni par la langue, ni par le style, ni par la prosodie, ni par aucune qualité. Mais le reste du poème remonte-t-il à 1435 ou 39?

Je n'en crois rien. Aux vers 12 093 et 12 094, la Pucelle annonce à Talbot qu'il mourra par la main « des gens du roi ». Cette prophétie n'a pu être faite qu'après l'événement : elle constitue une manifeste allusion à la fin de l'illustre capitaine, et ces vers sont sûrement postérieurs à l'année 1453.

Un clerc orléanais, six ans après le siège, n'aurait pas travesti Jeanne en dame de haute naissance.

Aux vers 10 199 et suivants du Mistère du siège la

<sup>1.</sup> Mistère du siège, préface, p. x.

Pucelle répond au premier président du Parlement de Poitiers qui l'interroge sur sa maison :

> Quant est de l'ostel de mon père, Il est en pays de Barois; Gentilhomme et de noble afaire Honneste et loyal François<sup>1</sup>.

Pour qu'un clerc en arrivât à écrire de telles choses, il fallait que la famille de Jeanne fût depuis très long-temps anoblie et la première génération noble éteinte, ce qui advint en 1469; il fallait qu'il pullulât des du Lys, dont on ménageait les prétentions ridicules. Ces du Lys ne se contentaient point de remonter à leur tante; ils rattachaient le bonhomme Jacquot d'Arc à la vieille noblesse barroise.

Bien que ces paroles de Jeanne sur « l'hôtel de son père » s'accordent assez mal avec d'autres scènes du même mystère, ce long ouvrage paraît être tout d'une venue.

Il fut vraisemblablement compilé sous le règne de Louis XI par un orléanais qui possédait assez bien son sujet. Il y aurait intérêt à étudier ses sources plus attentivement qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Ce poète semble avoir connu un Journal du siège très différent de celui que nous possédons.

<sup>1.</sup> Mistère du siège, pp. 397-398.

Son mystère fut-il représenté dans les trente dernières années du siècle, aux fètes instituées en commémoration de la prise des Tourelles? Le sujet, le ton, l'esprit, tout y est parfaitement approprié. Il semble toutefois étrange qu'un poème fait pour célébrer à la date du 8 mai la délivrance d'Orléans, place expressément cette délivrance à la date du 9. C'est ce que fait l'auteur du Mistère du siège, quand il met ces vers dans la bouche de la Pucelle:

.... Ayez en souvenance... Comment Orléans eult délivrance... L'an mil iiijc xxix; Faites en mémoire tous dis; Des jours de may ce fut le neuf<sup>1</sup>.

Voilà les principaux chroniqueurs du parti français qui ont écrit sur la Pucelle. Je puis me dispenser de citer les autres qui sont plus tardifs ou qui, traitant seulement de quelques épisodes de la vie de Jeanne, ne peuvent être examinés avec utilité qu'au moment où l'on entre dans le détail des faits. Dès à présent, sans nous inquiéter de ce qu'il peut y avoir à prendre dans la Chronique de l'établissement de la fête<sup>2</sup>, dans la Relation du greffier de La Rochelle<sup>3</sup>, et dans quelques autres

<sup>1.</sup> Mistère du siège, vers 14 375-14 381, p. 559.

<sup>2.</sup> Proeès, t. V, pp. 285 et suiv.

<sup>3.</sup> Relation inédite sur Jeanne d'Arc, extraite du livre noir de l'hôlel de ville de La Rochelle, publ. par J. Quicherat, Orléans, 1879, in-8°, et Revue Historique, t. IV, 1877, pp. 329-344.

textes contemporains, nous sommes à même de nous apercevoir que, si nous ne savions de Jeanne d'Arc que ce qu'ont dit d'elle les chroniqueurs français, nous la connaîtrions à peu près comme nous connaissons Çakia Mouni.

Ce ne sont pas les chroniqueurs bourguignons qui nous la peuvent expliquer. Mais on trouve chez eux quelques renseignements utiles. De ces chroniqueurs du parti de Bourgogne, le premier en date est le clerc picard auteur d'une Chronique anonyme dite des Cordeliers 1, parce que l'unique manuscrit qui la renferme provient d'un couvent de ces religieux, à Paris. C'est une cosmographie qui va de la création du monde à l'année 1431. M. Pierre Champion <sup>2</sup> a établi que Monstrelet s'en est servi. Ce clerc picard a connu diverses choses et vu certaines pièces diplomatiques. Mais il brouille étrangement les faits et les dates. Ses informations sur la vie militaire de la Pucelle sont de source française et populaire. On lui a accordé quelque crédit pour son récit du saut de Beaurevoir qui, s'il était exact, écarterait toute idée que Jeanne s'est jetée du haut du donjon dans un accès de désespoir ou de

<sup>1.</sup> Bibl. nat. fr., 23.018. — J. Quicherat, Supplément aux témoignages contemporains sur Jeanne d'Arc, dans Revue Historique, t. XIX, mai-juin 1882, pp. 72-83.

<sup>2.</sup> Pierre Champion, Guillaume de Flavy, Paris, 1906, in-8°, pp. xj et xij.

folie <sup>1</sup>. Toutefois, ce récit ne peut se concilier avec les déclarations de Jeanne.

Monstrelet<sup>2</sup>, « plus baveux que ung pot de moutarde<sup>3</sup> » est une fontaine de sapience au regard de Jean Chartier. S'il se sert de la *Chronique des Cordeliers*, il la redresse, et présente les faits avec ordre. Ce qu'il savait de Jeanne se réduisait à peu de chose. Il croyait de bonne foi qu'elle avait été servante d'auberge. Il n'a qu'un mot sur les indécisions de la guerrière à Montépilloy, mais ce mot, qui ne se trouve nulle part ailleurs, nous a été extrêmement précieux. Il l'a vue au camp de Compiègne, malheureusement il n'a pas su ou il n'a pas voulu dire quelle impression elle- avait produite sur lui.

Wavrin du Forestel 4, qui rédigea des additions à Froissart, à Monstrelet et à Mathieu d'Escouchy, était à Patay; il n'y vit point Jeanne. Il ne la connaît que par ouï-dire et très mal. Nous n'avons donc pas à tenir grand compte de ce qu'il rapporte de messire Robert de Baudricourt, lequel, à l'en croire, endoctrina la Pucelle et lui enseigna la manière de paraître « inspirée

<sup>1.</sup> Chronique d'Antonio Morosini, introd. et comm., par Germain Lefèvre-Pontalis, texte établi par Léon Dorez, t. 111, 1901, p. 302 et t. IV, annexe xxj.

<sup>2.</sup> Enguerran de Monstrelet, *Chronique*, publ. par Doüet-d'Arcq, Paris, 1857-1861, 6 vol. in-8\*.

<sup>3.</sup> Rabelais, Pantagruel, I. III, ch. xxiv.

<sup>4.</sup> Jehan de Wavrin, Anchiennes croniques d'Engleterre, éd. de mademoiselle Dupont, Paris, 1858-1863, 3 vol. in-8°.

de la Providence divine<sup>1</sup> ». Par contre, il donne des renseignements précieux sur les faits militaires qui suivirent la délivrance d'Orléans.

Le Fèvre de Saint-Remy, conseiller du duc de Bourgogne et roi d'armes de la Toison-d'Or<sup>2</sup>, était peut-être à Compiègne quand Jeanne fut prise et il a parlé d'elle comme d'une vaillante fille.

Georges Chastellain copie Le Fèvre de Saint-Remy<sup>3</sup>.

L'auteur du Journal dit d'un bourgeois de Paris<sup>4</sup>, en qui l'on reconnaît un clerc cabochien, n'avait entendu parler de Jeanne que par les docteurs et maîtres de l'Université de Paris. Aussi était-il fort mal renseigné. C'est regrettable. Cet homme est unique dans son temps pour l'énergie des passions et du langage, pour la vigueur de la colère et de la pitié, pour son sens profondément populaire.

Je dois signaler un écrit qui n'est ni français ni bourguignon, mais italien. Je veux parler de la *Chro*nique d'Antonio Morosini, publié par M. Germain Lefèvre-

<sup>1.</sup> Additions de Wavrin à Monstrelet, dans Procès, t. IV, p. 407.

<sup>2.</sup> Chronique de Jean Le Fèvre, seigneur de Saint-Remy, publ. par François Morand, Paris, 1876-81, 2 vol. in-8°.

<sup>3.</sup> Chronique des ducs de Bourgogne, Paris, 1827, 2 vol. in-8°, t. XLII et XLIII de la Collection des Chroniques françaises de Buchon. — OEuvres de Georges Chastellain, publiées par Kervyn de Lettenhove, Bruxelles, 1863, 8 vol. in-8°.

<sup>4.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris (1405-1449), publié par A. Tuetey, Paris, 1881, in-8°.

Pontalis avec des notes d'une admirable érudition. Cette chronique ou pour mieux dire les courriers qu'elle renferme, sont singulièrement précieux pour l'historien, non parce que les actions attribuées à la Pucelle y sont vraies, mais au contraire parce qu'elles y sont fausses, parce qu'elles sont toutes imaginaires et fabuleuses. On ne trouve pas dans la Chronique de Morosini! un fait, un seul fait, concernant Jeanne, qui soit présenté dans son véritable caractère et sous un jour naturel. Et cependant les correspondants de Morosini sont des hommes d'affaires, des Vénitiens subtils et avisés. Il apparaît à les lire que, sur la « demoiselle », comme ils la nomment, à la fois fameuse et inconnue, courent par tout le monde chrétien d'innombrables fictions imitées tantôt des romans de chevalerie, tantôt de la Légende dorée.

Un autre texte, publié aussi par M. Germain Lefèvre-Pontalis avec autant de conscience que de talent, le *Journal* d'un négociant allemand, nommé Eberhard de Windecke<sup>2</sup>, présente le même phénomène. Rien de ce qui y est rapporté de la Pucelle n'est probable ni vraisemblable. Dès qu'elle paraît, un cycle de contes popu-

<sup>1.</sup> Chronique d'Antonio Morosini, publ. par Léon Dorez et Germain Lefèvre-Pontalis, Paris, 1900-1902, 4 vol. in-8°.

<sup>2.</sup> G. Lefèvre-Pontalis, Les sources allemandes de l'histoire de Jeanne d'Arc, Eberhard Windecke, Paris, 1903, in 8°.

laires se forme sur son nom; Eberhard se plaît visiblement à les conter. Nous devons ainsi à d'honnêtes marchands étrangers de savoir que, à aucun moment de son existence, Jeanne ne fut connue autrement que par des fables et que, si elle remua les foules, ce fut par le bruit des innombrables légendes qui naissaient sur ses pas et volaient devant elle. Et il y a lieu de refléchir sur cette éclatante obscurité qui dès le début enveloppa la Pucelle, ces nuages radieux du mythe qui, en la cachant, la faisaient apparaître.

3º Avec ses mémoires, ses consultations et ses cent quarante témoignages, fournis par cent vingt-trois témoins, le procès de réhabilitation offre un riche recueil de documents. M. Lanéry d'Arc a fort bien fait de publier intégralement les mémoires des docteurs ainsi que le traité de l'archevêque d'Embrun, les propositions de maître Henri de Gorcum et la Sibylla Francica. Le procès de 1431 nous apprend de reste ce que les théologiens du parti de l'Angleterre pensaient de la Pucelle; sans les consultations de Théodore de Leliis et de Paul Pontanus et les opinions insérées au procès posthume on ignorerait l'idée que se faisaient d'elle les docteurs d'Italie et de France; et il importe de connaître

<sup>1.</sup> Procès, t. II à III, 1844-45. (Les tomes V et VI, 1846-47, contiennent les témoignages.)

<sup>2.</sup> Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d'Arc, Paris, 1889, in-8°; Procès, t. 111, pp. 411-468.

les sentiments de l'Église tout entière sur une fille qu'elle a condamnée vivante, durant la puissance anglaise, et réhabilitée morte, après les victoires des Français.

Quant aux cent vingt-trois témoins qui furent entendus à Domremy, à Vaucouleurs, à Toul, à Orléans, à Paris, à Rouen, à Lyon, gens d'Église, princes, capitaines, bourgeois, paysans, artisans, ils apportent sans doute des clartés sur une multitude de points. Mais, nous sommes obligés de le reconnaître, ils ne satisfont pas, tant s'en faut, toutes nos curiosités, et cela pour plusieurs raisons. D'abord ils répondaient à un questionnaire dressé en vue d'établir un certain nombre de faits dans l'ordre de la justice ecclésiastique. Le sacré inquisiteur qui conduisait le procès était curieux; il ne l'était pas de la même manière que nous. C'est une première raison de l'insuffisance des témoignages à notre sens¹.

Il y en a d'autres. Les témoins se montrent, pour la plupart, simples à l'excès et sans discernement. Dans cette foule de gens de tout âge et de toute condition on est attristé de trouver si peu d'esprits judicieux et lucides. Il semble que les âmes fussent alors baignées dans un demi-jour où rien ne paraissait distinct. La

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 378-463.

pensée comme la langue avait d'étranges puérilités. On ne peut pénétrer un peu avant dans cet âge obscur sans se croire parmi des enfants. Au long d'interminables guerres, la misère et l'ignorance avaient appauvri les esprits et réduit l'homme à une extrême maigreur morale. Le costume des nobles et des riches, étriqué, déchiqueté, ridicule, trahit la gracilité absurde du goût et la faiblesse de la raison¹. Un des caractères les plus saisissants de ces petites intelligences, c'est la légèreté : elles sont incapables d'attention; elles ne retiennent rien. Il faudrait n'avoir pas lu les écrits du temps pour n'être pas frappé de cette infirmité presque générale.

Aussi tout n'est-il pas bien sérieux dans ces cent quarante témoignages. La fille de Jacques Boucher, argentier du duc d'Orléans, dépose en ces termes: « La nuit je couchais seule avec Jeanne. Je n'ai jamais remarqué en elle rien de mal ni dans ses paroles ni dans ses actes. Tout y était simplicité, humilité, chasteté<sup>2</sup>. » Cette demoiselle avait neuf ans lorsqu'elle s'aperçut, avec un discernement précoce, que sa compagne de lit était simple, humble et chaste.

Cela est sans conséquence. Mais pour montrer com-

<sup>1.</sup> J. Quicherat, Histoire du costume, Paris, 1875, gr. in-8°, passim. — G. Demay, Le costume au moyen âge d'après les sceaux, Paris, 1880, p. 121, fig. 76 et 77.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 34,

bien on est décu quelquefois par les témoins sur lesquels on devait compter le plus, je citerai frère Pasquerel<sup>1</sup>. Frère Pasquerel est le chapelain de Jeanne. Vous vous attendez à ce qu'il parle en homme qui a vu et qui sait. Frère Pasquerel met l'examen de Poitiers avant l'audience que donna le roi à la Pucelle dans le château de Chinon<sup>2</sup>. Oubliant que l'armée de secours se trouvait tout entière dans Orléans depuis le 4 mai, il suppose que, dans la soirée du vendredi 6, on l'attendait encore<sup>3</sup>. On peut juger par là de l'ordre qui règne dans la tête de ce religieux. Le pis est qu'il invente des miracles; il veut faire croire au monde que, lors de l'arrivée du convoi de vivres sous Orléans, survint, par l'intervention de la Pucelle, pour renflouer les chalands, une crue soudaine de la Loire, que personne n'a remarquée, excepté lui 4.

La déposition de Dunois <sup>5</sup> cause aussi quelque déception. On sait que Dunois était un des hommes les plus

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 100.

<sup>2.</sup> Il convient toutefois de remarquer que frère Pasquerel, qui n'était ni à Chinon, ni à Poitiers, prend soin de dire qu'il ne sait du séjour de Jeanne dans ces deux villes que ce qu'elle-même lui a appris. Or, nous voyons, non sans surprise, qu'elle mettait aussi l'examen de Poitiers avant l'audience de Chinon, puisqu'elle a dit dans son procès, que, à Chinon, ayant montré un signe à son roi, les clercs cessèrent de « l'arguer » (*Procès*, t. I, p. 145).

<sup>3.</sup> Expectando succursum regis (Procès, t. III, p. 109).

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 105.

<sup>5.</sup> Ibid., t. III, pp. 2 et suiv.

intelligents et les plus avisés de son temps et qu'il passait pour beau parleur. Il avait défendu, non sans habileté, la ville d'Orléans et fait toute la campagne du sacre. Il faut que sa déposition ait été bien maltraitée par le traducteur et par les scribes. Sans cela on serait obligé de croire que le prudent seigneur la fit faire par son chapelain. Il y parle du « grand nombre des ennemis » en des termes plus convenables à un chanoine de la cathédrale ou à un marchand drapier, qu'au capitaine chargé d'assurer la défense et tenu de connaître les forces réelles des assiégeants. Tout ce qui, dans cette pièce, a trait au transport des vivres, le 28 avril, est à peu près inintelligible. Et Dunois n'a pas pu dire que la première étape de l'armée de Gien avait été Troyes<sup>1</sup>. Rapportant un propos que lui tint la Pucelle après le sacre, il la fait parler comme si ses frères l'attendaient à Domremy, tandis qu'ils chevauchaient près d'elle en France<sup>2</sup>. Par une étrange maladresse, pour prouver que Jeanne avait des visions, il conte une historiette qui, tout au contraire, laisserait croire que cette jeune paysanne était une simulatrice habile et donnait, à la demande des seigneurs, le spectacle de l'extase, comme l'Esther du regretté docteur Luys3.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 13.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 15.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, p. 12.

J'ai dit, dans cet ouvrage, à propos du procès de réhabilitation, ce qu'il faut penser des dépositions des greffiers, de l'huissier Massieu, du frère Isambard de la Pierre, du frère Martin Ladvenu<sup>1</sup> et de tous ces brûleurs de sorcières et vengeurs de Dieu, qui travaillèrent à la réhabilitation d'aussi bon cœur qu'ils avaient travaillé à la condamnation.

Dans bien des cas, au sujet d'événements considérables, les témoins parlent tout à fait à l'encontre de la réalité. Un marchand drapier d'Orléans, nommé Jean Luillier, vient devant les commissaires, hardi comme l'archer de Bagnolet, et déclare que les habitants ni la garnison ne pouvaient résister contre les ennemis assemblés en si grand nombre 2. Or, sur ce point important il est démenti par les documents les plus sûrs, qui établissent que les Anglais étaient au contraire bien faibles et bien dénués autour d'Orléans 3.

Si les témoignages du second procès sentent souvent l'artifice et l'apprêt, s'ils sont parfois hors de toute vérité, ce n'est pas seulement le tort de ceux qui les portèrent; c'est aussi le tort de ceux qui les reçurent. Ceux-ci les avaient sollicités avec trop d'art. Ces témoi-

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 15, 161, 329; t. III, pp. 41 et passim.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 23.

<sup>3.</sup> L. Jarry, Le compte de l'armée anglaise au siège d'Orléans (1428-1429). Orléans, 1892, in-8°.

gnages valent ce que valent les témoignages dans un procès d'inquisition. Ils représentent en certains endroits la pensée des juges autant, peut-être, que celle des témoins.

Ce que, en l'espèce, les juges s'efforçaient surtout d'établir, c'était que Jeanne n'avait rien compris quand on lui avait parlé de l'Église et du pape, et qu'elle avait refusé d'obéir à l'Église militante parce qu'elle croyait que l'Église militante c'était messire Cauchon et ses assesseurs. Enfin il fallait la montrer à peu près idiote. C'était là un très utile expédient de procédure ecclésiastique. Et il y avait encore une autre raison, une raison très forte, de la faire passer pour une fille dénuée d'intelligence, une innocente. Ce second procès, comme le premier, répondait à des intentions politiques; il avait pour objet de faire connaître que Jeanne était venue au secours du roi de France, non par suggestion diabolique, mais par inspiration céleste. En conséquence, on s'efforça de montrer qu'elle n'avait pas d'esprit, pour que l'Esprit Saint fût plus manifeste en elle. Les interrogateurs s'y appliquèrent constamment. Ils surent amener les témoins à dire à tout propos qu'elle était simple, très simple. Una simplex bergereta<sup>1</sup>, dit l'un. Erat multum simplex et ignorans 2, dit l'autre.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 20.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 87.

Et puisque cette innocente était envoyée de Dieu pour délivrer ou prendre des villes, pour conduire des gens d'armes, il fallait qu'ignorante du reste, elle eût la science infuse de la guerre et montrât dans les batailles la force et le conseil qu'elle tenait d'En Haut. On dut donc obtenir des dépositions établissant qu'elle était plus habile à guerroyer qu'aucun homme au monde.

Demoiselle Marguerite la Touroulde l'affirme¹. Le duc d'Alençon déclare que la Pucelle était très experte tant à manier la lance qu'à former une armée, à ordonner une bataille et à préparer l'artillerie, et qu'elle étonnait les vieux capitaines par son art à mettre les canons en place². Ce seigneur entend bien que c'était par miracle et qu'il en faut rendre grâce à Dieu seul. Car, s'il eût fallu rapporter le mérite des victoires à Jeanne elle-même, il n'en eût pas tant dit.

Et, puisque le Seigneur avait choisi la Pucelle pour accomplir un si grand ouvrage, c'était donc qu'il avait reconnu en elle la vertu qu'il préfère en ses vierges. Dès lors il ne suffisait pas qu'elle eût été chaste; il était nécessaire qu'elle l'eût été miraculeusement; il était nécessaire qu'elle eût poussé la chasteté et la

<sup>1.</sup> Proeès, t. III, p. 85.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 100. — Voir, par contre, la déposition de Dunois (t. III, p. 16) « lieet dieta Johanna aliquotiens jocose loqueretur de faeto armorum, pro animanto armatos... tamen quando loquebatur seriose de guerra... nunquam affirmative asserebat nisi quod erat missa ad levandum obsidionem Aurelianensem.

sobriété dans le boire et le manger jusqu'à la sainteté. Aussi les témoins viennent-ils publier à l'envi: Erat casta, erat castissima. Ille loquens non credit aliquam mulierem plus esse castam quam ista Puella erat. Erat sobria in potu et cibo. Erat sobria in cibo et potu<sup>1</sup>.

Il fallait enfin qu'une telle pureté manifestât par des privilèges singuliers sa céleste origine. A cette nécessité répondent de nombreux témoignages. De rudes hommes d'armes, Jean de Novelompont, Bertrand de Poulengy, Jean d'Aulon, de hauts seigneurs, le comte de Dunois et le duc d'Alençon, viennent affirmer, sur la foi du serment, que Jeanne ne leur inspirait pas de désirs charnels. Ces vieux capitaines s'en étonnent; ils vantent leur vigueur passée et s'émerveillent que leurs jeunes ardeurs aient été une fois endormies par une pucelle. Cela ne leur semble pas naturel, cela ne leur paraît pas humainement possible. A les entendre décrire les effets que Jeanne produisait sur eux, on croit voir sainte Marthe enchaînant la Tarasque. Dunois, très occupé dans sa déposition de noter les miracles, ne manque pas de signaler celui-là comme un des plus propres à confondre la raison. S'il n'a ni convoité ni sollicité cette jeune fille, il ne voit qu'une explication à ce fait unique, c'est que Jeanne était sacrée, res

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 438, 457; t. III, pp. 100, 219.

divina. Pour exprimer leur soudaine continence, Jean de Novelompont et Bertrand de Poulengy emploient l'un et l'autre identiquement les mêmes formes de langage, affectées et contournées. Et voici qu'un écuyer de l'écurie du roi, Gobert Thibaut, vient déclarer qu'on parlait beaucoup dans l'armée de cette grâce divine spécialement dévolue aux Armagnacs¹ et refusée aux Anglais et aux Bourguignons, si l'on en juge par les entreprises amoureuses d'un gentilhomme de Picardie et de Jeannotin, tailleur à Rouen².

Tout cela, comme on voit, répond à la pensée des juges, et ce sont, si je puis dire, des vérités théologiques, plutôt que des vérités naturelles.

Les dépositions, qui, comme celles de Jean de Novelompont et de Bertrand de Poulengy, contiennent des passages rédigés en termes identiques, abondent d'ordinaire dans les enquêtes inquisitoriales. Elles sont rares, je dois le dire, dans le procès de réhabilitation, peut-être parce que les témoins ont été entendus à de longs intervalles de temps, dans diverses contrées, et sans doute aussi parce que la cause de la Pucelle n'exigeait pas de grands efforts de procédure, la partie adverse ayant fait défaut.

Il est fâcheux que toutes les dépositions recueillies

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 438; t. III, pp. 15, 76, 100, 219 et 457.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, pp. 89 et 121.

dans cette enquête, hors celle de Jean d'Aulon, aient été traduites en latin; elles y ont perdu l'accent original et les nuances fines de la pensée.

Parfois le greffier se contente de dire que le témoin dépose comme le précédent. C'est ainsi que tous les bourgeois déposent sur la délivrance de la ville d'Orléans, comme le marchand drapier qui, précisément, n'était pas très au fait des circonstances dans lesquelles sa ville avait été délivrée. C'est ainsi encore que le sire de Gaucourt, après une brève déclaration, dépose comme Dunois, qui pourtant avait dit des choses bien particulières pour être ainsi communes à deux témoins 1.

Certains témoignages, à ce qu'il semble, ont été tronqués. Celui de frère Pasquerel s'arrête court à Paris, et l'on croirait que le bon frère a quitté la Pucelle immédiatement après l'attaque de la Porte Saint-Honoré, si l'on n'avait pas sa signature au bas de la lettre latine aux Hussites. Ce n'est pas par hasard assurément, que, dans une si longue suite de questions et de réponses, il n'est pas dit un mot du départ de Sully ni de la campagne qui commença à Lagny et finit à Compiègne<sup>2</sup>.

On voit que cette abondante enquête doit être consultée avec prudence, et qu'il ne faut pas s'attendre à

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 2 et 35.

<sup>2.</sup> Ibid.. t. 111, pp. 100 et suiv.

y trouver des éclaircissements sur toutes les circonstances de la vie de Jeanne.

4º Les livres de comptes, lettres, actes et autres pièces authentiques de l'époque donnent seuls sur bien des points quelque précision à l'histoire de la Pucelle. C'est par les pièces d'archives que publia Siméon Luce et par le bail du château de l'Ile que nous savons dans quelles circonstances Jeanne a grandi 1. Ni les deux procès, ni les chroniques ne nous avaient révélé la situation horrible où se trouvait le village de Domremy de 1412 à 1425.

C'est par les comptes de forteresse tenus à Orléans<sup>2</sup> et par les endentures de l'administration anglaise<sup>3</sup> que

<sup>1.</sup> Siméon Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, recherches critiques sur les origines de la mission de la Pucelle, Paris, 1886, in-8°; La France pendant la guerre de cent ans : épisodes historiques et vie privée aux XIV° et XV° siècles, Paris, 1890, in-12.

<sup>2.</sup> D. Lottin, Recherches sur la ville d'Orléans, Orléans, 7 vol. in-8°. — Boucher de Molandon, Les comptes de ville d'Orléans des XIV° et XV° siècles, Orléans, 1880, in-8°. — Jules Loiseleur, Compte des dépenses faites par Charles VII pour secourir Orléans pendant le siège de 1428, Orléans, 1868, in-8°. — Louis Jarry, Le compte de l'armée anglaise au siège d'Orléans, Orléans, 1892, in-8°. — Couret, Un fragment inédit des anciens registres de la prévôté d'Orléans, relatif au règlement des frais du siège de 1428-1429, Orléans, 1897, in-8° (extrait des Mémoires de l'Académie de Sainte Croix).

<sup>3.</sup> Rymer, Fædera, conventiones... ed. tercia, Hagæ Comitis, 1739-1745, 10 vol. in-fol. — Delpit, Collection de documents français qui se trouvent en Angleterre, Paris, 1847, in-4°. — J. Stevenson, Letters and papers illustrative of the wars of the English in France during the reign of Henry VI, 1861-1864, 3 part., en 2 vol. in-8°. — Charles Gross, The sources and literature of English history, 1900, in-8°.

nous pouvons estimer approximativement les forces respectives des défenseurs et des assiégeants et rectifier à cet égard les assertions des chroniqueurs et des témoins de la réhabilitation.

C'est par les lettres qu'au xvii siècle copia Rogier dans les archives de Reims que nous pouvons savoir comment Troyes, Châlons et Reims se rendirent au roi et nous apercevoir que Jean Chartier ne rapporte pas exactement, tant s'en faut, la capitulation de Troyes et que Dunois est, à cet égard, pour un témoin tel que lui, d'une insuffisance étrange <sup>1</sup>.

C'est à la faveur de quatre ou cinq documents d'archives que nous discernons, çà et là, quelques vagues lueurs dans l'obscurité profonde qui recouvre la malheureuse campagne de l'Aisne et de l'Oise.

C'est par les registres capitulaires de Rouen, les testaments des chanoines et diverses autres pièces, que M. Robillard de Beaurepaire sut trouver dans les archives de la Seine-Inférieure, qu'on peut rectifier plusieurs erreurs des deux procès <sup>2</sup>.

Que d'autres pièces volantes je pourrais encore noter

<sup>1.</sup> Varin, Archives législatives de la ville de Reims, 2° partie, Statuts, t. I, p. 596. — Procès, t. IV, pp. 284 et suiv.

<sup>2.</sup> E. Robillard de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d'Arc, Rouen, 1869, in-8°; [Précis des travaux de l'Académie de Rouen, 1867-1868, pp. 321-448]; Notes sur les juges et les assesseurs du procès de condamnation de Jeanne d'Arc, Rouen, 1890, in-8°; [Précis des travaux de l'Académie de Rouen, 1888-89, pp. 375-504].

comme précieuses à l'historien! Raison de plus pour se défier des pièces fausses ou falsifiées, comme, par exemple, les lettres d'anoblissement de Guy de Cailly<sup>1</sup>.

Si rapide qu'ait été cet examen des sources, je crois avoir dit l'essentiel. En résumé, la Pucelle, de son vivant même, ne fut guère connue que par des fables. Ses plus anciens chroniqueurs, bien incapables de faire œuvre de critiques, rapportèrent comme des réalités les légendes de la première heure.

C'est dans le procès de Rouen et dans quelques pièces de comptabilité, quelques lettres missives, quelques actes privés ou publics, que nous trouverons le plus de vérité. Le procès de réhabilitation sera aussi d'un grand secours pour l'histoire, à la condition qu'on n'oublie jamais comment et pourquoi ce procès fut fait.

Au moyen de ces documents on peut se représenter, en somme, assez précisément Jeanne d'Arc dans son caractère et dans sa vie.

Ce qui ressort surtout des textes, c'est qu'elle fut une sainte. Elle fut une sainte avec tous les attributs de la sainteté au xve siècle. Elle eut des visions, et ces visions ne furent ni feintes ni contrefaites; elle crut réellement entendre des voix qui lui parlaient et qui

<sup>1.</sup> Procès, t. V, pp. 342 et suiv.

ne sortaient pas d'une bouche humaine. Ces voix l'entretenaient le plus souvent d'une façon distincte et intell gible pour elle. C'était dans les bois qu'elle les entendait le mieux, ou quand sonnaient les cloches. Elle voyait des figures en manière, a-t-elle dit, de choses multiples et minimes, comme des étincelles perçues dans un éblouissement. Sans nul doute, elle avait aussi des visions d'une autre nature, puisque nous tenons d'elle qu'elle voyait saint Michel sous les apparences d'un prud'homme, c'est-à-dire d'un bon chevalier, sainte Catherine et sainte Marguerite, le front ceint d'une couronne. Elle les voyait qui lui faisaient la révérence; elle les embrassait par les jambes et sentait leur bonne odeur.

Qu'est-ce à dire sinon qu'elle avait des hallucinations de l'ouïe, de la vue, du toucher et de l'odorat? Chez elle, de tous les sens, le plus affecté c'est l'ouïe: elle dit que ses voix lui apparaissent; elle les nomme parfois aussi son conseil; elle les entend très bien à moins qu'on ne fasse du bruit autour d'elle. Le plus souvent elle leur obéit; quelquefois elle leur résiste. Il est douteux que ses visions fussent aussi distinctes. Seit qu'elle ne le voulût pas, soit qu'elle ne le pût pas, elle n'en donna jamais aux juges de Rouen une description bien nette ni bien précise. Ce qu'elle sut peindre le mieux ce furent encore les anges porte-

couronne qu'elle avoua ensuite n'avoir jamais vus que dans son imagination.

A quel âge ces troubles lui vinrent-ils? On ne peut pas le dire avec précision. Mais ce fut très probablement au sortir de l'enfance, et nous sommes avertis par le témoignage de Jéan d'Aulon, que Jeanne ne sortit jamais tout à fait de l'enfance<sup>1</sup>.

Bien que, le plus souvent, il soit hasardeux de tirer d'une donnée historique les éléments d'une étude clinique, plusieurs savants ont tenté de définir l'état pathologique qui rendait cette jeune fille apte à subir de fausses perceptions de l'ouïe et de la vue <sup>2</sup>. Comme la psychiâtrie a fait en ces dernières années de rapides progrès, je me suis adressé à un savant éminent qui connaît l'état actuel de cette science, à laquelle il a apporté lui-même d'importantes contributions. J'ai demandé au docteur Georges Dumas, professeur à la Sorbonne, si la science dispose d'éléments suffisants pour établir rétrospectivement le diagnostic de Jeanne. Il m'a envoyé en réponse une lettre qu'on lira dans l'appendice I de cet ouvrage<sup>3</sup>.

Je n'ai pas qualité pour aborder ce sujet. Du moins

<sup>1.</sup> Proces, t. III, p. 219.

<sup>2.</sup> Brière de Boismont, De l'hallucination historique, ou étude médicopsychique sur les voix et les révélations de Jeanne d'Arc, 1861, in-8°. — Le vicomte de Mouchy, Jeanne d'Arc, étude historique et psychologique, Montpellier, 1868, in-8°, 67 p.

<sup>3.</sup> T. II.

puis-je, sans sortir de ma compétence, présenter, relativement aux hallucinations de Jeanne d'Arc, une observation qui m'a été suggérée par l'étude des textes. Cette observation est d'une conséquence infinie; je la contiendrai rigoureusement dans les limites que me tracent la nature et l'objet de cet ouvrage.

Les visionnaires qui se croient investis d'une mission divine se distinguent des autres illuminés par des caractères singuliers. Si l'on étudie les mystiques de ce genre, si on les rapproche les uns des autres, on s'apercevra qu'ils présentent entre eux des traits de ressemblance qu'on peut suivre jusque dans des détails très menus, qu'ils se répètent tous dans certaines de leurs paroles et dans certains de leurs actes, et peutêtre, en reconnaissant le déterminisme étroit auquel sont soumis les mouvements de ces hallucinés, éprouvet-on quelque surprise à voir la machine humaine fonctionner, sous l'action d'un même agent mystérieux, avec cette uniformité fatale. Jeanne appartient à ce groupe religieux, et il est intéressant de la comparer à cet égard à sainte Catherine de Sienne 1, à sainte Colette de Corbie <sup>2</sup>, à Yves Nicolazic, le paysan de Kernanna<sup>3</sup>, à Suzette Labrousse, l'inspirée de l'Église

<sup>1.</sup> Acta Sanctorum, 1675, Avril, III, 851.

<sup>2.</sup> Ibid., Mars, I, 532.

<sup>3.</sup> Le Père Hugues de Saint-François, Les grandeurs de sainte Anne, Rennes, 1657, in-8°. — L'abbé Max Nicol, Sainte-Anne-d'Auray, Paris,

constitutionnelle¹ et à tant d'autres voyants et voyantes de cet ordre qui ont entre eux un air de famille. Trois visionnaires surtout sont étroitement apparentés avec Jeanne. Le premier en date est un vavasseur de Champagne, qui avait mission de parler au roi Jean. J'ai suffisamment fait connaître ce saint homme dans le présent ouvrage. Le second est un maréchal ferrant de Salon, qui avait mission de parler à Louis XIV; le troisième, un paysan de Gallardon, nommé Martin, qui avait mission de parler à Louis XVIII. On trouvera en appendice, des notices sur ce maréchal et sur ce laboureur, qui tous deux eurent des apparitions et montrèrent un signe au roi2. Les ressemblances que ces trois hommes, malgré la contrariété des sexes, présentent avec Jeanne d'Arc sont intimes et profondes, elles tiennent à leur nature même; et les différences, qui semblent au premier aspect séparer si largement Jeanne de ces visionnaires, sont d'ordre esthétique,

Bruxelles, s. d. in-8°, pp. 37 et suiv. — M. le docteur G. de Closmadeuc a bien voulu me communiquer son précieux travail inédit sur Yves Nicolazic, dans lequel on retrouve la sûreté d'information et de critique qui caractérise ses études d'histoire locale.

<sup>1.</sup> Recueil des ouvrages de la célèbre mademoiselle Labrousse, du Bourg de Vauxains, en Périgord, canton de Ribeirac, département de la Dordogne, actuellement prisonnière au château Saint-Ange, à Rome, Bordeaux, 1797, in-8°. — E. Lairtullier, Les femmes célèbres de 1789 à 1795, Paris, 1842, in-8°, t. I, pp. 212 et suiv. — Abbé Chr. Moreau, Une mystique révolutionnaire, Suzette Labrousse, Paris, 1886, in-8°. — A. France, Suzette Labrousse, Paris, 1907, in-12.

<sup>2.</sup> T. II, appendices II et III.

social, historique, par conséquent extérieures et contingentes. Sans doute il y a d'eux à elle contraste d'apparence et de fortune; ils présentent autant de disgrâce qu'elle exerce de charme et c'est un fait qu'ils échouèrent misérablement tandis qu'elle grandit en force et fleurit en légende. Mais c'est le propre de l'esprit scientifique de reconnaître dans le plus bel individu et dans le plus misérable avorton d'une même espèce des caractères communs, attestant l'identité d'origine.

De notre temps, les libres penseurs, empreints pour la plupart de spiritualisme, se refusent à reconnaître en Jeanne non seulement cet automatisme qui détermine les actes d'une voyante comme elle; non seulement les influences d'une hallucination perpétuelle, mais jusqu'aux suggestions de l'esprit religieux. Ce qu'elle faisait par sainteté et dévotion, ils veulent qu'elle l'ait fait par enthousiasme raisonné. De telles dispositions se femarquent chez l'honnête et savant Quicherat qui met, à son insu, beaucoup de philosophie éclectique dans la piété de la Pucelle. Cette façon de voir ne fut pas sans inconvénients. Elle amena les historiens de libre pensée à exagérer jusqu'à l'absurde les facultés intellectuelles de cette enfant, à lui attribuer ridiculement des talents militaires et à substituer à la haîve merveille du xye siècle un phénomène polytechnique. Les historiens catholiques de notre temps sont plus dans la nature et dans la vérité quand ils font de la Pucelle une sainte. Par malheur, l'idée de la sainteté s'est beaucoup affadie dans l'Église depuis le concile de Trente, et les historiens orthodoxes sont peu disposés à rechercher les variations de l'Église catholique à travers les âges. Aussi nous la rendent-ils béate et moderne. Si bien que, pour trouver la plus étrangement travestie de toutes les Jeanne d'Arc, on hésiterait entre leur miraculeuse protectrice de la France chrétienne, patronne des officiers et des sous-officiers, modèle inimitable des élèves de Saint-Cyr, et la druidesse romantique, la garde nationale inspirée, la canonnière patriote des républicains, s'il ne s'était trouvé un Père jésuite pour faire une Jeanne d'Arc ultramontaine 1.

Je n'ai pas soulevé de doutes sur la sincérité de

<sup>1.</sup> Le P. Ayroles, La vraie Jeanne d'Arc, 5 vol. grand in-8°, Paris, 1894-1902. En parlant de ce livre dans une étude sur l'Abjuration de Jeanne d'Arc (Paris, 1902, pp. 7 et 8, note), le chanoine Ulysse Chevalier, auteur d'un précieux Répertoire des sources du moyen âge, s'exprime avec beaucoup de sens et de fermeté. « Par les dimensions de ses cinq volumes, dit-il, cet ouvrage pourrait faire l'illusion d'être la plus ample histoire de Jeanne d'Arc; il n'en est rien. C'est un chaos de mémoires traduits ou mis en français de notre temps, de réflexions et de controverses contre la libre pensée, représentée par Michelet, H. Martin, Quicherat, Vallet de Viriville, Sim. Luce et Jos. Fabre. Deux titres suffiront pour donner une idée du ton. « Les pseudo-théologiens bourreaux de Jeanne d'Arc, bourreaux de la Papauté » (t. I, p. 87). « L'Université de Paris et le brigandage de Rouen » (p. 149). L'auteur juge trop souvent le xvº siècle d'après les préoccupations du xixº. Est-il sûr que, membre de l'Université de Paris, en 1431, il eût pensé et jugé en faveur de Jeanne d'Arc, à l'encontre de ses collègues? ».

Jeanne. On ne peut la soupçonner de mensonge: elle crut fermement recevoir sa mission de ses voix. Il est plus difficile de savoir si elle ne fut pas dirigée à son insu. Ce que nous connaissons d'elle avant son arrivée à Chinon se réduit à très peu de chose. On est porté à croire qu'elle avait subi certaines influences; c'est le cas de toutes les visionnaires: un directeur, qu'on ne voit pas, les mène. Il en dut être ainsi de Jeanne. On l'entendit qui disait, à Vaucouleurs, que le dauphin avait le royaume en commende 1. Ce n'était pas les gens de son village qui lui avaient appris ce terme. Elle récitait une prophétie qu'elle n'avait pas inventée et qui, visiblement, avait été fabriquée pour elle.

Elle dut fréquenter des prêtres fidèles à la cause du dauphin Charles et qui surtout souhaitaient la fin de la guerre. Les abbayes étaient incendiées, les églises pillées, le service divin aboli <sup>2</sup>. Ces pieuses gens qui soupiraient après la paix, voyant que le traité de Troyes ne l'avait pu donner, l'attendaient seulement de l'expulsion des Anglais. Et ce qu'il y eut de rare, d'extraordinaire et comme d'ecclésiastique et de religieux en cette jeune paysanne, ce n'est pas qu'elle se

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 456.

<sup>2.</sup> Le P. Denifle, La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France vers le milieu du XV° siècle, Màcon, 1897, in-8°.

crût appelée à chevaucher et à guerroyer, c'est que dans « sa grande pitié », elle annonçât la fin prochaine de la guerre, par la victoire et le sacre du roi, alors que les seigneurs des deux pays et les gens d'armes des deux partis n'avaient ni soupçon ni désir que la guerre finît jamais.

La mission dont elle se croyait chargée par l'ange et à laquelle elle consacrait sa vie, était extraordinaire, sans doute, étonnante, inouïe; mais non toutefois audessus de ce que des saints et des saintes avaient déjà tenté dans l'ordre des affaires humaines. Jeanne d'Arc fleurit au déclin des grands âges catholiques, alors que la sainteté, qui s'accompagnait volontiers de toutes sortes de bizarreries, d'illusions et de folies, était encore souverainement puissante sur les âmes. Et de quels miracles n'était-elle pas capable quand elle agissait par la force du cœur et par les grâces de l'esprit? Du xıııe au xve siècle, les serviteurs de Dieu accomplissent des travaux merveilleux. Saint Dominique, pris d'une fureur sacrée, extermine l'hérésie par le fer et le feu; saint François d'Assise institue, pour un jour, la pauvreté sur le monde; saint Antoine de Padoue défend les artisans et les marchands contre l'avarice et la cruauté des seigneurs et des évêques; sainte Catherine ramène le Pape à Rome. Était-il donc impossible à une sainte fille, avec l'aide de Dieu, de rétablir dans le malheureux royaume de France le pouvoir royal institué par Notre-Seigneur lui-même et de faire sacrer le nouveau Joas échappé à la mort pour le salut du peuple saint?

C'est ainsi que les Français pieux, en 1428, concevaient la mission de la Pucelle. Elle se donnait pour une dévote fille, inspirée de Dieu. Il n'y avait rien d'incroyable à cela. En annonçant qu'elle avait révélations de monseigneur saint Michel sur le fait de la guerre, elle inspirait aux gens d'armes armagnacs et aux bourgeois d'Orléans autant de confiance que pouvait en communiquer aux mobiles de la Loire, dans l'hiver de 1871, un ingénieur républicain, inventeur d'une poudre sans fumée ou d'un canon perfectionné. Ce qu'on attendait de la science en 1871 on l'attendait de la religion en 1428, de sorte que le Bâtard d'Orléans put songer à employer Jeanne aussi naturellement que Gambetta pensa à recourir aux connaissances techniques de M. de Freycinet.

Ce qu'on ne remarque pas assez, c'est que le partifrançais la mit en œuvre très adroitement. Les clercs de Poitiers, tout en l'examinant avec lenteur sur ses mœurs et sa foi, la faisaient valoir. Ces clercs de Poitiers n'étaient pas des religieux étrangers au monde, c'était le Parlement du roi légitime, c'étaient les exilés de l'Université, des hommes très engagés dans les

affaires du royaume, très compromis dans les révolutions, dépouillés et ruinés, et fort impatients de rentrer dans leurs biens; et le plus habile homme du Conseil, l'archevêque duc de Reims, chancelier du royaume, les dirigeait. Par la durée et la solennité de leurs interrogatoires, ils attiraient sur Jeanne la curiosité, l'intérêt, l'espoir des âmes émerveillées 1.

La ville d'Orléans avait, pour se défendre, des murs, des fossés, des canons, des gens d'armes et de l'argent. Les Anglais n'avaient pu ni l'enlever d'assaut ni l'investir. Entre leurs bastilles passaient des convois, des compagnies. On fit entrer Jeanne dans la ville avec une belle armée de secours. Elle amenait des troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs. Les habitants crurent recevoir un ange du Seigneur. Cependant les assiégeants étaient épuisés d'hommes et d'argent. Ils avaient perdu tous leurs chevaux. Loin de pouvoir tenter désormais une nouvelle attaque, ils n'avaient pas la force de tenir longtemps dans leurs bastilles. A la fin d'avril, il y avait quatre mille Anglais devant Orléans, et peutêtre moins, car il s'en partait, comme on disait, tous les jours; et les déserteurs allaient par troupes

<sup>1.</sup> O. Raguenet, Les juges de Jeanne d'Arc à Poitiers, membres du Parlement ou gens d'Eglise? dans Lettres et mémoires de l'Académie de Sainte-Croix d'Orléans, VII, 1894, pp. 399-442. — D. Lacombe, L'hôte de Jeanne d'Arc à Poitiers, maître Jean Rabateau, président au Parlement de Poitiers, dans Revue du Bas-Poitou, 1891, pp. 46-66.

défendue par six mille gens d'armes et gens de trait et plus de trois mille hommes des milices bourgeoises. A Saint-Loup, il y eut quinze cents Français contre quatre cents Anglais; aux Tourelles, cinq mille Français contre quatre ou cinq cents Anglais. En se retirant, les Godons abandonnaient à leur sort les petites garnisons de Jargeau, de Meung et de Beaugency. On peut juger de l'état de l'armée anglaise par la bataille de Patay, qui ne fut point une bataille, mais un massacre, et où Jeanne n'arriva que pour gémir sur la cruauté des vainqueurs. Néanmoins, les lettres du roi aux bonnes villes lui attribuèrent une part de la victoire. C'était donc que le Conseil royal faisait étendard de sa sainte Pucelle.

Au fond, que pensaient d'elle ceux qui l'employaient, les Regnault de Chartres, les Robert Le Maçon, les Gérard Machet? Sans doute, ils n'étaient pas en état de discerner l'origine des illusions dont elle était enveloppée. Et, bien qu'il se trouvât alors des athées parmi les gens d'Église, l'apparition de saint Michel archange n'était pas pour étonner la plupart d'entre eux. Rien alors ne paraissait plus naturel qu'un miracle. Mais de près les miracles ne se voient pas. Ils avaient cette jeune fille sous les yeux; ils s'apercevaient que, pour sainte et bonne qu'elle fût, elle n'exerçait point un pouvoir surhumain.

Tandis que les gens d'armes et tout le commun peuple l'accueillaient comme la Pucelle de Dieu et l'ange envoyé du ciel pour le salut du royaume, ces bons seigneurs ne songeaient qu'à profiter des sentiments de confiance qu'elle inspirait et gu'ils ne partageaient guère. La voyant ignorante au possible et la jugeant, sans doute, moins intelligente qu'elle n'était, ils entendaient la conduire à leur idée. Ils durent bientôt s'apercevoir que ce n'était pas toujours facile. Elle était une sainte; les saintes sont intraitables. Quels furent au vrai les rapports du Conseil royal avec la Pucelle? Nous l'ignorons et c'est un secret qui ne sera jamais pénétré. Les juges de Rouen croyaient savoir qu'elle recevait des lettres de saint Michel 1. Il est possible qu'on ait abusé quelquefois de sa simplicité. Nous avons des raisons de croire que la marche sur Reims ne lui fut pas suggérée en France; mais il est certain que le chancelier du royaume, messire Regnault de Chartres, archevêque de Reims, avait grande envie d'être rétabli sur le siège du bienheureux Remi et de jouir de ses bénéfices.

Dans le fait, cette campagne du sacre ne fut qu'une suite de négociations appuyées par des lances. On voulut montrer aux bonnes villes un roi saint et pacifique.

<sup>1.</sup> Procès, t. 1, p. 146.

Si l'on avait eu envie de se battre, on serait allé sur Paris ou en Normandie.

Cinq ou six témoins, capitaines, magistrats, ecclésiastiques et une honnête veuve déposèrent à l'enquête de 1456 que Jeanne était entendue au fait de guerre. Ils s'accordèrent à dire qu'elle montait à cheval et maniait la lance mieux que personne. Un maître des requêtes révéla qu'elle émerveillait l'armée par la longueur du temps qu'elle pouvait rester en selle. Ce sont là des mérites qu'on ne saurait lui refuser et l'on ne contestera pas non plus cette diligence, cette ardeur, que Dunois vante en elle à l'occasion d'une démonstration faite, la nuit, devant Troyes<sup>4</sup>. Quant à l'opinion, que cette jeune fille était très habile à rassembler et à conduire une armée et s'entendait surtout à diriger l'artillerie, elle est plus difficile à partager et il en fandrait un autre garant que ce pauvre duc d'Alençon qui ne passa jamais pour un homme raisonnable2. Ce que nous venons de dire du procès de réhabilitation fait suffisamment comprendre ces étranges appréciations. Il était entendu que Jeanne recevait de Dieu ses inspirations militaires. On ne craignait plus dès lors de les admirer trop et on les vantait un peu à tort et à travers.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 13.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, par 100. Voir plus haut, p. xxvi, note 2.

Le duc d'Alençon fut après tout bien modéré en faisant de la Pucelle un artilleur distingué. Dès l'année 1429 un humaniste du parti de Charles VII disait dans la langue de Cicéron qu'elle égalait et surpassait, pour la gloire des armes, Hector, Alexandre, Hannibal et César. « Non Hectore reminiscat et gaudeat Troja, exultet Graecia Alexandro, Annibale Africa, Italia Caesare et Romanis ducibus omnibus glorietur, Gallia etsi ex pristinis multos habeat, hac tamen una Puella contenta, audebit se gloriari et laude bellica caeteris nationibus se comparare, verum quoque, si expediet, se anteponere 1.»

Jeanne, toujours en prières et en extase, n'observait pas l'ennemi, elle ne connaissait pas les chemins, elle ne tenait aucun compte des effectifs engagés, ne se souciait ni de la hauteur des murs ni de la largeur des fossés. On entend aujourd'hui des officiers discuter le génie tactique de la Pucelle<sup>2</sup>. Elle n'avait qu'une tactique, c'était d'empêcher les hommes de blasphémer le Seigneur et de mener avec eux des ribaudes; elle croyait qu'ils seraient détruits pour leurs péchés mais que, s'ils combattaient en état de grâce, ils auraient

<sup>1.</sup> Lettre d'Alain Chartier dans *Procès*, t. V, pp. 135, 136. — Capitaine P. Marin, *Jeanne d'Arc tacticien et stratégiste*, Paris, 1889, 4 vol. in-12. — Le général Canonge, *Jeanne d'Arc guerrière*, Paris, 1907, in-8°

<sup>2.</sup> Rossel et la légende de Jeanne d'Arc, dans la Petite République du 15 juillet 1896. — Jeanne d'Arc soldat, par Art Roë, dans le Temps du 8 mai 1907. — Voyez aussi les ouvrages du capitaine Marin, si recommandables d'ailleurs par le soin et la bonne foi.

la victoire. C'était là toute sa science militaire, hors toutefois qu'elle ne craignait pas le danger<sup>1</sup>. Elle montrait le plus doux et le plus fier courage, elle était plus vaillante, plus constante, plus généreuse que les hommes et digne en cela de les conduire. Et n'est-ce pas une chose admirable et rare que de voir tant d'héroïsme uni à tant d'innocence?

A vrai dire, certains chefs et notamment les princes du sang royal n'en savaient pas beaucoup plus qu'elle. Pour faire la guerre, en ce temps-là, il suffisait de monter à cheval. Il n'existait point de cartes. On n'avait nulle idée de marches sur plusieurs lignes, d'opérations d'ensemble, d'une campagne méthodiquement combinée, d'un effort prolongé en vue de grands résultats. L'art militaire se réduisait à quelques ruses de paysans et à certaines règles de chevalerie. Les routiers, partisans et capitaines d'aventure, savaient tous les tours du métier; mais ils ne connaissaient ni amis ni ennemis et n'avaient de cœur qu'à piller. Les nobles montraient grand vouloir d'acquérir honneur et louange; en fait, ils songeaient au gain. Alain Chartier disait d'eux: « Ils crient aux armes, mais ils courent à l'argent<sup>2</sup>. »

La guerre devant durer autant que la vie, on la menait doucement. Les gens d'armes, cavaliers et piétons,

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 16.

<sup>2.</sup> Alain Chartier, OEuvres, éd. André du Chesne, p. 412.

archers; arbalétriers, tant Armagnacs qu'Anglais et Bourguignons se battaient sans beaucoup d'ardeur. Ils étaient braves assurément; ils étaient prudents aussi et l'avouaient sans nulle honte. Jean Chartier, chantre de Saint-Denys, chroniqueur des rois de France, conte comment les Français rencontrèrent une fois les Anglais près de Lagny et il ajoute : « Et y ot très dure et aspre besongne; car les François n'estoient guères plus que les Englois<sup>1</sup>. » Ces gens simples avouaient qu'il est chanceux de se battre un contre un, attendu qu'un homine en vaut un autre. Ce n'étaient pas des esprits nourris de Plutarque comme les hommes de la Révolution et de l'Empire. Et ils n'avaient pour leur hausser le cœur ni les carmagnoles de Barrère, ni les hymnes de Marie-Joseph Chénier, ni les bulletins de la grande armée. On se demande bonnement pourquoi ces capitaines, ces gens d'armes allaient se battre ici plutôt que là? Pour trouver à manger.

Ces guerres perpétuelles étaient peu meurtrières. Durant ce qu'on appela la mission de Jeanne d'Arc, d'Orléans à Compiègne, les Français perdirent à peine quelques centaines d'hommes. Les Anglais furent beaucoup plus abîmés, parce qu'ils fuyaient et que c'était l'habitude des vainqueurs de tuer dans les déroutes

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique de Charles VII, t. I, p. 121.

tout ce qui ne valait pas la peine d'être pris à rançon. Mais les batailles étaient rares, partant les défaites, et le nombre des combattants petit. Il n'y avait en France qu'une poignée d'Anglais. On ne se battait, autant dire, que pour piller. Ceux qui souffraient de la guerre, c'étaient ceux qui ne la faisaient pas, les bourgeois, les religieux, les paysans. Les paysans enduraient les maux les plus cruels, et il est concevable qu'une paysanne ait tenu la campagne avec une fermeté, une obstination, une ardeur inconnues à toute la chevalerie.

Ce n'est pas Jeanne qui a chassé les Anglais de France; si elle a contribué à sauver Orléans; elle a plutôt retardé la délivrance en faisant manquer, par la marche du Sacre, l'occasion de recouvrer la Normandie. La mauvaise fortune des Anglais à partir de 1428 s'explique très naturellement : tandis que dans la paisible Guyenne; où ils faisaient la culture, le négoce, la navigation et administraient habilement les finances, le pays, qu'ils rendaient prospère, leur était très attaché; au contraire, sur les bords de la Seine et de la Loire, ils ne prenaient pas pied; ils n'avaient jamais pu s'y implanter; y mettre du monde en suffisance, y faire de solides établissements. Enfermés dans les forteresses et les châteaux, ils ne cultivaient pas assez le sol pour le conquérir : car on nê s'empare vraiment de la terre que par le labouf; ils la laissaient

en friche et l'abandonnaient aux partisans qui les harcelaient et les épuisaient. Leurs garnisons ridiculement petites se trouvaient prisonnières dans le pays de conquête. Ils avaient les dents longues; mais un brochet n'avale pas un bœuf. On avait bien vu après Crécy, après Poitiers, qu'ils étaient trop petits et la France trop grande. Pouvaient-ils mieux réussir après Verneuil, sous le règne troublé d'un enfant, au milieu des discordes civiles, manquant d'hommes et d'argent et quand il leur fallait encore contenir le pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse? En 1428, ils n'étaient qu'une poignée en France et ne s'y maintenaient que par le duc de Bourgogne qui dès lors les exécrait et leur voulait tout le mal possible.

Les moyens leur manquaient également et de prendre de nouvelles provinces et de pacifier celles qu'ils avaient prises. Le caractère même de la souveraineté que revendiquaient leurs princes, la nature des droits qu'ils faisaient valoir et qui reposaient entièrement sur les institutions communes aux deux pays leur rendaient difficile l'organisation de leur conquête sans le consentement et même, on peut le dire, sans le concours loyal et l'amitié des vaincus. Le traité de Troyes ne soumettait pas la France à l'Angleterre; il les réunissait l'une à l'autre. Cette réunion inspirait bien des inquiétudes à Londres; les gens des communes laissaient voir la crainte que la vieille Angleterre ne

devînt qu'une province écartée du nouveau royaume1. De son côté la France ne se sentait pas réunie. Il était trop tard. Depuis le temps qu'on guerroyait contre ces Coués l'habitude était prise de les haïr. Et peut-être y avait-il déjà un caractère anglais et un caractère français qui ne s'accordaient pas. Même à Paris, où les Armagnacs faisaient autant de peur que les Sarrasins, on supportait les Godons avec grand déplaisir. Ce dont on peut être surpris, ce n'est pas que les Anglais aient été chassés de France, c'est qu'ils l'aient été si lentement. Est-ce à dire que la jeune sainte n'eut point de part dans l'œuvre de la délivrance? Non, certes! Elle eut la part la plus belle : celle du sacrifice ; elle donna l'exemple du plus haut courage et montra l'héroïsme sous une forme imprévue et charmante. La cause du roi, qui était en vérité la cause nationale, elle la servit de deux manières: en donnant confiance aux gens d'armes de son parti, qui la croyaient chanceuse, et en faisant peur aux Anglais qui s'imaginaient qu'elle était le diable.

Nos meilleurs archivistes ne pardonnent pas aux ministres et aux capitaines de 1428 de n'avoir pas aveuglément obéi à la Pucelle. Ce n'est point tout à fait le conseil que l'archevêque d'Embrun donnait, sur

<sup>1.</sup> Voir la délibération des communes du 2 décembre 1421, dans Bréquigny, Lettres des rois, reines et autres personnages des cours de France et d'Angleterre, Paris, 1847 (2 vol. in-4°), t. II, pp. 393 et suiv.

le moment, au roi Charles; il lui recommandait au contraire de ne point se départir des moyens inspirés par la prudence humaine<sup>4</sup>.

On a beaucoup répété que les seigneurs et capitaines, particulièrement le vieux Gaucourt<sup>2</sup>, étaient jaloux d'elle. Il faut, pour le croire, ignorer profondément la nature humaine. Ils étaient envieux les uns des autres, et c'est cette envie, au contraire, qui, mieux que tout autre sentiment, leur fit souffrir que la Pucelle se dît chef de guerre<sup>3</sup>.

J'avoue qu'il m'a été impossible de découvrir les sourdes intrigues des conseillers du roi et des capitaines conjurés pour perdre la sainte. Elles éclatent aux yeux de plusieurs historiens; pour moi, j'ai beau faire: je ne les discerne pas. Le chambellan, sire de la Trémouille, n'était pas une belle âme et le chancelier Regnault de Chartres avait le cœur très sec; mais ce qui m'apparaît, c'est que le sire de la Trémouille refusa de céder cette précieuse fille au duc d'Alençon qui la lui demandait et que le chancelier la garda pour s'en servir<sup>4</sup>. Je ne crois pas du tout que

Le R. P. M. Fornier, Histoire des Alpes-Maritimes, Paris, 1890, in-8°,
 Il, p. 324. — Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations, pp. 565 et suiv.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 117 et Perceval de Cagny, p. 168. — Marquis de Gaucourt, Le sire de Gaucourt, Orléans, 1855, in-8°.

<sup>3.</sup> Perceval de Cagny, pp. 168, 170-171. — Cronicques de Normendie, éd. Hellot, pp. 77-78.

<sup>4.</sup> Perceval de Cagny, pp. 170-171. — Chronique de la Pucelle, p. 313. — Héraut Berry, dans Procès, t. IV, p. 48.

Jeanne fut prisonnière à Sully; je crois qu'elle en sortit avec bannière et trompettes quand elle alla rejoindre le chancelier qui l'employa jusqu'au moment où elle fut prise par les Bourguignons. Après la petite sainte, il mit en œuvre un petit saint, un berger, qui avait reçu les stigmates. C'est donc qu'il ne regrettait pas de s'être servi d'une personne de dévotion pour combattre les ennemis du roi et recouvrer son archevêché.

L'honnête Quicherat et le généreux Henri Martin sont très durs pour le gouvernement de 1428. A leur sens, c'est un gouvernement de trahison. En fait, ce qu'ils reprochent à Charles VII et à ses conseillers c'est de n'avoir pas compris la Pucelle comme ils la comprennent eux-mêmes. Mais il a fallu quatre cents ans pour cela. Pour avoir sur Jeanne d'Arc les illuminations d'un Quicherat et d'un Henri Martin, il a fallu trois siècles de monarchie absolue, la Réforme, la Révolution, les guerres de la République et de l'Empire, et le néo-catholicisme sentimental des hommes de 48. C'est à travers tant de prismes brillants, sous tant de teintes superposées que les historiens romantiques et les paléographes généreux ont découvert la figure de Jeanne d'Arc, et c'est trop demander à ce pauvre dauphin Charles, à La Trémouille, à Regnault de Chartres, au seigneur de Trèves, au vieux Gaucourt, que de

vouloir qu'ils aient vu Jeanne telle que les siècles l'ont faite et achevée <sup>1</sup>.

Il reste toutefois ceci, que le Conseil royal, après avoir tant usé d'elle, ne fit rien pour la sauver.

La honte de cette abstention doit-elle retomber sur le Conseil tout entier et sur le Conseil seul? Qui donc, au juste, devait intervenir? Et comment? Que devait faire le roi Charles? Offrir de racheter la Pucelle? On ne la lui aurait cédée à aucun prix. Quant à la ravoir par la force, c'était un rêve d'enfant. Seraient-ils entrés à Rouen, les Français ne l'y auraient point trouvée : Warwick aurait toujours eu le temps de la mettre en sûreté ou de la noyer dans la rivière. Pour la reprendre, ni l'argent ni les armes ne valaient rien. Ce n'est point à dire qu'on dût se croiser les bras. On pouvait agir sur ceux qui faisaient le procès. Sans doute ils étaient tous, ceux-là, du parti des Godons; ce vieux cabochien de Pierre Cauchon s'y trouvait surtout très engagé; il exécrait les Français; les clercs de l'obéissance de Henri VI étaient naturellement enclins à plaire au grand conseil d'Angleterre d'où coulaient les bénéfices; les docteurs et maîtres de l'Université de Paris avaient grand'peur et grande haine des Armagnacs;

<sup>1.</sup> H. Martin, Jeanne d'Arc, Paris, 1856, in-12. — J. Quicherat, Nouvelles preuves des trahisons essuyées par la Pucelle dans Revue de Normandie, t. VI (1866), pp. 396-401.

pourtant les juges du procès n'étaient pas tous des prévaricateurs infâmes; le chapitre de Rouen ne manquait ni de courage ni d'indépendance1; il y avait parmi les universitaires, si violents contre Jeanne, des hommes estimés pour la doctrine et le caractère; ils pensaient, la plupart, procéder vraiment en matière de foi; à force de rechercher les sorcières, ils en voyaient partout; ils faisaient brûler de ces femelles, comme ils disaient, tous les jours, et n'en recevaient que des compliments; autant que Jeanne, ils croyaient à la possibilité des apparitions dont elle se disait favorisée, seulement ils étaient persuadés ou qu'elle mentait ou qu'elle voyait des diables; l'évêque, le vice-inquisiteur et les assesseurs, au nombre de plus de quarante, furent unanimes à la déclarer hérétique et diabolique. Plusieurs sans doute s'imaginaient, par leur sentence, maintenir, contre les fauteurs du schisme et de l'hérésie, l'orthodoxie catholique et l'unité d'obédience; ils voulaient bien juger. Et même les plus scélérats et les plus audacieux, l'évêque et le promoteur, n'auraient pas osé, pour contenter les Anglais, enfreindre trop ouvertement les règles de la justice ecclésiastique. C'étaient des prêtres; ils en avaient

<sup>1.</sup> Même à considérer seulement ceux des chanoines qui siégèrent au procès. Cf. Ch. de Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d'Arc, Rouen, 1869, in-8°.

l'orgueil et le respect des formes. Par les formes on pouvait les atteindre; on pouvait, au moyen d'une vigoureuse procédure, contrarier, arrêter, peut-être, la leur et prévenir la sentence funeste. Si l'archevêque de Reims, métropolitain de l'évêque de Beauvais, était intervenu dans le procès, s'il avait suspendu son suffragant pour abus ou pour toute autre cause, Pierre Cauchon aurait été fort embarrassé; si, comme il se décida à le faire plus tard, le roi Charles VII avait fait intervenir la mère et les frères de la Pucelle; si Jacques d'Arc et la Romée avaient protesté dans les formes contre une action judiciaire d'une partialité manifeste; si le registre de Poitiers<sup>1</sup> avait été versé au dossier; si les plus hauts prélats de l'obéissance de Charles VII avaient demandé un sauf-conduit pour venir témoigner à Rouen, en faveur de Jeanne; si enfin le roi, son conseil et toute l'Église de France avaient réclamé l'appel au pape et au Concile, qui était de droit, le procès pouvait prendre une autre issue.

Mais on eut peur de l'Université de Paris. On craignit que vraiment Jeanne, comme tant de savants docteurs le soutenaient, ne fût hérétique, mal croyante, séduite par le prince des ténèbres. Satan se transforme en

<sup>1.</sup> Ou du moins les conclusions des docteurs qui nous sont parvenues. Quant au registre, il ne devait pas contenir grand'chose. On voit, par les témoignages du procès de réhabilitation, que les clercs de Poitiers ne tenaient pas beaucoup à co qu'on parlât de leur enquête.

ange de lumière et il est difficile de discerner les faux prophètes des vrais. La malheureuse Pucelle fut abandonnée par le clergé dont les croix naguère marchaient devant elle; entre tous les maîtres de Poitiers il ne s'en trouva pas un seul pour s'offrir à témoigner dans le château de Rouen de cette innocence qu'ils avaient reconnue doctoralement dix-huit mois auparavant.

Il y aurait grand intérêt à suivre la mémoire de la Pucelle à travers les âges. Mais ce serait tout un livre. J'indiquerai seulement les révolutions les plus étonnantes du sentiment public à son sujet. Les humanistes de la Renaissance ne s'intéressèrent pas beaucoup à elle: elle était trop gothique pour eux. Les réformés, qui trouvaient qu'elle sentait l'idolâtrie, ne pouvaient la voir en peinture. Chose qui semble étrange aujourd'hui, mais qui n'en est pas moins certaine et conforme à tout ce que nous savons des sentiments des Français pour leurs rois, ce fut la mémoire de Charles VII qui, sous la monarchie, soutint et sauva la mémoire de Jeanne d'Arc². Le respect dû au prince empêcha le plus

<sup>1.</sup> Aug. Vallet, Observation sur l'ancien monument érigé à Orléans, Paris, 1858, in-8°.

<sup>2.</sup> Voir un curieux projet de décoration du terre-plein du Pont-Neuf adressé à Louis XIV (B. N., V pzz 338, in-fol.). Un sieur Dupuis, aide des Cérémonies, y propose l'érection de statues « à ces grands et illustres capitaines qui de règne en règne ont vaillamment soutenu la dignité de la couronne... Artus de Bretagne, connestable, Jean, comte de Dunois, Jeanne Dark, pucelle d'Orléans, Roger de Gramont, comte de Guiche,

souvent ses sujets fidèles de soumettre à une critique trop sévère les légendes de Jeanne ainsi que celles de la Sainte Ampoule, de la guérison des écrouelles, de l'oriflamme et toutes autres traditions populaires relatives aux antiquités et illustrations de la maison de France. Quand, en 1609, dans un collège de Paris, la Pucelle fut le sujet d'exercices littéraires où elle était traitée sans faveur<sup>1</sup>, un homme de robe, Jean Hordal, qui se glorifiait d'être du sang de l'héroïne, se plaignit de ces disputes d'école comme d'une offense à la majesté royale. « Je m'estonne grandement, dit-il, qu'en France... on tolère que publiquement déclamations se fassent contre l'honneur de la France, du roi Charles VII et de son Conseil<sup>2</sup>. » Si Jeanne n'avait pas appartenu si étroitement à la royauté, son souvenir eût été fort négligé par les beaux esprits du xv11° siècle. Ses apparitions lui faisaient du tort auprès des savants qui, protestants et catholiques, traitaient la vie de sainte Marguerite de cafarderie<sup>3</sup>. Alors les Sorbona-

Guillaume, comte de Chaumont, Amaury de Severac, Vignoles dit La Hire...». (Communications de M. Paul Lacombe, Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, 1894, p. 115; 11 juin 1907, Ibid.).

<sup>1.</sup> Puellæ Aureliensis causa adversariis orationibus disceptata auctore Jacobo Jolio, Parisiis, apud Julianum Bertaut, 1609.

<sup>2.</sup> Jean Hordal, Heroinæ nobilissimæ loannæ Darc Lotharingæ vulgo aurelianensis puellæ historia... Ponti-Mussi, 1612, in-8°.

<sup>3.</sup> Rabelais, Gargantua, chap. v1. — Abbé Thiers, Traité des superstitions selon l'Écriture sainte, Paris, 1697, t. I, p. 109.

gres eux-mêmes retranchaient beaucoup sur le martyrologe et les légendes des saints. Un de ceux-là, Edmond Richer, champenois comme Jeanne, censeur de l'Université en 1600, et zélé gallican, composa un livre apologétique sur celle qui avait soutenu de son épée la couronne de Charles VII<sup>1</sup>. Bien qu'attaché aux libertés de l'église de France, Edmond Richer était bon catholique. Il avait de la doctrine et de la piété; il croyait fermement aux anges, mais il ne croyait ni à sainte Catherine ni à sainte Marguerite, et leur apparition à la Pucelle l'embarrassait beaucoup. Il se tira de cette difficulté en supposant que des anges s'étaient donnés à la jeune fille pour les deux saintes à qui, dans son ignorance, elle avait une grande dévotion. L'hypothèse lui parut satisfaisante, « d'autant, disait-il, que l'Esprit de Dieu, qui gouverne l'Église, s'accommode à notre infirmité ». Trente ou quarante ans plus tard, un autre docteur en Sorbonne, Jean de Launoy, le dénicheur de saints, acheva de ruiner la légende de sainte Catherine<sup>2</sup>. Les voix de Domremy devenaient terriblement suspectes.

<sup>1.</sup> Edmond Richer, *Histoire de la Pucelle d'Orléans en 4 livres*, ms., Biblioth. Nat., f. fr., 10448, fol. 12<sup>20</sup>.

<sup>2. «</sup> La vie de sainte Catherine, vierge et martyre, est toute fabuleuse depuis le commencement jusqu'à la fin. » Valesiana, p. 48. — « M. de Launoy, docteur en théologie, avait rayé de son calendrier sainte Catherine, vierge et martyre. Il disait que sa vie était une fable, et, pour montrer qu'il n'y ajoutait aucune foi, tous les ans, au jour de la fête de cette

Regardez Chapelain, dont le poème fut publié pour la première fois en 1656. Chapelain est burlesque avec gravité; c'est un Scarron sans le savoir. Nous n'en avons pas moins profit à apprendre de lui qu'il n'a vu dans son sujet qu'une occasion de célébrer le Bâtard d'Orléans. Il dit expressivement en sa préface: « Je ne l'ai pas tant regardée [la Pucelle] comme le principal héros du poème, qui à proprement parler est le comte de Dunois. » Chapelain était aux gages du duc de Longueville, descendant de Dunois ; c'est Dunois qu'il chante; «l'illustre bergère » vient lui fournir à propos le merveilleux, et selon l'expression du bonhomme, les machines nécessaires à l'épopée. Les saintes Catherine et Marguerite, trop vulgaires, sont exclues de ces machines. Chapelain nous avertit qu'il prit un soin particulier de conduire son poème « de telle sorte que tout ce qu'il y fait faire par la puissance divine s'y puisse croire fait par la seule force humaine élevée au plus haut point où la nature est capable de monter ». On voit poindre ici l'esprit moderne.

Bossuet aussi se garde bien de parler de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Les quatre ou cinq pages in-4° qu'il consacre à Jeanne d'Arc dans son Abrégé de

sainte, il disait une messe de Requiem. C'est de lui-même que je tiens cette particularité. » Ibidem, p. 36.

<sup>1.</sup> Jean Chapelain, La Pucelle ou la France délivrée, Paris, 1656, in-fe.

l'Histoire de France pour l'instruction du Dauphin¹ sont bien curieuses, non pour l'exposé des faits qui y est inexact et confus², mais par le soin que prend l'auteur de ne présenter que d'une manière incidente et dubitative les faits miraculeux attribués à la Pucelle. Au sentiment de Bossuet, comme à celui de Jean Gerson, ces choses sont d'édification, non de foi. Bossuet qui écrit pour l'instruction d'un prince est tenu à beaucoup abréger; mais il abrège trop quand, présentant la condamnation de Jeanne comme l'œuvre de l'évêque de Beauvais, il oublie de dire que l'évêque de Beauvais rendit cette sentence sur l'avis unanime de l'Université de Paris et conjointement avec le vice-inquisiteur³.

- 1. Œuvres de messire Jacques-Bénigne Bossuet, Paris, in-4°, tome XI, 1749, feuillets chiffrés; tome XII, pp. 234 et suiv. Cf. Ce qu'il nous dit des inspirées dans l'Instruction sur les états d'oraison, Paris, 1697, in-8°.
- 2. « Cette fille nommée Jeanne d'Arq... avoit été servante dans une hôtellerie. » Loc. cit., p. 233.
- 3. Il ne faut pas juger trop sévèrement les cahiers d'un précepteur; mais Bossuet, qui place la réhabilitation sous la rubrique de 1431, ne nous avertit pas qu'elle ne fut prononcée que vingt-cinq ans plus tard. Bien au contraire, il ne tient qu'à lui qu'on la croie antérieure à la délivrance de Compiègne. Voici son texte : « En exécution de cette sentence, elle fut brûlée toute vive à Rouen en 1431. Les Anglois firent courir le bruit qu'elle avoit enfin reconnu que les révélations dont elle s'étoit vantée étaient fausses. Mais le Pape, quelque temps après, nomma des commissaires. Son procès fut revu solemnellement, et sa conduite approuvée par un dernier jugement que le Pape lui-même confirma. Les Bourguignons furent contraints de lever le siège de Compiègne » (Loc. cit., p. 236).

Mézeray est plus crédule que Bossuet; il nomme « les saintes Catherine

Les philosophes ne sont pas tombés en France, au xviii° siècle, comme une pluie de sauterelles: ils sortaient de deux siècles d'esprit critique. S'ils trouvaient dans l'histoire de Jeanne d'Arc plus de capucinades que leur goût n'en souffrait, c'est qu'ils avaient été instruits dans l'histoire ecclésiastique par les Baillet et les Tillemont, hommes pieux, sans doute, mais grands destructeurs de légendes. Voltaire railla sur Jeanne les moines fripons et leurs dupes. Si l'on rappelle les petits vers de la Pucelle, pourquoi ne pas rappeler aussi l'article¹ du Dictionnaire Philosophique, qui renferme en trois pages plus de vérités solides et de pensées généreuses que certains gros ouvrages modernes où Voltaire est insulté en jargon de sacristie?

C'est précisément à la fin du xvIII° siècle que Jeanne commença à être mieux connue et plus justement estimée, d'abord par le petit livre que l'abbé Lenglet du Fresnoy tira presque en entier de l'histoire inédite

et Marguerite, qui purificient son âme par des conversations célestes, à cause qu'elle les vénéroit d'une particulière dévotion ». Comme Bossuet, en exposant le procès, il passe sous silence le vice-inquisiteur (*Histoire de France*, t. II, 1746, in-folio, pp. 11 et suiv.).

<sup>1.</sup> Voltaire, éd. Beuchot, t. XXVI. — Cf. aussi: Essai sur les mœurs, chap. Lxxx. « Enfin, accusée d'avoir repris une fois l'habit d'homme, qu'on lui avait laissé exprès pour la tenter, ses juges... la déclarèrent hérétique relapse, et firent mourir par le feu celle qui, ayant sauvé son roi, aurait eu des autels dans les temps héroïques, où les hommes en élevaient à leurs libérateurs. Charles VII rétablit depuis sa mémoire, assez honorée par son supplice même. »

du vieux Richer<sup>1</sup>, puis par les savantes recherches de L'Averdy sur les deux procès<sup>2</sup>.

Toutefois l'humanisme et après l'humanisme la réforme, après la réforme le cartésianisme, après le cartésianisme la philosophie expérimentale, avaient détruit dans l'élite des esprits les vieilles crédulités; le rosier des légendes gothiques, quand vint la révolution, était depuis longtemps défleuri. Il semblait que la gloire de Jeanne d'Arc, liée si étroitement aux traditions de la maison de France, ne pût survivre à la monarchie et que la tempête qui dissipa les cendres royales de Saint-Denys et le trésor de Reims dût emporter aussi les frêles reliques et les images pienses de la Sainte des Valois. Le nouveau régime en effet refusa d'honorer une mémoire inséparable de la royauté et de la religion; la fête orléanaise de Jeanne d'Arc, dépouillée en 1791 des pompes de l'Eglise, fut cessée en 93. Alors l'histoire de la Pucelle paraissait un peu

<sup>1.</sup> L'abbé Lenglet du Fresnoy, Histoire de Jeanne d'Arc, vierge, héroïne et martyre d'État suscitée par la Providence pour rétablir la monarchie française, tirée des procès et pièces originales du temps. Paris, 1753-54, 3 vol. in-12.

<sup>2.</sup> F. de L'Averdy, Mémorial lu au comité des manuscrits concernant la recherche à faire des minutes originales des différentes affaires qui ont eu lieu par rapport à Jeanne d'Arc, appelée communément la Pucelle d'Orléans. Paris, Imprimerie Royale, 1787, in-4°. — Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi, lus au comité établi par sa Majesté dans l'Académie royale des Inscriptions et Belles Lettres. Paris, Imp. Royale, 1790, t. III.

trop gothique aux émigrés eux-mêmes : Chateaubriand, n'osa pas l'introduire dans son *Génie du Christianisme*<sup>1</sup>.

Mais le premier Consul, qui venait de conclure le Concordat et songeait à restaurer les ornements du sacre, fit rétablir, en l'an XI, les fêtes de la Pucelle et y rappela l'encens et les croix. Célébrée jadis dans les lettres de Charles VII à ses bonnes villes, Jeanne fut exaltée dans le *Moniteur* par Bonaparte<sup>2</sup>.

Les figures de la poésie et de l'histoire ne vivent dans la pensée des peuples qu'à la condition de se transformer sans cesse. La foule humaine ne saurait s'intéresser à un personnage des vieux âges si elle ne lui prêtait pas ses propres sentiments et ses propres passions. Après avoir été associée à la monarchie de droit divin, la mémoire de Jeanne d'Arc fut rattachée à l'unité nationale que cette monarchie avait préparée; elle devint, dans la France impériale et républicaine, le symbole de la patrie. Certes, la fille d'Isabelle Romée n'avait pas plus l'idée de la patrie telle qu'on la conçoit

<sup>1. «</sup>Il n'y avait dans les temps modernes que deux beaux sujets de poëme épique les *Croisades* et la *Découverte du Nouveau Monde* » (éd. de 1802, Paris, t. II, p. 7).

<sup>2. «</sup> L'illustre Jeanne d'Arc a prouvé qu'il n'est pas de miracle que le génie français ne puisse produire dans les circonstances où l'indépendance nationale est menacée » (Moniteur du 10 pluviôse, an XI — 30 janvier 1803). — Pour l'approbation du premier Consul: Fac-similé dans A. Sarrazin, Jeanne d'Arc et la Normandie, p. 600 [Original tiré de la collection de Reiset].

aujourd'hui, qu'elle n'avait l'idée de la propriété foncière qui en est la base; elle ne se figurait rien de semblable à ce que nous appelons la nation; c'est une chose toute moderne; mais elle se figurait l'héritage des rois et le domaine de la Maison de France. Et c'est bien là tout de même, dans ce domaine et dans cet héritage, que les Français se réunirent avant de se réunir dans la patrie.

Sous des influences qu'il nous est impossible d'indiquer précisément, la pensée lui vint de rétablir le dauphin dans son héritage, et cette pensée lui parut si grande et si belle, que, dans la simplicité de son naïf et candide orgueil, elle crut que c'était des anges et des saintes du Paradis qui la lui avaient apportée. Pour cette pensée elle donna sa vie. C'est par là qu'elle survit à sa cause. Les plus hautes entreprises périssent dans leur défaite et, plus sûrement encore, dans leur victoire. Le dévouement qui les inspira demeure en immortel exemple. Et, si l'illusion qui enveloppait ses sens la soutint, l'aida à s'offrir tout entière, cette illusion ne fut-elle pas à son insu l'ouvrage de son cœur? Sa folie fut plus sage que la sagesse, car ce fut la folie du martyre, sans laquelle les hommes n'ont encore rien fondé de grand et d'utile dans le monde. Cités, empires, républiques, reposent sur le sacrifice. Ce n'est donc ni sans raison ni sans justice

que, transformée par les imaginations enthousiastes, elle devint le symbole de la patrie armée.

Le Brun de Charmettes<sup>1</sup>, royaliste jaloux des gloires impériales, composa en 1817, avec talent, la première histoire patriotique de Jeanne d'Arc, qui devait être suivie de tant d'autres, conçues dans le même esprit, tracées sur le même plan, écrites dans le même style. De 1841 à 1849, Jules Quicherat, en publiant les deux procès et les témoignages, ouvrit dignement une époque incomparable de recherches et de découvertes. Au même moment, Michelet écrivit dans le cinquième tome de son *Histoire de France* des pages rapides et colorées, qui resteront sans doute comme la plus belle expression de l'art romantique appliqué à la Pucelle<sup>2</sup>.

Mais, de toutes les histoires écrites de 1817 à 1870, ou du moins de toutes celles que j'ai pu connaître, car je ne me suis pas attaché à les lire toutes, la plus sagace, à mon avis, est celle qui forme le livre IV de l'*Histoire de Charles VII*, par Vallet de Viriville, dans laquelle se montre le souci de rattacher la Pucelle au groupe de visionnaires auquel elle appartient réellement <sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Le Brun de Charmettes, *Histoire de Jeanne d'Arc surnommée la Pucelle d'Orléans*, Paris, 1817, 4 vol. in-8°.

<sup>2.</sup> Michelet, Histoire de France, t. V.

<sup>3.</sup> Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, Paris, 1863, in-8.

Le livre de Wallon a été très répandu, sinon très lu; il doit sa fortune à son exactitude confessionnelle<sup>1</sup>. C'est une œuvre consciencieuse, morne et d'un fanatisme modéré. Puisqu'il fallait une *Jeanne d'Arc* orthodoxe à l'usage des gens du monde, celle de M. Marius Sepet avait, pour remplir cet office, autant d'exactitude et plus de grâce<sup>2</sup>.

Après la guerre de 1871, sous la double influence de l'esprit patriotique, exalté par la défaite, et du sentiment catholique renaissant dans la bourgeoisie, le culte de la Pucelle redoubla de ferveur. Les lettres et les arts achevèrent la transfiguration de Jeanne.

Les catholiques, comme le docte chanoine Dunand<sup>3</sup>, rivalisent de zèle et d'enthousiasme avec les spiritualistes indépendants comme M. Joseph Fabre<sup>4</sup>. Celuici, en donnant sous une forme très artiste les deux procès en français et en discours direct, a vulgarisé l'image la plus ancienne et la plus touchante de la Pucelle<sup>5</sup>.

- 1. H. Wallon. Jeanne d'Arc, Paris, 1860, 2 vol. in-8°.
- 2. M. Sepet, *Jeanne d'Arc*, avec une introduction par Léon Gauthier, Tours, 1869, in-8°.
- 3. Chanoine Dunand, *Histoire de Jeanne d'Arc*, Toulouse, 1898-1899, 3 vol. in-8°.
- 4. Joseph Fabre, Jeanne d'Arc, libératrice de la France, n. éd., Paris, 1894, in-12.
- 5. Procès de condamnation de Jeanne d'Arc... traduction avec éclaircissements, par J. Fabre, n. éd., Paris, 1895, in-18.

De cette période datent des travaux d'érudition presque innombrables parmi lesquels il faut signaler ceux de Siméon Luce de qui désormais quiconque traite des commencements de Jeanne doit se reconnaître tributaire<sup>1</sup>.

Nous sommes tenus à une égale reconnaissance envers M. Germain Lefèvre-Pontalis pour ses belles éditions et ses pénétrantes études, d'une érudition élégante et sûre.

Dans cette période d'exaltation romantique et néocatholique, la peinture et la sculpture multiplièrent les images de Jeanne, si rares jusque-là; on vit en merveilleuse abondance Jeanne priant, Jeanne armée et chevauchant, Jeanne captive, Jeanne martyre; de toutes ces images exprimant de diverses manières et avec des mérites inégaux le goût et le sentiment d'une époque, une seule œuvre apparaît grande et vraie, d'une beauté puissante : la Jeanne d'Arc hallucinée de Rude<sup>2</sup>.

Le mot de patrie n'existait pas au temps de la Pucelle. On disait le royaume de France<sup>3</sup>. Personne, pas même les légistes, n'en savaient au juste les limites, qui changeaient sans cesse. La diversité des lois et des

<sup>1.</sup> Jeanne d'Arc à Domremy, op. cit. — La France pendant la guerre de Cent Ans, op. cit.

<sup>2.</sup> Lanéry d'Arc, Le livre d'Or de Jeanne d'Arc, nº 2080 à 2112.

<sup>3.</sup> A. Thomas, Le mot « Patrie » et Jeanne d'Arc, dans Revue des Idées, 15 juillet 1906.

coutumes y était infinie et les querelles entre seigneurs s'élevaient à tout moment. Les hommes se sentaient pourtant au cœur l'amour du pays natal et la haine de l'étranger. Si la guerre de Cent Ans ne créa pas en France le sentiment national, elle le nourrit. Dans son Quadrilogue invectif, Alain Chartier montre la France qui, reconnaissable à sa robe somptueusement ornée des emblèmes de la noblesse, du clergé et du tiersétat, mais lamentablement souillée et déchirée, adjure les trois ordres de ne pas la laisser périr : « Après le lien de foi catholique, leur dit-elle, Nature vous a devant toute autre chose obligez au commun salut du pays de votre nativité et à la défense de cette seigneurie sous laquelle Dieu vous a fait naître et avoir vie 1. » Et ce ne sont pas là seulement les maximes d'un humaniste instruit dans les vertus antiques. D'humbles Français avaient cher de servir le pays de leur naissance. « Faut-il que le roi soit chassé de son royaume et que nous soyons Anglais!» s'écriait en 1428 cet homme d'armes de Lorraine<sup>2</sup>. Les sujets des Fleurs de Lis comme ceux du Léopard s'estimaient tenus à la loyauté envers leur légitime seigneur. Mais si quelque changement advenait pour son dommage à la seigneurie dont

<sup>1.</sup> Les œuvres de Maistre Alain Chartier, publ. par André Duchesne, Paris, 1642, in-4°, p. 410.

<sup>2.</sup> Procès, t. II, p. 436. Voir plus bas, p. 95.

ils faisaient partie, ils s'en accommodaient en somme aisément, parce qu'une seigneurie s'accroît ou se rétrécit selon la puissance ou la fortune, selon le bon droit ou le bon plaisir du possesseur et qu'elle peut être démembrée par mariages, dons ou héritages, aliénée par divers contrats. En signe de réjouissance, les habitants de Paris jonchèrent d'herbes et de fleurs les rues de la ville, à l'occasion du traité de Brétigny, qui diminuait beaucoup la seigneurie du roi Jean<sup>4</sup>. En fait, les seigneurs changeaient d'obéissance tant qu'il était nécessaire. Juvénal des Ursins rapporte dans son journal<sup>2</sup> que, lors de la conquête de la Normandie par les Anglais, on vit une jeune veuve quitter sa terre avec ses trois enfants pour ne pas rendre hommage au roi d'outre-mer. Mais combien de seigneurs normands refusèrent comme elle de se mettre aux mains des anciens ennemis du royaume? L'exemple de la fidélité au roi ne venait pas toujours de sa famille. Le duc de Bourbon, au nom de tous les princes du sang royal avec lui prisonniers des Anglais, offrit à Henri V d'aller traiter en France la cession de Harfleur, s'engageant, si le Conseil royal lui opposait un refus, à reconnaître Henri V pour roi de France<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Froissart, Chroniques, livre I, chap. 128.

<sup>2.</sup> Jean Juvénal des Ursins dans Buchon, Choix de chroniques, IV.

<sup>3.</sup> Rymer, Fædera, t. 1X, p. 427.

Chacun songeait d'abord à soi. Quiconque avait terre se devait à sa terre; son ennemi, c'était son voisin. Le bourgeois ne connaissait que sa ville. Le paysan changeait de maître sans le savoir. Les trois états du royaume n'étaient pas assez unis pour former, au sens moderne du mot, un État.

Peu à peu, le pouvoir royal réunit les Français; cette réunion se fit plus étroite à mesure que la royauté se faisait plus puissante. Au xvie et au xviie siècle, cette envie de penser et d'agir en commun qui fait les grands peuples devint chez nous très ardente, tout au moins dans les familles qui donnaient des officiers à la Couronne, et elle se communiqua même aux gens d'un moindre état. Rabelais fait figurer François Villon et le roi d'Angleterre dans une historiette si enflée de gloriole militaire qu'un grenadier de Napoléon aurait pu la conter devant un feu de bivouac, au style près1. Dans la préface du poème que nous citions tout à l'heure, Chapelain parle des moments où « la patrie, qui est une mère commune, a besoin de tous ses enfants ». Le vieux poète s'exprime déjà comme l'auteur de la Marseillaise 2.

On ne peut nier que le sentiment de la patrie existât sous l'ancien régime. Ce que la Révolution y ajouta

<sup>1.</sup> Pantagruel, l. IV, ch. LXVII.

<sup>2.</sup> La Pucelle, préface.

n'en fut pas moins immense. Elle y ajouta l'idée de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. Elle étendit à tous le droit de propriété réservé jusque-là à un petit nombre, et de la sorte partagea, pour ainsi dire, la patrie entre les citoyens. En donnant aux paysans la faculté de posséder, le nouveau régime leur imposa du même coup l'obligation de défendre leur bien effectif ou éventuel. Prendre les armes est une nécessité commune à quiconque acquiert ou veut acquérir des terres. A peine le Français jouissait-il des droits de l'homme et du citoyen, avait-il ou pensait-il avoir pignon sur rue et champs au soleil, que les armées de l'Europe coalisée vinrent pour le « rendre à l'antique esclavage ». Le patriote alors se fit soldat. Vingt-trois ans de guerres, avec l'alternative fatale des victoires et des défaites, affermirent nos pères dans l'amour de la patrie et la haine de l'étranger.

Depuis lors, les progrès industriels ont suscité d'un pays à l'autre des rivalités qui s'exercent chaque jour plus âprement. Les modes actuels de la production, en multipliant entre les peuples les antagonismes, ont créé l'impérialisme, l'expansion coloniale et la paix armée.

Mais que de forces contraires s'exercent dans cette création formidable d'un nouvel ordre de choses! La grande industrie a donné naissance, dans tous les pays, à une classe nouvelle, qui, ne possédant rien, n'ayant nul espoir de rien posséder, ne jouissant d'aucun des biens de la vie, pas même de la lumière du jour, ne craint point, comme le paysan et le bourgeois issu de la Révolution, que l'ennemi du dehors ne la vienne dépouiller, et, faute de richesses à défendre, regarde les peuples étrangers sans effroi ni haine. En même temps, se sont élevées sur tous les marchés du monde des puissances financières qui, bien qu'elles affectent souvent le respect des vieilles traditions, sont, par leur, fonction même, essentiellement destructives de l'esprit patriotique et national. Le régime universel du capital a créé en France, comme partout ailleurs, l'internationale des travailleurs et le cosmopolitisme des financiers.

Aujourd'hui, comme il y a deux mille ans, pour discerner l'avenir, il faut regarder non pas aux entreprises des puissants de la terre, mais aux mouvements confus des masses laborieuses. Cette paix armée, si lourde pour elles, les nations ne la supporteront pas indéfiniment. Nous voyons s'organiser chaque jour la communauté du travail universel.

Je crois à l'union future des peuples et je l'appelle avec cette ardente charité du genre humain qui, formée dans la conscience latine au temps d'Épictète et de Sénèque, et pour tant de siècles éteinte par la barbarie européenne, s'est rallumée dans les cœurs les plus hauts des âges modernes. Et l'on m'opposerait en vain que ce sont là les illusions du rêve et du désir : c'est le désir qui crée la vie et l'avenir prend soin de réaliser les rêves des philosophes. Mais que nous soyons assurés dès à présent d'une paix que rien ne troublera, il faudrait être insensé pour le prétendre. Les terribles rivalités industrielles et commerciales qui grandissent autour de nous font pressentir au contraire, de futurs conflits et rien ne nous assure que la France ne se verra pas un jour enveloppée dans une conflagration européenne ou mondiale. Et l'obligation où elle se trouve de pourvoir à sa défense n'accroît pas peu les difficultés que lui cause un ordre social profondément troublé par la concurrence de la production et l'antagonisme des classes.

Un empire absolu se fait des défenseurs par la crainte; une démocratie ne s'en assure qu'à force de bienfaits. On trouve la peur ou l'intérêt à la racine de tous les dévouements. Pour que, au jour du péril, le prolétaire français défende héroïquement la République, il faut qu'il s'y trouve heureux ou espère le devenir. Et que sert de se flatter? Aujourd'hui le sort de l'ouvrier n'est pas meilleur en France qu'en Allemagne, et il est moins bon qu'en Angleterre et en Amérique.

Je n'ai pu me défendre d'exprimer sur ces importants sujets la vérité telle qu'elle m'apparaît ; c'est une grande satisfaction que de dire ce qu'on croit utile et juste.

Il ne me reste plus qu'à soumettre au public quelques réflexions sur l'art malaisé d'écrire l'histoire, et à m'expliquer sur certaines particularités de forme et de langage qu'on trouvera dans cet ouvrage.

Pour sentir l'esprit d'un temps qui n'est plus, pour se faire contemporain des hommes d'autrefois, une lente étude et des soins affectueux sont nécessaires. Mais la difficulté n'est pas tant dans ce qu'il faut savoir que dans ce qu'il faut ne plus savoir. Si vraiment nous voulons vivre au xve siècle, que de choses nous devons oublier: sciences, méthodes, toutes les acquisitions qui font de nous des modernes! Nous devons oublier que la terre est ronde et que les étoiles sont des soleils, et non des lampes suspendues à une voûte de cristal, oublier le système du monde de Laplace pour ne croire qu'à la science de saint Thomas, de Dante et de ces cosmographes du moyen âge qui nous enseignent la création en sept jours et la fondation des royaumes par les fils de Priam, après la destruction de Troye la Grande. Tel historien, tel paléographe est impuissant à nous faire comprendre les contemporains de la Pucelle. Ce n'est pas le savoir qui lui manque, c'est l'ignorance, l'ignorance de la guerre moderne, de la politique moderne, de la religion moderne.

Mais lorsque nous aurons oublié, autant que possible, tout ce qui s'est passé depuis la jeunesse de Charles VII, afin de penser comme un clerc en exil à Poitiers ou un bourgeois d'Orléans de service sur les remparts de sa ville, il nous faudra bientôt retrouver toutes nos ressources intellectuelles pour embrasser l'ensemble des événements et découvrir l'enchaînement des effets et des causes qui échappaient à ce bourgeois et à ce clerc. « J'ai raccourci ma vue », dit le Chatterton d'Alfred de Vigny quand il explique comment il ne voit rien de ce qui s'est passé après les vieux Saxons. Mais Chatterton composait des poèmes, de pseudo-chroniques, et non pas une histoire. L'historien doit tour à tour allonger et raccourcir sa vue. S'il se mêle de conter une vieille histoire, il lui faudra successivement et parfois à la même minute la naïveté des foules humaines qu'il fait revivre et la critique la mieux avertie. Il faut que, par un phénomène étrange de dédoublement, il soit en même temps l'homme ancien et l'homme moderne et vive sur deux plans dissérents, semblable à ce personnage étrange d'un conte de H.-G. Wells, qui se meut et se sent dans une petite ville d'Angleterre et qui cependant se voit au fond de l'Océan. J'ai visité studieusement les villes, les champs, où se sont accomplis les événements que je me proposais de raconter; j'ai vu la vallée de la Meuse alors que le printemps la fleurissait et la parfumait, et je l'ai revue sous un amoncellement de brumes et de nuées; j'ai parcouru les bords illustres et riants de la Loire, la Beauce aux vastes horizons que les nuages bordent de montagnes neigeuses, l'Ile-de-France où le ciel est si doux, la Champagne dont les coteaux pierreux nourrissent encore les vignes basses qui, foulées par l'armée du Sacre, se refirent feuilles et fruits, dit la légende, et donnèrent, à la Saint-Martin, une tardive et riche vendange 1; j'ai hanté l'âpre Picardie, la baie de Somme si triste et nue sous le vol des oiseaux de passage, la grasse Normandie, Rouen, ses clochers et ses tours, ses vieux charniers, ses ruelles humides, ses dernières maisons de bois aux pignons aigus. Je me suis figuré ces fleuves, ces terres, ces châteaux et ces villes tels qu'ils étaient il y a cinq cents ans.

J'ai accoutumé mes yeux aux formes qu'affectaient alors les êtres et les choses. J'ai interrogé ce qui reste de pierre, de fer ou de bois travaillé par la main de ces vieux artisans, plus libres et par cela même plus ingénieux que les nôtres, et qui témoignent du besoin de tout animer et de tout orner. J'ai étudié le mieux que j'ai pu les images peintes et taillées, non précisément en France, car on n'y ouvrait guère en ces jours

<sup>1.</sup> Germain Lefèvre-Pontalis, Les sources allemandes de l'histoire de Jeanne d'Arc, p. 93.

de misère et de mort, mais en Flandre, en Bourgogne, en Provence, œuvres d'un style à la fois affecté et naïf, souvent exquis. Les miniatures se sont animées sous mes yeux et j'y ai vu revivre les seigneurs, dans la magnificence absurde des « étoffes à tripes », les dames et les demoiselles un peu diablesses avec leurs bonnets cornus et leurs pieds pointus; les clercs assis à leur pupitre, les gens d'armes chevauchant leur coursier et les marchands leur mule, les laboureurs accomplissant d'avril à mars les travaux du calendrier rustique, les paysannes dont la grande coiffe est conservée aujour-d'hui par les religieuses. Je me suis rapproché de ces gens qui furent nos semblables et qui pourtant différaient de nous par mille nuances du sentiment et de la pensée; j'ai vécu de leur vie; j'ai lu dans leurs âmes.

On ne trouve nulle part, ai-je besoin de le dire, une image authentique de Jeanne. Ce qui, dans l'art du xve siècle, avait trait à elle, se réduisait à peu de chose: il ne nous en reste presque rien, une petite tapisserie à bestions, une figurine tracée à la plume sur un registre, quelques enluminures peintes dans des manuscrits sous les règnes de Charles VII, de Louis XI, de Charles VIII, et c'est tout. Il m'a fallu contribuer à l'iconographie si pauvre de Jeanne d'Arc, non que j'eusse quelque chose à y ajouter, mais au contraire pour en retrancher ce que les faussaires y

ont introduit de ce temps. On trouvera dans l'appendice IV, à la fin de cet ouvrage la courte notice où je signale des fraudes déjà anciennes, pour la plupart, et qui n'avaient pas encore été dénoncées. J'ai limité mes recherches au xv° siècle, laissant à d'autres le soin d'étudier ces peintures de la Renaissance dans lesquelles la Pucelle apparaît équipée à l'allemande, avec le chapeau à plumes et le pourpoint à crevées des reîtres saxons et des suisses mercenaires ? Je ne saurais dire quel est le prototype de ces portraits, mais ils ressemblent beaucoup à la femme qui accompagne les soudoyers dans la Danse des morts que Nicolas Manuel peignit de 1515 à 1521 à Berne, sur le mur du couvent des dominicains 3. Au grand siècle, Jeanne d'Arc devient Clorinde, Minerve, Bellone en costume de ballet 4.

J'ai cru qu'un récit continu vaudrait mieux que toutes les controverses et que toutes les discussions pour faire sentir la vie et connaître la vérité. Il est certain que les textes relatifs à la Pucelle ne se prêtent pas très bien à ce genre d'histoire : comme je viens de le montrer, ils

<sup>1.</sup> T. II, pp. 479-483.

<sup>2.</sup> Voir le tableau daté de 1581, conservé au musée d'Orléans et reproduit dans la Jeanne d'Arc de Wallon, p. 466.

<sup>3.</sup> La Danse des Morts, peinte à Berne, dans les années 1515 à 1520, par Nicolas Manuel, lithographiée par Guillaume Stettler, s. d. in-f° oblong, pl. XX. — M. Salomon Reinach croit retrouver ce prototype dans les Judith de Cranach.

<sup>4.</sup> Lanory d'Arc, Le livre d'Or de Jeanne d'Arc, Iconographie, n° 2080-2112.

sont presque tous suspects à divers égards et soulèvent à chaque instant des objections; mais je pense qu'en faisant de ces textes un usage prudent et judicieux, on en peut tirer encore des données suffisantes pour constituer une histoire positive de quelque étendue. D'ailleurs, j'ai toujours indiqué mes sources; chacun sera juge de l'autorité des garants que j'invoque.

Dans mon récit, j'ai rapporté un assez grand nombre de circonstances qui, sans avoir directement trait à Jeanne, révèlent l'esprit, les mœurs et les croyances du temps; ces circonstances sont pour la plupart d'ordre religieux. C'est que l'histoire de Jeanne, je ne puis assez le dire, est une histoire religieuse, une histoire de sainte, tout comme celle de Colette de Corbie ou de Catherine de Sienne.

J'ai beaucoup accordé, j'ai peut-être trop accordé au désir de faire vivre le lecteur au milieu des choses et parmi les hommes du xve siècle. Pour ne pas le distraire trop brusquement, j'ai évité de lui présenter tout rapprochement avec d'autres époques, bien qu'il m'en vînt un grand nombre à l'esprit.

J'ai nourri mon texte de la forme et de la substance des textes anciens, mais je n'y ai, autant dire, jamais introduit de citations littérales: je crois que, sans une certaine unité de langage, un livre est illisible, et j'ai voulu être lu. Ce n'est pas par affectation de style ni par goût artiste que j'ai gardé le plus que j'ai pu le ton de l'époque et préféré les formes archaïques de la langue toutes les fois que j'ai cru qu'elles seraient intelligibles; c'est parce qu'on change les idées en changeant les mots et qu'on ne peut substituer aux termes anciens des termes modernes sans altérer les sentiments ou les caractères.

J'ai tâché de garder un ton simple et familier. On écrit trop souvent l'histoire d'un ton noble qui la rend ennuyeuse et fausse. S'imagine-t-on que les faits historiques sortent du train ordinaire des choses et de la mesure commune de l'humanité?

Une tentation terrible pour l'historien d'une telle histoire, c'est de se jeter dans la bataille. Il n'y a guère de moderne récit de ces vieux assauts où l'on ne voie l'auteur, ecclésiastique ou professeur, s'élancer, la plume à l'oreille, sous les flèches anglaises, au côté de la Pucelle. Je crois qu'au risque de ne point montrer toute la beauté de son cœur, il vaut mieux ne pas paraître dans les affaires qu'on raconte.

J'ai écrit cette histoire avec un zèle ardent et tranquille; j'ai cherché la vérité sans mollesse, je l'ai rencontrée sans peur. Alors même qu'elle prenait un visage étrange, je ne me suis pas détourné d'elle. On me reprochera mon audace jusqu'à ce qu'on me reproche ma timidité.

Je suis heureux d'exprimer ma gratitude à mes illustres confrères, MM. Paul Meyer et Ernest Lavisse, dont les conseils m'ont été précieux. Je dois beaucoup à M. Petit-Dutaillis, qui a bien voulu me présenter des observations dont j'ai tenu compte. J'ai grandement à me louer de l'aide que m'ont prêté M. Henri Jadart, secrétaire de l'Académie de Reims, M. E. Langlois, professeur à la Faculté des lettres de Lille, M. Camille Bloch, l'ancien archiviste du Loiret, M. Noël Charavay, expert en autographes, et M. Raoul Bonnet.

M. Pierre Champion, qui, très jeune encore, s'est fait connaître par de beaux travaux historiques, a mis à ma disposition le résultat de ses recherches avec un désintéressement que je ne saurais assez reconnaître et il a bien voulu relire attentivement tout mon travail.

M. Jean Brousson m'a fait profiter des ressources de sa perspicacité qui passent de beaucoup ce qu'on est en droit d'attendre d'un secrétaire.

Au siècle que j'ai essayé de faire revivre en cet ouvrage, un démon nommé Titivillus mettait chaque soir dans son sac toutes les lettres omises ou changées par les copistes durant la journée et les portait en enfer, pour que Saint-Michel, alors qu'il pèserait les âmes de ces scribes négligents, mît la part de chacun dans le plateau des iniquités. Je crois que ce diable, justement vétilleux, s'il a survécu à la découverte de

l'imprimerie, assume aujourd'hui la lourde tâche de relever les coquilles semées dans les livres qui prétendent à l'exactitude; car il serait bien naïf de s'occuper des autres. Je pense qu'il met ces coquilles, selon le cas, à la charge du prote ou de l'auteur. J'ai une infinie reconnaissance à mes éditeurs et amis MM. Calmann-Lévy et à leurs excellents collaborateurs d'avoir, par leurs soins et leur expérience, allégé de beaucoup le sac dont Titivillus me chargera au jour du jugement.

ı.

Paris, février 1908.



## PRÉFACE DE LA VINGT-HUITIÈME ÉDITION

Les savants qui ont bien voulu s'occuper de ce livre l'ont traité, le plus souvent, avec une extrême bienveillance, sans doute parce qu'ils ont vu que l'auteur ne s'était écarté d'aucune des règles en usage pour la recherche de la vérité historique. J'en ai été touché; je dois exprimer notamment ma gratitude à MM. Gabriel Monod, Salomon Reinach, Germain Lefèvre-Pontalis, dont la critique a relevé en cet ouvrage un certain nombre de fautes qu'on ne trouvera plus dans la présente édition.

Je dois faire une place à part dans ma reconnaissance à la critique anglaise qui voue à la mémoire de Jeanne d'Arc un zèle religieux et comme un culte expiatoire. Les louables scrupules de M. Andrew Lang à l'endroit de mes références m'ont amené à en corriger quelquesunes et à en ajouter plusieurs.

Pour adversaires déclarés je n'ai eu que les hagiographes. Ce qu'ils me reprochent ce n'est pas la manière dont j'ai expliqué les faits, c'est de les avoir expliqués; et plus mes explications sont claires, naturelles, tirées des meilleures sources, fondées en raison, plus elles leur déplaisent. Ils voulaient que l'histoire de Jeanne d'Arc restât mystérieuse et que rien n'y parût humainement possible. J'ai replacé la Pucelle dans la vie et dans l'humanité. Voilà mon crime. Et ces zélés inquisiteurs, si ardents à condamner mon œuvre, n'ont pu y découvrir aucune erreur grave, aucune inexactitude flagrante. Il a fallu que leur sévérité se contentât de quelques inadvertances et de quelques fautes d'impression. Quels flatteurs eussent mieux qu'eux caressé « de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse » ?

Paris, janvier 1909.

## VIE DE JEANNE D'ARC

## CHAPITRE PREMIER

## L'ENFANCE.

De Neufchâteau à Vaucouleurs la Meuse coule libre et pure entre les trochées de saules et d'aulnes et les peupliers qu'elle arrose, se joue tantôt en brusques détours, tantôt en longs circuits, et divise et réunit sans cesse les glauques filets de ses eaux, qui parfois se perdent tout à coup sous terre. L'été, ce n'est qu'un ruisseau paresseux qui courbe en passant les roseaux du lit qu'il n'a presque pas creusé; et, si l'on approche du bord, on voit la rivière, ralentie par des îlots de joncs, couvrir à peine de ses moires un peu de sable et de mousse. Mais dans la saison des pluies, grossie de torrents soudains, plus lourde et plus rapide, elle laisse, en fuyant, une rosée souterraine qui remonte çà et là, en flaques claires, à fleur d'herbe, dans la vallée.

I

Cette vallée s'étend, toute unie, large d'une lieue à une lieue et demie, entre des collines arrondies et basses, couronnées de chênes, d'érables et de bouleaux. Bien que fleurie au printemps, elle est d'un aspect austère et grave et prend parfois un caractère de tristesse. L'herbe la revêt avec une monotonie égale à celle des eaux dormantes. On y sent, même dans les beaux jours, la menace d'un climat rude et froid. Le ciel y semble plus doux que la terre. Il l'enveloppe de son sourire humide; il est le mouvement, la grâce et la volupté de ce paysage tranquille et chaste. Puis, quand vient l'hiver, il se mêle à la terre dans une apparence de chaos. Les brouillards y deviennent épais et tenaces. Aux vapeurs blanches et légères qui flottaient, par les matins tièdes, sur le fond de la vallée, succèdent des nuages opaques et de sombres montagnes mouvantes, qu'un soleil rouge et froid dissipe lentement. Et, le long des sentiers du haut pays, le passant matinal a cru, comme les mystiques dans leurs ravissements, marcher sur les nuées.

C'est ainsi qu'après avoir laissé à sa gauche le plateau boisé du haut duquel le château de Bourlémont domine le val de la Saônelle et à sa droite Coussey avec sa vieille église, la rivière flexible passe entre le Bois Chesnu au couchant et la côte de Julien au levant, rencontre, sur sa rive occidentale, les villages de Domremy et de Greux, qui se touchent, sépare Greux de Maxey-sur-Meuse, atteint, entre autres hameaux blottis au

creux des collines ou dressés sur les hautes terres, Burey-la-Côte, Maxey-sur-Vaise et Burey-en-Vaux, et va baigner les belles prairies de Vaucouleurs <sup>1</sup>.

Dans ce petit village de Domremy, situé à moins de trois lieues en aval de Neufchâteau et à cinq lieues en amont de Vaucouleurs, une fille naquit vers l'an 1410 ou 1412, destinée à l'existence la plus singulière. Elle naissait pauvre. Jacques ou Jacquot d'Arc, son père 3, originaire du village de Ceffonds en Champagne 4, vivait d'un gagnage ou petite ferme, et menait les chevaux au labour 5. Ses voisins et voisines le tenaient pour bon chrétien et vaillant à l'ouvrage 6. Sa femme était originaire de Vouthon, village situé à une lieue et demie au nord-ouest de Domremy, par delà les

- 1. J.-Ch. Chapellier, Étude historique et géographique sur Domremy, pays de Jeanne d'Arc, Saint-Dié, 1890, in-8°. E. Hinzelin, Chez Jeanne d'Arc, Paris, 1894, in-18.
- 2. C'est ce qu'on peut induire de *Procès*, t. I, p. 46. Mais Jeanne ne savait pas à quel âge elle avait quitté la maison de son père (*Procès*, t. I, p. 51). Je n'ai pas fait usage de la lettre de Perceval de Boulainvilliers au duc de Milan (*Procès*, t. V, p. 116). Elle est tout à fait fabuleuse, et la préoccupation hagiographique trop évidente. Voir plus bas, p. 542.
- 3. Darc (Proces, t. I, p. 191, t. II, p. 82); Dars (Siméon Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. 360); Day (Proces, t. V, p. 150); Daiz (communication de M. Pierre Champion), et cette graphie paraît attester la prononciation de Jeanne d'Arc. Sur l'orthographe du nom de d'Arc, cf. Lanéry d'Arc, Livre d'Or de Jeanne d'Arc, notices 647-657.
- 4. Procès, t. I, pp. 46, 208. E. de Bouteiller et G. de Braux, La famille de Jeanne d'Arc, Paris, in-8°, 1878, p. 185; Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc, Paris-Orléans, 1879, in-12, p. x et passim. Boucher de Molandon, Jacques d'Arc, père de la Pucelle, Orléans, 1885, in-8°.
  - 5. Voir plus bas, pp. 65-66, 523.
  - 6. Procès, t. II, pp. 378 et suiv.

bois de Greux. Ayant nom Isabelle ou Zabillet, elle reçut, à une époque qu'on ne saurait indiquer, le surnom de Romée <sup>1</sup>. On appelait ainsi ceux qui étaient allés à Rome ou avaient fait quelque grand pèlerinage <sup>2</sup>, et l'on peut croire qu'Isabelle gagna son nom de Romée en prenant les coquilles et le bourdon<sup>3</sup>. Un de ses frères était curé, un autre, couvreur; un de ses neveux charpentier <sup>4</sup>. Elle avait déjà donné à son mari trois enfants: Jacques ou Jacquemin, Catherine et Jean <sup>5</sup>.

La maison de Jacques d'Arc touchait au pourpris de l'église paroissiale, dédiée à saint Remi, apôtre des Gaules 6. On n'eut que le cimetière à traverser pour

- 1. Procès, t. I, pp. 191 et 208; t. II, p. 74, n. 1. Armand Boucher de Crèvecœur, Les Romée et les de Perthes, famille maternelle de Jeanne d'Arc, Abbeville, 1891, in-8°. Lanéry d'Arc, Livre d'Or, notices 1278 à 1308.
- 2. Du Cange, Glossaire, au mot: Romeus. G. de Braux, Jeanne d'Arc à Saint-Nicolas, Nancy, 1889, p. 8. Revue catholique des Institutions et du Droit, août 1886. E. de Bouteiller, Nouvelles recherches, p. xII. Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, p. 43.
- 3. Très probablement avant la naissance de Jeanne: « J'ai pour surnom d'Arc ou Romée» dit Jeanne (*Procès*, t. I, p. 191). On voit qu'elle se donne indifféremment le surnom de son père ou celui de sa mère, bien qu'elle dise (*Procès*, t. I, p. 191) que les filles, dans son pays, portaient le surnom de leur mère.
- 4. Procès, t. V, p. 252. E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc, Paris, 1879, pp. 3 à 20. Ch. du Lys, Traité sommaire tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la Pucelle d'Orléans et de ses frères, édit. Vallet de Viriville, Paris, 1857, p. 28. E. Georges, Jeanne d'Arc considérée au point de vue Franco-Champenois, Troyes, 1893, in-8°, p. 101.
- 5. Rien de moins certain que l'ordre de naissance des enfants de Jacques d'Arc (*Procès*, a la table, au mot : *Arc*).
- 6. Procès, t. II, p. 393 et passim. S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, xvi, p. 357.

porter l'enfant sur les fonts. Les formules d'exorcismes, que le prêtre récite à la cérémonie du baptême, étaient, à cette époque, dans ces contrées, beaucoup plus longues, dit-on, pour les filles que pour les garçons¹. Sans savoir si messire Jean Minet², curé de la paroisse, les prononça dans leur teneur exacte sur la tête de l'enfant, nous rappelons cet usage comme un des nombreux indices de l'invincible défiance qu'inspira toujours à l'Église la nature féminine.

Selon la coutume d'alors, cette enfant eut plusieurs parrains et marraines<sup>3</sup>. Les compères furent Jean Morel, de Greux, laboureur; Jean Barrey, de Neufchâteau; Jean Le Langart ou Lingui et Jean Rainguesson; les commères, Jeannette, femme de Thevenin le Royer, dit Roze, de Domremy; Beatrix, femme d'Estellin, laboureur au même lieu; Edite, femme de Jean Barrey, Jeanne, femme d'Aubrit, dit Jannet, qu'on appela le maire Aubrit, quand il fut nommé officier de plume au service des seigneurs de Bourlémont<sup>4</sup>; Jeannette, femme de Thiesselin de Vittel, clerc à Neufchâteau, de toutes la plus savante, car elle avait entendu lire des histoires dans des livres. On désigne encore, parmi les commères, la femme de Nicolas d'Arc frère de

<sup>1.</sup> A. Monteil, Histoire des Français, 1853, in-18, t. II, p. 194.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 46, Jean Minet était originaire de Neufchâteau.

<sup>3.</sup> J. Corblet, Parrains et marraines, dans Revue de l'Art chrétien, 1881, t. XIV, pp. 336 et suiv.

<sup>4.</sup> Siméon Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, LI, p. 98.

Jacques, ainsi que deux obscures chrétiennes nommées l'une Agnès, l'autre Sibylle<sup>4</sup>. Il se rencontrait là nombre de Jean, de Jeanne et de Jeannette, comme en toute assemblée de bons catholiques. Saint Jean-Baptiste jouissait d'une très haute renommée; sa fête, célébrée le 24 juin, était une grande date de l'année religieuse et civile; elle servait de terme usuel pour baux, locations et contrats de toutes sortes. Saint Jean l'Évangéliste, qui avait reposé la tête contre la poitrine du Seigneur et qui dévait revenir sur la terre à la consommation des siècles; passait aux yeux de certains religieux, aux yeux surtout des mendiants, pour le plus grand des saints du Paradis<sup>2</sup>. C'est pourquoi, en l'honneur du Précurseur ou de l'apôtre bien-aimé, on imposait très souvent, de préférence à tout autre nom, les noms de Jean et de Jeanne aux nouveau-nés. Et, pour mieux approprier ces saints noms à la petitesse de l'enfance et à l'infifnité promise à la plupart des destinées humaines, on les diminuait en Jeannot et Jeannette. Les paysans des bords de la Meuse avaient un goût particulier pour ces petits noms à la fois humbles et caressants, Jacquot, Pierrollot, Zabillet, Mengette, Guillemette<sup>3</sup>. L'enfant reçut, de la femme

<sup>1.</sup> Cf. Procès, à la table, aux articles : parrains et marraines. — Il n'est pas toujours possible de donner aux personnes les noms et l'état qu'elles avaient précisément à la date où nous les voyons intervenir.

<sup>2.</sup> Relation du greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, t. IV, p. 342. Cf. Eustache Deschamps, ballade 354, t. 111, p. 83, éd. Queux de Saint-Hilaire.

<sup>3.</sup> Procès, t. 11, pp. 74-388; t. V, pp. 151, 220 et passim.

du clerc Thiesselin, le nom de Jeannette. Au village, elle ne porta que celui-là. Plus tard, en France, on l'appela Jeanne<sup>1</sup>.

Elle fut nourrie dans la maison paternelle. Pauvre demeure de Jacques<sup>2</sup>! La façade était percée d'une ou deux fenêtres chiches de lumière. Le toit de pierres plates, incliné sur un demi-pignon, descendait presque à terre du côté du jardin. Sur le seuil, à la coutume du pays, s'amassaient le fumier, les souches et les instruments de labour, recouverts de rouille et de boue. Mais l'humble jardin, à la fois verger et potager, était, au printemps, tout fleuri de blanc et de rose<sup>3</sup>.

Ces bons chrétiens eurent encore un enfant, le dernier, Pierre qu'on nommait Pierrelot<sup>4</sup>.

Jeanne grandit sur une terre avare, parmi des gens rudes et sobres, nourris de vin rose et de pain bis, endurcis par une dure vie. Elle grandit libre. Les enfants, chez les paysans laborieux, vivent le plus souvent entre eux, hors du regard des parents. La fille

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 46. — Henri Lepage, Jeanne d'Arc est-elle Lorraine? Nancy, 1852, pp. 57 à 79.

<sup>2.</sup> Procès, t. V, pp. 244 et suiv. — La maison de Jacques d'Arc était sans doute sur la route; les Du Lys, ou plutôt les Thiesselin, la démolirent et bâtirent à la place une maison qui n'existe plus. Les 'cus qui en ornaient la façade ont été appliqués sur la porte de celle qu'on montre aujourd'hui comme la maison de Jeanne. Ce qu'on donne pour la chambre de Jeanne est le fournil (E. Hinzelin, Chez Jeanne d'Arc, p. 74. Voir un article de Henri Arsac, dans l'Écho de l'Est, du 26 juillet 1890). Il y a sur ce sujet toute une littérature (Lanérý d'Arc, Livre d'Or, pp. 230 et suiv.).

<sup>3.</sup> Émile Hinzelin, Chez Jeanne d'Arc, passim.

<sup>4.</sup> Procės, t. V, pp. 151, 220.

d'Isabelle semble s'être très bien accordée avec les enfants du village. Une petite voisine, Hauviette, de trois ou quatre ans plus jeune qu'elle, était sa compagne de tous les jours. Elles avaient plaisir à coucher dans le même lit 1. Mengette, dont les parents habitaient tout contre, venait filer dans la maison de Jacques d'Arc. Elle s'y acquittait avec Jeanne des soins du ménage 2. Souvent aussi Jeanne, emportant sa quenouille, allait faire la veillée chez un laboureur, Jacquier, de Saint-Amance, qui avait une fille toute jeune 3. Les garçons, comme de raison, croissaient avec les filles. Jeanne et le fils de Simonin Musnier, étant voisine et voisin, furent élevés ensemble. En son enfance, le fils Musnier tomba malade; Jeanne l'alla soigner 4.

Il n'était pas sans exemple en ce temps-là que des villageoises connussent leurs lettres. Maître Jean Gerson, peu d'années auparavant, conseillait à ses sœurs, paysannes champenoises, d'apprendre à lire, promettant, si elles y réussissaient, de leur donner des livres d'édification<sup>5</sup>. Bien que nièce de curé, Jeanne n'étudia

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 417.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 429.

<sup>3.</sup> Ibid., t. II, p. 408.

<sup>4.</sup> Ibid., t. II, p. 423.

<sup>5.</sup> E. Georges, Jeanne d'Arc considérée au point de vue Franco-Champenois, p. 115. — De La Fons-Mélicocq, Documents inédits pour servir à l'histoire de l'instruction publique en France et à l'histoire des mœurs au XV° siècle, dans Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinio, t. III, pp. 460 et suiv.

pas sa Croix-de-Dieu, semblable en cela à plusieurs enfants de son village, non pourtant à tous, car il y avait à Maxey une école où allaient les garçons de Domremy<sup>1</sup>.

Elle apprit de sa mère Notre Père, Je vous salue, Marie, et Je crois en Dieu<sup>2</sup>. Elle entendit conter quelques belles histoires de saints et de saintes. Ce fut tout l'enseignement qu'elle reçut. Aux jours fériés, dans la nef de l'église, elle se tenait sous la chaire, assise sur les talons, à la manière des paysannes, tandis que les hommes demeuraient debout contre le mur, et elle entendait le sermon du curé<sup>3</sup>.

Dès qu'elle en eut l'âge, elle travailla aux champs, sarclant, bêchant et, comme font encore aujourd'hui les filles du pays lorrain, accomplissant des tâches d'homme <sup>4</sup>.

Les prairies, don du fleuve, étaient la principale richesse des riverains de la Meuse. Quand la récolte des foins était faite, tous les habitants de Domremy avaient droit de pâture dans les prairies du village, et ils y pouvaient mettre des têtes de bétail en nombre

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 65-66. — (Item., je donne à Oudinot, à Richard et à Gérard, clercz enfantz du maistre de l'escole de Marcey dessoubz Brixey, doubz escus pour priier pour mi et pour dire les sept psaulmes.) Testament de Jean de Bourlemont, 23 octobre 1399, dans S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, preuve XIII.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, pp. 46, 47.

<sup>3.</sup> Procès, t. II, p. 402. Voyez dans Montfaucon, Monuments de la Monarchie française, t. III, la gravure de la seconde miniature des « Douze périls d'enfer ».

A. Procès, t. II, pp. 409, 415, 420.

proportionnel à celui des fauchées de pré qu'ils possédaient en propre. Chaque famille prenait à son tour la garde des troupeaux ainsi rassemblés. Jacques d'Arc, qui avait un peu d'herbage, mettait ses bœufs et ses chevaux avec les autres. Lorsque venait son tour de garde, il s'en déchargeait sur sa fille Jeanne, qui allait au pré, sa quenouille à la main<sup>1</sup>.

Mais elle aimait mieux vaquer aux soins du ménage, coudre et filer. Elle était pieuse. Elle ne jurait ni Dieu ni les saints et, pour affirmer qu'une chose était vraie, elle se contentait de dire : « Sans faute » 2. Quand les cloches sonnaient l'Angelus, elle se signait et s'agenouillait<sup>3</sup>. Le samedi, jour de la Sainte Vierge, gravissant le coteau d'herbes, de vignes et de vergers au pied duquel s'appuie le village de Greux, elle gagnait le plateau boisé d'où l'on découvre, à l'est, la verte vallée et les collines bleuissantes. Sur la hauteur, à une petite lieue du village, dans un ravin plein d'ombre et de murmures, la fontaine de Saint-Thiébault, dont l'eau très pure guérit de la fièvre et cicatrise les plaies, jaillit sous les hêtres, les frênes et les chênes. Au-dessus de la fontaine, s'élève la chapelle de Notre-Dame de Bermont. Dans la belle saison, elle est toute parfumée de l'odeur des prés et des bois. Et

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 51, 66; t. II, p. 404. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. lij.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 404.

<sup>3.</sup> Ibid., t. 1, p. 423.

l'hiver enveloppe ce haut lieu de tristesse et de silence. En ce temps-là, vêtue du manteau royal et la couronne au front, dans ses bras son divin enfant, Notre-Dame de Bermont recevait les prières et les offrandes des jeunes garçons et des jeunes filles. Elle faisait des miracles. Jeanne l'allait visiter en compagnie de sa sœur Catherine, de quelques filles ou garçons du pays ou toute seule. Et le plus souvent qu'elle pouvait, elle brûlait un cierge en l'honneur de cette céleste dame 1.

A une demi-lieue à l'ouest de Domremy, s'élevait une colline couverte d'un bois épais où l'on ne s'aventurait guère de peur des sangliers et des loups. Les loups étaient la terreur du pays. Les maires des villages payaient des primes pour chaque tête de loup ou de louveteau qu'on leur apportait <sup>2</sup>. Ce bois, que Jeanne voyait du seuil de sa porte, c'était le Bois Chesnu, le bois de chênes, ce qu'on pouvait entendre au sens de bois chenu, vieille forêt <sup>3</sup>. Nous verrons plus tard comment à ce Bois Chesnu fut appliquée, en France, une prophétie de Merlin l'Enchanteur.

Au pied de la colline, du côté du village, était une fontaine 4 que les groseilliers épineux, en recourbant

<sup>1.</sup> Procès, table, au mot: Bermont. — Du Haldat, Notice sur la chapelle de Bermont, dans les Mémoirés de l'Académie Stanislas de Nancy, 1833-1834, p. 96. — E. Hinzelin, Chez Jeanne d'Arc, p. 95. — Lanéry d'Arc, Livre d'Or, p. 330.

<sup>2.</sup> Alexis Monteil, Histoire des Français, t. I, p. 91.

<sup>3.</sup> Procès, table, au mot: Bois Chesnu.

<sup>4.</sup> Ibid., table, au mot : Fontaine des Groseilliers.

leurs branches, bordaient de leurs buissons grisâtres. On la nommait la Fontaine-aux-Groseilliers, la Fontaine-aux-Nerpruns<sup>1</sup>. Si, comme le croyait un maître de l'Université de Paris<sup>2</sup>, Jeanne appelait cette fontaine la Fontaine-aux-Bonnes-Fées-Notre-Seigneur, c'était assurément parce que les gens du village la désignaient de même manière. Et il semblerait que ces âmes rustiques eussent voulu, par ce nom, rendre chrétiennes ces dames des bois et des eaux qui ne l'étaient guère, et en qui certains docteurs reconnaissaient des démons autrefois adorés des païens comme déesses<sup>3</sup>.

Et c'était la vérité. Déesses vénérées et redoutées à l'égal des Parques, elles s'étaient nommées les Fatales et on leur avait attribué un pouvoir sur les destinées des hommes. Mais, depuis longtemps déchues de leur puissance et de leurs honneurs, ces fées de village se faisaient aussi simples que les gens près desquels elles vivaient. On les invitait aux baptêmes et l'on mettait leur couvert dans la chambre attenante à celle de l'accouchée. A ces festins, elles mangeaient seules, entraient, sortaient sans qu'on le sût; il ne fallait pas trop les épier, de peur de leur déplaire. C'est l'usage des personnes divines d'aller et de venir mystérieusement. Elles faisaient des dons aux nouveau-nés. Il y en

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 67-210; t. II, pp. 391 et suiv.

<sup>2.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Tuetey, p. 267.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 209.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, pp. 67, 187, 209; t. II, pp. 390, 404, 450.

avait de très bonnes; mais, pour la plupart, sans être méchantes, elles se montraient irritables, capricieuses, jalouses, et, si on les offensait, même par mégarde, elles jetaient des sorts. Elles laissaient voir parfois, à d'inexplicables préférences, qu'elles étaient femmes. Plus d'une prenait pour ami un chevalier ou un rustre; le plus souvent ces belles amours finissaient mal. Enfin, terribles ou douces, elles étaient encore les Fatales, elles étaient toujours les destinées <sup>1</sup>.

Tout proche, à l'orée du bois, au-dessus du grand chemin de Neufchâteau, s'élevait un hêtre très vieux qui répandait une belle et grande ombre<sup>2</sup>. Il était vénéré presque à l'égal de ces arbres tenus pour sacrés avant que les hommes apostoliques eussent évangélisé les Gaules<sup>3</sup>. Ses branches, qu'aucune main n'osait toucher, descendaient jusqu'à terre. « Les lis, disait un laboureur, ne sont pas plus beaux <sup>4</sup>. » Comme la fontaine, l'arbre avait plusieurs noms. On l'appelait l'Arbre-des-Dames, l'Arbre-aux-Loges-les-Dames, l'Arbre-des-Fées, l'Arbre-Charmine-Fée-de-Bourlémont, le Beau-Mai <sup>5</sup>.

Qu'il fût des fées et qu'on en eût vu sous l'Arbre-

<sup>1.</sup> Wolf, Mythologie des fées et des elfes, 1828, in-8°. — A. Maury, Les fées au moyen âge, 1843, in-18 et Croyances et légendes du moyen âge, Paris, 1896, in-8°.

<sup>2.</sup> Richer, Histoire manuscrite de Jeanne d'Arc, ms. fr. 10448, fol. 14-15.

<sup>3.</sup> Sur le culte des arbres, voir l'étude de M. Henry Carnoy dans la Tradition, du 15 mars 1889.

<sup>4.</sup> Procès, t. II, p. 422.

<sup>5.</sup> Ibid., à la table, au mot : Arbre des Fées.

aux-Loges-les-Dames, tout le monde à Domremy le savait. Dans les anciens jours, au temps où Berthe filait, un seigneur de Bourlémont, nommé Pierre Granier<sup>1</sup>, devenu le bel ami d'une fée, l'allait trouver le soir sous le hêtre. Un roman traitait de leurs amours. Et l'une des marraines de Jeanne, dont le mari était clerc à Neufchâteau, avait entendu lire cette histoire qui ressemblait sans doute à celle de Mélusine, tant connue en Lorraine<sup>2</sup>. Seulement on doutait si les fées venaient encore sous le hêtre. Les uns croyaient que non, les autres croyaient qu'oui. Béatrix, marraine aussi de Jeanne, disait: «J'ai ouï conter que les fées venaient sous l'arbre dans l'ancien temps. Mais, pour leurs péchés, elles n'y viennent plus<sup>3</sup>. »

La simple créature entendait par là que ces dames fées étaient les ennemies de Dieu, et que le curé les avait mises en fuite. Jean Morel, parrain de Jeanne, pensait de même<sup>4</sup>.

En effet, la veille de l'Ascension, aux Rogations ou Petites Litanies, les croix étaient portées par les champs et le curé allait sous l'Arbre-des-Fées chanter l'évangile

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 404.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 404 et passim. — Simple crayon de la noblesse des ducs de Lorraine et de Bar dans Le Brun des Charmettes, Histoire de Jeanne d'Arc, t. I, p. 266. — Jules Baudot, Les princesses Yolande et les ducs de Bar de la famille des Valois, 1<sup>re</sup> partie: Mélusine, Paris, 1901, in-8°, p. 121.

<sup>3.</sup> Propter corum peccata, dans Procès, t. II, p. 396. J'ai corrigé : carum. Le sens n'est pas douteux.

<sup>4.</sup> Ibid., t. II, p. 390.

de saint Jean. Il le chantait encore à la Fontaine-aux-Groseilliers et aux autres fontaines de la paroisse<sup>1</sup>. Et pour chasser les mauvais esprits, on ne connaissait rien qui valût l'évangile de saint Jean<sup>2</sup>.

Le seigneur Aubert d'Ourches estimait que les fées avaient disparu de Domremy depuis vingt ou trente ans. Au rebours, plusieurs dans le village croyaient savoir que les chrétiens allaient encore se promener ayec elles, et que le jeudi était le jour des rendez- vous 3.

Une troisième marraine de Jeanne, la femme d'Aubrit, le maire, avait vu de ses yeux les fées autour de l'arbre. Elle l'avait dit à sa filleule. Et la femme d'Aubrit était réputée bonne et prude femme, non devineresse ni sorcière 4.

Jeanne soupçonnait en tout cela quelque sortilège. Pour elle, elle n'avait jamais rencontré les dames sous l'arbre. Mais qu'elle eût vu des fées ailleurs, c'est ce qu'elle n'aurait pas su dire<sup>5</sup>. Les fées ne sont pas comme les anges ; elles ne se font pas toujours connaître pour ce qu'elles sont.<sup>6</sup>.

Chaque année, le quatrième dimanche de Carême,

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 397.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 390. — Bergier, Dictionnaire de Théologie, au mot: Conjuration.

<sup>3.</sup> Procès, t. II, p. 450.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, pp. 67, 209.

<sup>5.</sup> Ibid., t. I, pp. 178, 209 et suiv.

<sup>6.</sup> Sur les traditions relatives aux fées à Domremy et sur ce qu'en pensait Jeanne: Procès, table, au mot: Fées.

que l'Église nomme le dimanche de Lætare, parce qu'on chante à la messe de ce jour l'introït qui commence par ces mots: Lætare Jerusalem, les paysans du Barrois célébraient une fête rustique et faisaient ce qu'ils appelaient leurs Fontaines, c'est-à-dire qu'ils allaient en troupe boire à quelque source et danser sur l'herbe. Ceux de Greux faisaient leurs Fontaines à la chapelle de Notre-Dame de Bermont; ceux de Domremy les faisaient à la Fontaine-des-Groseilliers et à l'Arbre-des-Fées<sup>1</sup>. On se rappelait le temps où le seigneur et la dame de Bourlémont y conduisaient eux-mêmes la jeunesse du village. Mais Jeanne était encore dans les langes, quand Pierre de Bourlémont, seigneur de Domremy et de Greux, mourut sans enfants, laissant ses terres à sa nièce Jeanne de Joinville qui, mariée à un chambellan du duc de Lorraine, vivait à Nancy<sup>2</sup>.

Le jour des Fontaines, les filles et les garçons de Domremy se rendaient ensemble au vieux hêtre. Après y avoir suspendu des guirlandes de fleurs, ils soupaient, sur une nappe étendue à terre, de noix, d'œufs durs et de petits pains d'une forme étrange, que les ménagères avaient pétris tout exprès 3. Puis ils allaient boire à la Fontaine-des-Groseilliers, dansaient des rondes et s'en retournaient chacun chez soi à la tombée de la nuit.

<sup>1.</sup> Sur le dimanche et la fête des Fontaines à Domremy : Procès, table, au mot : Fontaine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2. Procès, t. 1, pp. 67, 212, 404 et suiv. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. xx à xxij.

<sup>3.</sup> Procès, t. II, p. 407, 411, 413, 421.

Jeanne faisait ses Fontaines comme toutes les jouvencelles de la contrée. Bien qu'elle fût de la partie de Domremy rattachée à Greux, elle les faisait non pas à Notre-Dame de Bermont, mais à la Fontaine-des-Groseilliers et à l'Arbre-des-Fées<sup>1</sup>.

En son premier âge, elle dansait avec ses compagnes au pied de l'arbre. Elle y tressait des guirlandes pour l'image de Notre-Dame de Domremy, dont la chapelle s'élevait sur un coteau voisin. Les jeunes filles avaient coutume de suspendre des guirlandes aux branches de l'Arbre-des-Fées. Jeanne en suspendait, comme les autres, et, comme les autres, tantôt elle les emportait, tantôt elle les laissait. On ne savait ce qu'elles devenaient, et il paraît que la disparition de ces fleurs était de nature à inquiéter les personnes scientifiques et d'entendement. Ce qui est certain c'est que les malades, s'ils buvaient à la fontaine et se promenaient ensuite sous l'arbre, guérissaient de la fièvre<sup>2</sup>.

Pour fêter le printemps on faisait un homme de mai, un mannequin de feuilles et de fleurs <sup>3</sup>.

Près de l'Arbre-des-Dames, sous un coudrier, une mandragore promettait les richesses à qui, n'ayant peur ni de l'entendre crier, ni de voir le sang dégoutter de son petit corps humain et de ses pieds fourchus,

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 391-462.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, pp. 67, 209-210.

<sup>3.</sup> Ibid., t. II, p. 434.

oserait, durant la nuit, selon les rites, l'arracher de terre<sup>1</sup>.

L'arbre, la fontaine, la mandragore rendaient les habitants de Domremy suspects de commercer avec les mauvais esprits. Un savant docteur a dit en propres termes que le pays était connu pour le grand nombre de ses habitants qui usaient de maléfices <sup>2</sup>.

Jeanne, encore en sa prime jeunesse, fit plusieurs fois le voyage de Sermaize en Champagne, où elle avait des parents. Le curé de la paroisse, messire Henri de Vouthon, était son oncle maternel. Elle y avait un cousin, Perrinet de Vouthon, qui y exerçait l'état de couvreur avec son fils Henri<sup>3</sup>.

Domremy est séparé de Sermaize par quinze grandes lieues de forêts et de landes. Jeanne, à ce qu'on peut croire, faisait le voyage en croupe avec son frère sur la petite jument, la bâtière du gagnage <sup>4</sup>. A chaque fois que l'enfant s'y rendait, elle passait plusieurs jours dans la maison de Perrinet, son cousin <sup>5</sup>.

- 1. Atropa Mandragor, mandragore femelle, main-de-gloire, herbe-aux-magiciens: Procès, t. I, pp. 89 et 213. Journal d'un bourgeois de Paris, p. 236.
  - 2. Procès, t. I, p. 209.
- 3. Cela est probable, non certain.— Procès, t. II, pp. 74, 388; t. V, p. 252.

  E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc, pp. xvIII et suiv.; 7, 8, 10 et passim.— C. Gilardoni, Sermaize et son église, Vitry-le-François, 1893, in-8°.
  - 4. Capitaine Champion, Jeanne d'Arc écuyère, Paris, 1901, in-12, p. 28.
- 5. Boucher de Molandon, La famille de Jeanne d'Arc, p. 627. E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches, pp. 9 et 10. S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. xlv et suiv.

Le village de Domremy se divisait, selon le droit féodal, en deux parties distinctes. Celle du midi, avec le château sur la Meuse et une trentaine de feux, appartenait aux seigneurs de Bourlémont et dépendait de la châtellenie de Gondrecourt, mouvant de la couronne de France. C'était Lorraine et Barrois. La partie du nord, sur laquelle s'élevait le moustier, relevait de la prévôté de Montéclaire et Andelot au bailliage de Chaumont en Champagne<sup>1</sup>. On l'appelait quelquefois Domremy de Greux, parce qu'elle ne faisait qu'un, pour ainsi dire, avec le village de Greux tout proche sur la route, vers Vaucouleurs 2. Un ruisseau jailli à peu de distance, au couchant, d'une triple source et qu'on nommait, dit-on, pour cela le ruisseau des Trois-Fontaines, séparait les serfs de Bourlémont des hommes du roi. Il passait humblement sous une pierre plate devant l'église, puis se jetait par une pente rapide dans la Meuse, vis-à-vis de la maison de Jacques d'Arc, qu'il avait laissée à gauche, en terre de Champagne et de France<sup>3</sup>. Voilà ce qui paraîtrait le plus solidement établi; mais craignons de savoir ces choses mieux qu'on

<sup>1.</sup> E. Misset, Jeanne d'Arc champenoise. Paris, s. d. (1894), in-8°. — Su la nationalité de Jeanne d'Arc il y a toute une littérature d'une richess extrême dont il m'est impossible de donner ici la bibliographie. Cf. Lanéry d'Arc, Livre d'Or, pp. 295 et suiv.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 208.

<sup>3.</sup> P. Jollois, Histoire abrégée de la vie et des exploits de Jeanne d'Arc, Paris, 1821, pl. I, p. 190. — A. Renard, La patrie de Jeanne d'Arc, Langres, 1880, in-18, p. 6. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, Supplément aux preuves, pp. 281 282.

ne les savait à l'époque. En 1429, on ignorait dans le conseil du roi Charles, si Jacques d'Arc était de condition libre ou serve¹. Et sans doute, Jacques d'Arc lui-même n'en savait rien. Lorrains ou Champenois, des deux côtés du ruisseau c'était pareillement des paysans menant une même vie de labeur et de peine. Pour ne point dépendre du même maître, les uns et les autres n'en formaient pas moins une communauté étroitement unie, une seule famille rustique. Intérêts, besoins et sentiments, ils partageaient tout. Menacés des mêmes dangers, ils avaient tous les mêmes inquiétudes.

Situé à la pointe sud de la châtellenie de Vaucouleurs, le village de Domremy se trouvait pris entre le
Barrois et la Champagne au levant, la Lorraine au
couchant<sup>2</sup>. Terribles voisins que ces ducs de Lorraine
et de Bar, ce comte de Vaudemont, ce damoiseau de
Commercy, ces seigneurs évêques de Metz, de Toul et
de Verdun, toujours en guerre entre eux. Querelles de
princes. Le villageois les observait comme la grenouille de la vieille fable regarde les taureaux combattre dans la prairie. Pâle, tremblant, le pauvre
Jacques se voyait déjà piétiné par les féroces combattants. En un temps où la chrétienté tout entière était

<sup>1.</sup> Procès, t. V, p. 152.

<sup>2.</sup> Colonel de Boureulle, Le pays de Jeanne d'Arc, Saint-Dié, 1890, in-8°, 28 p. pl. — J.-Ch. Chappellier, Etude historique sur Domremy, pays de Jeanne d'Arc, 2 plans.— C. Niobé, Le pays de Jeanne d'Arc, dans Mémoires de la Société académique de l'Aube, 1894, 3° série, t. XXXI, pp. 307 et suiv.

au pillage, les hommes d'armes des Marches de Lorraine avaient renommée des plus grands pillards du monde. Malheureusement pour les laboureurs de la châtellenie de Vaucouleurs, tout contre ce domaine, au nord, vivait de rapines Robert de Saarbruck, damoiseau de Commercy, particulièrement prompt à dérober selon la coutume lorraine. Il était de l'avis de ce roi d'Angleterre qui disait que guerre sans incendie ne valait rien, non plus qu'andouilles sans moutarde 1. Un jour, assiégeant une petite place où les paysans s'étaient enfermés, le damoiseau fit brûler pendant toute une nuit les moissons d'alentour, pour y voir plus clair à prendre ses positions 2.

En 1419, ce seigneur faisait la guerre aux frères Didier et Durand de Saint-Dié. Il n'importe pour quelle raison. De cette guerre, ainsi que des autres, les villageois faisaient les frais. Et comme les gens d'armes se battaient sur toute la châtellenie de Vaucouleurs, les habitants de Domremy avisèrent à leur sûreté. Voici de quelle manière. Il y avait à Domremy un château qui s'élevait dans la prairie à la pointe d'une île formée par deux bras de la rivière, dont l'un, le bras oriental, est depuis longtemps comblé 3. De ce château dépendaient une chapelle de Notre-Dame, une cour munie d'ouvrages de défense et un grand jardin

<sup>1.</sup> Juvénal des Ursins, dans la Collection Michaud et Poujoulat, col. 561.

<sup>2.</sup> A. Tuetey, Les écorcheurs sous Charles VII, Montbéliard, 1874, t. I, p. 87.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 66, 215.

entouré de fossés larges et profonds. C'est ce qu'on nommait communément la forteresse de l'Île, ancienne habitation des sires de Bourlémont. Le dernier de ces seigneurs étant mort sans enfants, Jeanne de Joinville, sa nièce, hérita de ses biens. Mais ayant épousé, peu de temps après la naissance de Jeanne, un seigneur lorrain nommé Henri d'Ogiviller, elle le suivit dans le château d'Ogiviller et à la cour ducale de Nancy. Depuis son départ, la forteresse de l'Île restait inhabitée. Ceux du village la prirent à loyer, pour y mettre à l'abri des pillards leurs outils et leurs bêtes. La location fut adjugée sur enchères. Un nommé Jean Biget, de Domremy, et Jacques d'Arc, le père de Jeanne, s'étant trouvés les plus forts enchérisseurs et ayant fourni les garanties suffisantes, un bail fut passé entre eux et les représentants de la dame d'Ogiviller. Pour neuf années, à compter de la Saint-Jean-Baptiste de l'an 1419, et moyennant un loyer annuel de quatorze livres tournois et de trois imaux de blé<sup>1</sup>, Jacques d'Arc et Jean Biget eurent la jouissance de la forteresse, du jardin, de la cour, ainsi que des prés qui dépendaient de ce domaine. Outre les deux locataires principaux, il y eut cinq locataires subsidiaires, dont le premier en nom fut Jacquemin, l'aîné des fils de Jacques d'Arc<sup>2</sup>.

<sup>1. «</sup> Imal, dit Le Trévoux, mesure de grains dont on se sert à Nancy. La quarte fait deux imaux, et quatre quartes le réal qui contient quinze boisseaux, mesure de Paris. »

<sup>2.</sup> Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle, layette Ruppes, II, n° 28. — Le bail à ferme du 2 avril 1420 a été publié pour la première

La précaution n'était pas inutile. En cette même année 1419, Robert de Saarbruck et sa compagnie se rencontrèrent avec les hommes des frères Didier et Durand, au village de Maxey, qui étendait en face de Greux, sur l'autre côté de la Meuse, au pied des collines boisées, ses toits de chaume. Les deux partis se livrèrent en ce lieu un combat dans lequel le damoiseau victorieux fit trente-cinq prisonniers, qu'ensuite il rançonna très âprement, selon l'usage. Dans le nombre se trouvait ce Thiesselin de Vittel, écuyer, dont la femme avait tenu sur les fonts du baptême la seconde fille de Jacques d'Arc. Jeanne, qui avait alors sept ans, et peut-être un peu plus, put voir, d'une des collines de son village, le combat où fut pris le mari de sa marraine 1.

Cependant les affaires du royaume de France allaient au plus mal. On le savait à Domremy, car le village était sur la route et les passants apportaient les nouvelles <sup>2</sup>. C'est ainsi qu'on y avait appris le meurtre du duc Jean de Bourgogne à qui les conseillers du dauphin firent payer sur le pont de Montereau le sang versé rue Barbette et qui en furent les mauvais marchands, cette mort ayant mis très bas leur jeune

fois par M. J.-Ch. Chappellier dans le Journal de la Société d'Archéologie lorraine, janvier-février 1889, et Deux actes inédits du XVe siècle sur Domremy, Nancy 1889, in-8°, 16 p.—S. Luce, La France pendant la guerre de cent ans, 1890, in-18, pp. 274 et suiv.— Lefèvre-Pontalis, Étude historique et géographique sur Domremy, pays de Jeanne d'Arc, dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. LVI, pp. 154-168.

<sup>1.</sup> Procès, t. Il, pp. 420-426.— S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. lxiv.

<sup>2.</sup> Liénard, Dictionnaire topographique de la Meuse, introduction, p. x.

prince. La guerre s'en était suivie entre Armagnacs et Bourguignons. Et cette guerre n'avait que trop profité aux Anglais, obstinés ennemis du royaume, qui depuis deux cents ans possédaient la Guyenne et y faisaient un grand négoce<sup>1</sup>. Mais la Guyenne était loin et peut-être ne savait-on pas à Domremy qu'elle avait été jadis dans les appartenances des rois de France. Ce qu'on y savait très bien, au contraire, c'est que durant les derniers troubles du royaume les Anglais avaient repassé la mer et que monseigneur Philippe, fils du feu duc Jean, leur avait tendu la main. Ils occupaient la Normandie, le Maine, la Picardie, l'Ile-de-France, Paris la grande ville<sup>2</sup>. Or les Anglais étaient très haïs et très craints, en France, pour leur grande réputation de cruauté. Non qu'ils fussent en réalité beaucoup plus méchants que les autres peuples<sup>3</sup>. En Normandie, leur roi Henri avait fait respecter les femmes et les biens dans tous les lieux de son obéissance. Mais la guerre est cruelle en soi et qui la porte chez un peuple devient justement odieux à ce peuple. On les disait perfides et non toujours à tort, car la bonne foi est rare parmi les

<sup>1.</sup> Dom Devienne, Histoire de Bordeaux, pp. 98 et 103. — L. Bachelier, Histoire du commerce de Bordeaux, Bordeaux, 1862, in-8°, p. 45. — D. Brissaud, Les Anglais en Guyenne, Paris, 1875, in-8°.

<sup>2.</sup> Ch. de Beaurepaire, De l'administration de la Normandie sous la domination anglaise, Caen, 1859, in-4°, et États de Normandie sous la domination anglaise, Évreux, 1859, in-8°. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. V, pp. 40-56, pp. 261-286.

<sup>3.</sup> Thomas Basin, Histoire de Charles VII et de Louis XI, éd. Quicherat, t. I, p. 27.

hommes. On les tournait en dérision de diverses manières. En jouant sur leur nom en latin et en français on les nommait anges. Or, s'ils étaient des anges, c'étaient assurément de mauvais anges. Ils reniaient Dieu et avaient sans cesse à la gorge leur Goddam 1, tant qu'on les appelait les Godons. C'étaient des diables. On disait qu'ils étaient coués, c'est-à-dire qu'ils avaient une queue au derrière 2. On eut deuil dans beaucoup de maisons françaises, quand la reine Ysabeau, faisant des nobles fleurs de Lis litière au léopard, livra le royaume de France aux coués<sup>3</sup>. Depuis lors, le roi Henri V de Lancastre et le roi Charles VI de Valois, le roi victorieux et le roi fol s'étaient suivis, à quelques jours de distance, devant Dieu qui juge le bon et le mauvais, le juste et l'injurieux, le faible et le puissant. La châtellenie de Vaucouleurs était française 4. Il s'y trouvait des clercs et des nobles pour plaindre cet autre Joas arraché tout enfant à ses ennemis, orphelin dépouillé de son héritage, en qui tout l'espoir du

<sup>1.</sup> La Curne, aux mots : Anglois et Goddons.

<sup>2.</sup> Voragine, La légende de Saint-Grégoire. — Du Cange, Glossaire, au mot: Caudatus. — Le Roux de Lincy, Reeueil de chants historiques français, Paris, 1851, t. I, pp. 300-301. — Cette injure se trouve déjà couramment chez Eustache Deschamps; elle est encore vivace au xvii° siècle (Sommaire tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la Pueelle, éd. Vallet de Viriville).

<sup>3.</sup> Carlier, Histoire du Valois, t. II, pp. 441 et suiv. — S. Luce, Jeanne d'Are à Domremy, ch. III.

<sup>4.</sup> Dom Calmet, *Histoire de Lorraine*, t. II, col. 631. — Bonnabelle, *Notice sur la ville de Vaucouleurs*, Bar-le-Duc, 1879, in-8° de 75 pages.

royaume était renfermé. Mais croira-t-on que les pauvres laboureurs avaient loisir de considérer ces choses? Croira-t-on que vraiment les paysans de Domremy tenaient pour le dauphin Charles, leur droiturier seigneur, tandis que les Lorrains de Maxey, suivant le parti de leur duc, tenaient pour les Bourguignons?

Maxey, sur la rive droite de la Meuse, n'était séparé de Domremy que par la rivière. Les enfants de Domremy et de Greux y allaient à l'école; des querelles s'élevaient entre eux; les petits Bourguignons de Maxey et les petits Armagnacs de Domremy se livraient des batailles. Plus d'une fois, le soir, à la tête du pont, Jeanne vit revenir tout en sang les gars de son village<sup>1</sup>. Qu'une fillette, ardente comme elle, ait épousé gravement ces querelles et en ait conçu une haine profonde des Bourguignons, cela se conçoit. On aurait tort pourtant de chercher dans ces jeux de vilains en bas âge un indice de l'état des esprits. Les jeunes garnements de ces deux paroisses en avaient pour des siècles à s'insulter et à se battre<sup>2</sup>. Partout et toujours, quand les enfants vont en troupe et que ceux d'un village rencontrent ceux du village voisin, les injures et les pierres volent. Les paysans de Domremy, de Greux et de Maxey, se souciaient peu, sans doute, des affaires des ducs et des rois. Ils avaient appris à craindre les capitaines de leur

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 65-66. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. 18 et suiv.

<sup>2.</sup> N. Villiaumé, Histoire de Jeanne d'Arc, 1864, in-8°, p. 52, note 1.

alliance à l'égal des capitaines de l'alliance contraire, et à ne point faire de différence entre les gens de guerre amis et les gens de guerre ennemis.

En l'an 1420, les Anglais occupèrent le bailliage de Chaumont et mirent des garnisons dans plusieurs forteresses du Bassigny. Messire Robert, seigneur de Baudricourt et de Blaise, fils de feu messire Liébault de Baudricourt, était alors capitaine de Vaucouleurs et bailli de Chaumont pour le dauphin Charles. Il pouvait être estimé grand pillard, même en Lorraine. Au printemps de cette année 1420, le duc de Bourgogne ayant envoyé des ambassadeurs au seigneur évêque de Verdun, sire Robert, d'accord avec le damoiseau de Commercy, les fit prisonniers à leur retour. Pour venger cette offense, le duc de Bourgogne déclara la guerre au capitaine de Vaucouleurs et la châtellenie fut ravagée par des bandes d'Anglais et de Bourguignons 1.

En 1423, le duc de Lorraine était aux prises avec un terrible homme, cet Étienne de Vignolles, routier gascon, déjà fameux sous le rude sobriquet de La Hire², qu'il devait laisser après sa mort au valet de cœur des jeux de cartes graissés par les doigts des

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, ch. III.

<sup>2.</sup> Pierre d'Alheim, Le jargon jobelin, Paris, 1892, in-18, glossaire, au mot: Hirenalle, p. 61, et communication verbale de M. Marcel Schwob. — Cronique Martiniane, éd. P. Champion, p. 8, note 3. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 270. — De Montlezun, Histoire de Gascogne, 1847, in-8°, p. 143. — A. Castaing, La patrie du valet de cœur, dans Revue de Gascogne, 1869, X, 29-33.

soudards. La Hire tenait le parti du dauphin Charles, mais, de fait, ne guerroyait que pour son propre gain. A cette heure, il battait le Barrois au couchant et au midi, brûlant les églises et détruisant les villages.

Comme il occupait Sermaize, dont l'église était fortifiée, Jean comte de Salm, gouverneur du duché de Bar pour le duc de Lorraine, l'y vint assiéger avec deux cents chevaux. Un coup de bombarde, tiré par les canonniers lorrains, tua Collot Turlaut, marié depuis deux ans à Mengette, fille de Jean de Vouthon et cousine germaine de Jeanne<sup>1</sup>.

Jacques d'Arc était alors doyen de la communauté. Le doyen avait beaucoup à faire, surtout dans les temps troublés. Il convoquait le maire et les échevins à leurs réunions, faisait les cris des ordonnances, commandait le guet de jour et de nuit, gardait les prisonniers. Il était aussi chargé de la collecte des tailles, rentes et redevances, office des plus pénibles à remplir dans un pays ruiné <sup>2</sup>.

Robert de Saarbruck, damoiseau de Commercy, qui, pour le moment, était armagnac, pillait et ranconnait, sous couleur de protection et de sauvegarde, les villages barrisiens de la rive gauche de la Meuse<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. lxxiij et 87, note 1. — E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches, pp. 4-15.

<sup>2.</sup> Bonvalot, Le tiers état d'après la charte de Beaumont et ses filiales, Paris, 1886, p. 412.

<sup>3.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. lxxi et suiv.

Le 7 octobre 1423, Jacques d'Arc signa, comme doyen, au-dessous du maire et de l'échevin, l'acte par lequel le damoiseau extorquait à ces pauvres gens le paiement annuel de deux gros par feu entier et d'un gros par feu de veuve, imposition qui ne montait pas à moins de deux cent vingt écus d'or, que le doyen était chargé de colliger pour la Saint-Martin d'hiver 1.

L'année suivante fut très mauvaise au dauphin Charles, car les chevaliers français et écossais de son parti furent aussi maltraités que possible à Verneuil. Cette année-là, le damoiseau de Commercy se tourna bourguignon et n'en valut ni plus ni moins pour cela². Le capitaine La Hire se battait encore dans le Barrois, mais cette fois c'était contre le jeune fils de madame Yolande, le beau-frère du dauphin Charles, René d'Anjou, nouvellement sorti de tutelle et désormais investi du duché de Bar. Le capitaine La Hire réclamait, à la pointe de la lance, certaines sommes d'argent que le cardinal duc de Bar lui devait ³.

En même temps Robert, sire de Baudricourt, était aux prises avec Jean de Vergy, seigneur de Saint-Dizier, sénéchal de Bourgogne<sup>4</sup>. Ce fut une belle guerre. Des deux parts on prenait pain, vin, argent, vaisselle, habits, gros et menu bétail, et l'on brûlait ce que l'on ne

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, preuve LI.

<sup>2.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, pp. 16-17.

<sup>3.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, preuve LXII.

<sup>4.</sup> Du Chesne, Généalogie de la maison de Vergy, Parts, 1625, in-folio.— Nouvelle Biographie Générale, t. XLV, p. 1125

pouvait emporter. On mettait à rançon hommes, femmes, enfants. Dans la plupart des villages du Bassigny, le labour fut abandonné, presque tous les moulins furent détruits<sup>1</sup>.

Dix, vingt, trente bandes de Bourguignons parcouraient la châtellenie de Vaucouleurs et y mettaient tout à feu et à sang. Les paysans cachaient leurs chevaux pendant le jour et se relevaient la nuit pour les mener paître<sup>2</sup>. A Domremy on vivait dans une alarme perpétuelle. Un veilleur à toute heure se tenait sur la tour carrée du moustier. Chaque habitant, et, si l'on s'en rapporte à la coutume, le curé lui-même, y faisant le guet à son tour, épiait, dans la poussière, au soleil, sur le ruban pâle des routes, la lueur des lances, scrutait du regard la profondeur effrayante des bois, et la nuit, voyait avec terreur s'allumer à l'horizon les villages. A l'approche des gens d'armes il lançait à toute volée ces cloches qui, tour à tour, célébraient les naissances, pleuraient les morts, appelaient le peuple à la prière, conjuraient la foudre et annonçaient les périls. Les villageois réveillés sautaient demi-nus aux étables et poussaient pêle-mêle les troupeaux vers le château qu'entouraient les deux bras de la Meuse 3.

<sup>1.</sup> S. Luce, Domremy et Vaucouleurs, de 1412 à 1425, dans *Jeanne d'Arc* à *Domremy*, ch. III.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 66.

<sup>3.</sup> Ibid, t. I, p. 66. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. LXXXVI et preuve XIV, p. 20.

En l'été de 1425, certain chef de bandes, qui faisait meurtres et larcins sans nombre dans tout le pays, Henri d'Orly, dit de Savoie, tomba un jour avec ses larrons sur les villages de Greux et de Domremy. Cette fois le château de l'Île ne fut d'aucun secours aux habitants. Le seigneur Henri de Savoie prit tout le bétail des deux villages et le fit conduire à quinze ou vingt lieues de là, dans son château de Doulevant. Il avait aussi dérobé beaucoup de meubles et de biens, en sorte que, ne pouvant tout loger en un seul endroit, il en fit porter une partie à Dommartin-le-Franc, village assez proche où il y avait un château précédé d'une si grande cour, que ce lieu en prit le nom de Dommartin-la-Cour. Les paysans, cruellement dépouillés, étaient en voie de mourir de faim. Heureusement pour eux, à la nouvelle de cette volerie, la dame d'Ogiviller envoya au comte de Vaudemont, en son château de Joinville, un message pour se plaindre à lui, comme à son bon parent, d'un tort fait à elle-même, puisqu'elle était dame de Greux et de Domremy. Le comte de Vaudemont avait dans sa mouvance immédiate le château de Doulevant. Dès qu'il eut reçu le message de sa parente, il envoya un homme d'armes, avec sept ou huit combattants, reprendre le bétail. Cet homme d'armes, nommé Barthélemy de Clefmont, âgé de vingt ans à peine, était habile au fait de guerre. Il trouva dans le château de Dommartin-le-Franc les animaux volés, les prit et les conduisit à Joinville. En route il

fut poursuivi et attaqué par les gens du seigneur d'Orly, et mis en grand péril de mort. Mais il se défendit si bien qu'il arriva sauf à Joinville, ramenant le bétail, que le comte de Vaudemont fit reconduire dans les prairies de Greux et de Domremy<sup>4</sup>.

Bonheur inespéré! Le laboureur embrassa ses bœufs en pleurant. Mais n'était-il pas exposé à les perdre sans retour le lendemain?

Jeanne avait alors treize ou quatorze ans. La guerre partout autour d'elle, même dans les jeux des enfants; le mari d'une de ses marraines pris et rançonné par les gens d'armes; le mari de sa cousine germaine Mengette tué d'un coup de bombarde², le pays natal foulé par les routiers, incendié, pillé, dévasté, tout le bétail emporté; des nuits d'épouvante, des rêves affreux, voilà ce qu'elle connut dans son enfance.

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. 275 et suiv.

<sup>2.</sup> E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches, pp. 4-15.

## CHAPITRE II

## LES VOIX-

Or, âgée d'environ treize ans, un jour d'été, à l'heure de midi, dans le jardin de son père, elle entendit une voix qui lui fit grand'peur. Cette voix parlait à la droite de l'enfant, vers l'église, et était accompagnée d'une lumière qui se montrait du même côté; elle lui disait

— Je viens de Dieu pour t'aider à te bien conduire<sup>1</sup>.

Jeannette, sois bonne et Dieu t'aidera.

On sait que le jeûne favorise les apparitions. Jeanne se livrait assidument à cette pratique. Ce matin-là était-elle à jeun et depuis combien de temps. On ne saurait le dire<sup>2</sup>.

Un autre jour, la voix se fit encore entendre et répéta:

— Jeannette, sois bonne!

L'enfant ignorait encore de qui venait la voix. Mais la troisième fois, en l'écoutant, elle sut que c'était la voix d'un ange et même elle reconnut que cet ange

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 52, 72-73, 89, 170.

<sup>2.</sup> Le manuscrit porte non jejunaverat die præcedenti Quicherat supprime non; Procès, t. I, p. 52. (Cf. Revue critique, mars 1908, p. 215).

était saint Michel. Elle ne pouvait s'y tromper, le connaissant bien : c'était le patron du duché de Bar<sup>4</sup>. Elle le voyait parfois contre quelque pilier d'église ou de chapelle, sous l'aspect d'un beau chevalier, portant le heaume couronné, la cotte d'armes et l'écu, et transperçant le démon de sa lance<sup>2</sup>. On le représentait aussi tenant les balances dans lesquelles il pesait les âmes, car il était prévôt du ciel et gardien du paradis3, à la fois le chef des milices célestes et l'ange du Jugement 4. Il se plaisait sur les hauts lieux 5. C'est pourquoi on lui avait consacré une chapelle en Lorraine sur le mont Sombar, au nord de la ville de Toul. Apparu très anciennement à l'évêque d'Avranches, il lui avait ordonné de construire une église sur le mont Tombe, à l'endroit où l'on trouverait un taureau que des voleurs y avaient caché, et d'asseoir l'édifice sur toute l'aire foulée par les pieds du taureau. Ce fut en observation de ce commandement que s'éleva l'abbaye du Mont-Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer 6.

<sup>1.</sup> V. Servais, Annales historiques du Barrois, Bar-le-Duc, 1865, t. I, planche 2.

<sup>2.</sup> P.-Ch. Cahier, Caractéristique des Saints dans l'art populaire, t. I, p. 363. — Quicherat, Aperçus nouveaux, p. 50. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. xcv, xcvi et preuve xxiv, p. 74.

<sup>3.</sup> Mystère de Saint Remi, Biblioth. de l'Arsenal, ms. 3.364, f° 4 et 108.

<sup>4. «</sup> Sed signifer Sanctus Michael representet eas [animas] in lucem sanctam ». Offertoire de la messe des morts.

<sup>5.</sup> A. Maury, Croyances et légendes du moyen age, pp. 171 et suiv. — Barbier de Montault, Traité d'Iconographie chrétienne, t. I, p. 191.

<sup>6.</sup> AA. SS, 1672, t. III, I, pp. 85 et suiv. — Dom J. Huynes, Histoire géné-

Vers le temps où l'enfant avait ces apparitions, les défenseurs du Mont-Saint-Michel déconfirent les Anglais qui attaquaient la forteresse par terre et par mer. Les Français attribuèrent cette victoire à la toute-puissante intercession de l'archange <sup>1</sup>. Et pourquoi n'eût-il pas favorisé les Français qui lui vouaient une dévotion spéciale? Depuis que monseigneur saint Denys avait laissé prendre son abbaye par les Anglais, monseigneur saint Michel, qui gardait si bien la sienne, était en passe de devenir le véritable patron du royaume <sup>2</sup>. Le dauphin Charles, en l'an 1419, avait fait peindre des panonceaux à la ressemblance de saint Michel tout armé, tenant une épée nue et faisant manière de tuer un serpent <sup>3</sup>. Mais des miracles de monseigneur saint Michel en Normandie la fille de Domremy ne savait pas grand'chose.

Elle reconnut l'ange à ses armes, à sa courtoisie et aux belles maximes qui sortaient de sa bouche 4.

Il lui dit un jour:

-inte Catherine et sainte Marguerite viendront à

rale de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, éd. R. de Beaurepaire, Rouen, 1872, pp. 61 et suiv. — A. Forgeais, Collection de plombs historiés trouvés dans la Seine, Paris, 1864, t. III, p. 197. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, ch. Iv. — Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468), éd. S. Luce, Paris, 1880-1886 (2 vol. in-8°), t. I, pp. 26, 146, 163 et suiv.

1. Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d'Arc, p. 272 [Opinion de Jean Bochard, dit de Vaucelle, évêque d'Avranches]. — Dom. J. Huynes, loc cit., ch. VIII, p. 105.

2. Dom Félibien, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis..., Paris, 1706, in-fol. p. 341.

3. Richer, Histoire manuscrite de la Pucelle, ms. fr. 10448, fol. 13. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, preuve xxiv.

4. Procès, t. I, p. 73, 93, 173, 248, 249.

toi. Agis par leurs conseils, car elles sont ordonnées pour te conduire et te conseiller en ce que tu auras à faire, et tu les croiras en ce qu'elles te diront. Et ces choses s'accomplissent par le commandement de Notre-Seigneur <sup>1</sup>.

Cette promesse lui causa une grande joie, car elle les aimait bien l'une et l'autre. Madame sainte Marguerite était grandement honorée dans le royaume de France et elle y faisait beaucoup de grâces. Elle assistait les femmes en couches 2 et protégeait les paysans au labour. Elle était la patronne des liniers, des recommanderesses, des mégissiers et des blanchisseurs de laine. On lui était dévot en Champagne et en Lorraine autant qu'en aucun pays chrétien. Des religieux y promenaient à dos de mulet, par les villes et les villages, une châsse contenant ses précieuses reliques. Ils les faisaient toucher et recevaient pour cela d'abondantes aumônes 3. Jeanne avait vu maintes fois à l'église madame sainte Marguerite peinte au naturel, un goupillon à la main, le pied sur la tête du dragon 4. Elle en savait l'histoire telle qu'on la contait alors et à peu près de la manière que voici.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 170.

<sup>2.</sup> La vierge Marguerite substituée à la Lucine antique, analyse d'un poème inédit du xve siècle, Paris, 1885, in-8°, p. 2. — Rabelais, Gargantua, l. I, ch. vi. — L'abbé J.-B. Thiers, Traité des superstitions qui regardent les sacrements selon l'Écriture sainte, Paris, 1697 (4 vol. in-12), t. I, p. 109.

<sup>3.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, preuve cexxxiv, p. 272.

<sup>4.</sup> Abbé Bourgaut, Guide du pèlerin à Domremy, Nancy, 1878, in-12, p. 60.

— E. Hinzelin, Chez Jcanne d'Arc, pp. 65 et 72.

La bienheureuse Marguerite naquit à Antioche. Son père, Théodose, était prêtre des gentils. Elle fut mise en nourrice et baptisée secrètement. Un jour de sa quinzième année, comme elle gardait les brebis de sa nourrice, le gouverneur Olibrius la vit, et, frappé de sa beauté, conçut pour elle une grande passion. C'est pourquoi il dit à ses serviteurs: « Allez et amenezmoi cette fille, afin que je l'épouse si elle est de condition libre, ou que je la prenne pour servante si elle est esclave. »

Et lorsqu'elle lui fut amenée, il lui demanda son pays, son nom et sa religion. Elle répondit qu'elle se nommait Marguerite et qu'elle était chrétienne.

Et Olibrius lui dit:

— Comment une fille noble et belle comme toi peut-elle adorer Jésus le crucifié?

Et parce qu'elle répondit que Jésus-Christ vivait éternellement, le gouverneur irrité la fit mettre en prison.

Le lendemain il la manda à son tribunal et lui dit:

— Malheureuse fille, aie pitié de ta propre beauté, et adore nos dieux afin d'en retirer avantage. Mais si tu persistes dans ton aveuglement, je ferai déchirer ton corps.

Et Marguerite répondit:

— Jésus s'est livré à la mort pour moi, et moi, je désire mourir pour lui.

Alors le gouverneur donna l'ordre de la suspendre sur le chevalet, de la fouetter de verges et de lui déchirer les chairs avec des ongles de fer. Et le sang coula du corps de la vierge comme d'une source très pure.

Les assistants pleuraient et le gouverneur se couvrit le visage de son manteau pour ne pas voir le sang. Et il ordonna de la détacher et de la reconduire dans sa prison.

Elle y fut tentée par l'Esprit, et elle pria le Seigneur de lui faire voir l'ennemi qu'elle avait à combattre. Et voici qu'un énorme dragon, se montrant devant elle, s'élança pour la dévorer. Mais elle fit le signe de la croix et il disparut. Alors le diable emprunta, pour la séduire, l'aspect d'un homme. Il vint doucement à elle, lui prit les mains et dit: « Marguerite, c'est assez de ce que tu as fait. » Mais elle le saisit par les cheveux, le jeta à terre, lui mit le pied droit sur la tête et s'écria: « Tremble, ennemi superbe, tu gis sous le pied d'une femme! » Le lendemain, en présence du peuple, elle fut amenée devant le juge, qui lui ordonna de sacrifier aux idoles. Et, comme elle s'y refusa, il lui fit brûler le corps avec des torches ardentes, mais elle semblait n'éprouver aucun mal. Et de peur que, frappé de ce miracle, le peuple ne se convertit en foule, Olibrius ordonna de décapiter la bienheureuse Marguerite. Elle dit au bourreau: « Frère, prends ton glaive et frappe-moi. » Il lui abattit la tête d'un seul coup. L'âme s'envola au ciel sous la forme d'une colombe 1.

<sup>1.</sup> Voragine, Légende dorée (légende de sainte Marguerite). — Douhet Dictionnaire des légendes, pp. 824-836.

Cette histoire avait été mise en chansons et en mystères<sup>1</sup>. Elle était si connue, que le nom du gouverneur, avili par la raillerie, devenu tout à fait ridicule, se donnait communément aux fanfarons et aux glorieux et qu'on disait d'un sot qui fait le méchant garçon: « C'est un olibrius <sup>2</sup>. »

Madame sainte Catherine, que l'ange avait annoncée à Jeanne en même temps que madame sainte Marguerite, gardait sous sa protection spéciale les jeunes filles, et particulièrement les servantes et les fileuses. Les orateurs et les philosophes avaient pris aussi pour patronne la vierge qui avait confondu les cinquante docteurs et triomphé des mages de l'Orient. On lui faisait dans la vallée de la Meuse des oraisons en rimes, comme celle-ci:

Ave, très sainte Catherine, Vierge pucelle nette et fine<sup>3</sup>.

Elle n'était pas non plus pour Jeanne une étrangère cette belle dame qui avait son église à Maxey, sur l'autre bord de la rivière et dont le nom était porté par la fille aînée d'Isabelle Romée <sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Gaston Paris, La littérature française au moyen âge, 1890, in-16, p. 212.

<sup>2.</sup> La Curne, Dictionnaire de l'ancien langage français, au mot: Olibrius.

— Olibrius se trouve aussi dans la légende de sainte Reine où il est gouverneur des Gaules. La légende de sainte Reine n'est qu'une variante assez ancienne de la légende de sainte Marguerite.

<sup>3.</sup> Bibliothèque Mazarine, manuscrit 515. Recueil de prières, fo 55. Ce manuscrit est précisément originaire des bords de la Meuse.

<sup>4.</sup> S. Luce, loc. cit. preuve xIII, p. 19, note 2. — E. de Bouteiller et

Jeanne assurément ne connaissait pas l'histoire de madame sainte Catherine telle que la savaient les grands clercs, telle, par exemple, que la mettait en écrit, vers ce temps-là, messire Jean Miélot, secrétaire du duc de Bourgogne. Jean Miélot disait comment la vierge d'Alexandrie réprouva les subtils arguments d'Homère, les syllogismes d'Aristote, les très sages raisons d'Esculape et de Gallien, médecins renommés, pratiqua les sept arts libéraux et disputa selon les règles de la dialectique<sup>4</sup>. La fille de Jacques d'Arc n'entendait rien à cela; elle connaissait madame sainte Catherine par des récits tirés de quelque histoire en langue vulgaire comme il en courait tant à cette époque, en prose ou en rimes <sup>2</sup>.

Fille du roi Costus et de la reine Sabinelle, Catherine, au sortir de l'enfance, était versée dans l'étude des arts, et habile à broder la soie. La beauté de son corps resplendissait, mais son âme demeurait plongée dans les ténèbres de l'idolâtrie. Plusieurs barons de l'empire la recherchaient en mariage; elle les dédaignait et disait: « Trouvez-moi un époux qui soit sage, beau, noble et riche. » Or, pendant son sommeil,

G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc, pp. xvi et 62. — Guide et souvenir du pèlerin à Domremy, Nancy, 1878, in-18, p. 60.

<sup>1.</sup> J. Miélot, Vie de sainte Catherine, texte revu par Marius Sepet, 1881, gr. in-8°.

<sup>2.</sup> Gaston Paris, La littérature française au moyen âge, pp. 82, 213.

elle eut une vision. La Vierge Marie lui apparut tenant l'Enfant Jésus dans ses bras et dit:

— Catherine, veux-tu prendre celui-ci pour ton époux? Et vous, mon très doux fils, voulez-vous avoir cette vierge pour épouse?

L'Enfant Jésus répondit:

— Ma mère, je ne la veux point; éloignez-la plutôt de vous, parce qu'elle est idolâtre. Mais si elle consent à se faire baptiser, je lui promets de mettre à son doigt l'anneau nuptial.

Désireuse d'épouser le Roi des cieux, Catherine alla demander le saint baptême à l'ermite Ananias, qui vivait en Arménie, dans la montagne Nègre. Peu de jours après, comme elle priait dans sa chambre, elle vit venir Jésus-Christ au milieu d'un chœur nombreux d'anges, de saints et de saintes. Il s'approcha d'elle et lui mit au doigt son anneau. Et Catherine connut seulement alors que ces noces étaient des noces spirituelles.

En ce temps-là, Maxence était empereur des Romains. Il ordonna aux habitants d'Alexandrie d'offrir aux idoles de grands sacrifices. Catherine, qui priait dans son oratoire, entendit les chants des prêtres et les mugissements des victimes. Aussitôt elle se rendit sur la place publique et, ayant vu Maxence à la porte du temple, elle lui dit:

— Comment es-tu assez insensé pour ordonner à cette foule de rendre hommage à des idoles? Tu admires ce

temple que tu as élevé par la main des ouvriers. Tu admires ces ornements précieux qui ne sont que de la poussière qu'emporte le vent. Tu devrais plutôt admirer le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu. Tu devrais admirer les ornements des cieux, le soleil, la lune et les étoiles; tu devrais admirer les cercles de ces astres qui, depuis le commencement du monde, courent vers l'Occident et reviennent à l'Orient, et ne se fatiguent jamais. Et quand tu auras remarqué toutes ces choses, interroge et apprends quel en est l'auteur. C'est notre Dieu, le Seigneur des Dominations et le Dieu des dieux.

— Femme, répondit l'empereur, laisse-nous achever le sacrifice; ensuite nous te ferons réponse.

Et il ordonna que Catherine fût conduite au palais et gardée avec soin; et comme il admirait la grande sagesse et la merveilleuse beauté de cette vierge, il manda cinquante docteurs versés dans la science des Égyptiens et dans les arts libéraux, et, les ayant assemblés, il leur dit:

— Une fille d'un esprit subtil affirme que nos dieux ne sont que des démons. J'aurais pu la contraindre à sacrifier ou la faire punir; mais j'ai jugé plus convenable qu'elle fût confondue par la force de vos arguments. Si vous triomphez d'elle, vous retournerez chez vous chargés d'honneurs.

Et les sages répondirent :

- Qu'on l'amène, afin que sa témérité se manifeste

et qu'elle avoue n'avoir jamais jusqu'ici rencontré de sages!

Et quand elle apprit qu'elle devait disputer avec les sages, Catherine craignit de ne pouvoir défendre dignement contre eux la vérité de Jésus-Christ. Mais un ange lui apparut et lui dit :

— Je suis l'archange saint Michel, envoyé par Dieu pour t'annoncer que tu sortiras de ce combat victorieuse, et digne d'obtenir notre Seigneur Jésus-Christ, espoir et couronne de ceux qui combattent pour lui.

Et la vierge disputa avec les docteurs. Ceux-ci ayant soutenu qu'il était impossible qu'un Dieu se fit homme et connût la douleur, Catherine montra que la naissance et la passion de Jésus-Christ avaient été annoncées par les gentils eux-mêmes et proclamées par Platon et la Sibylle.

Les docteurs ne purent rien opposer à des arguments si solides. C'est pourquoi le principal d'entre eux dit à l'empereur :

— Tu sais que personne jusqu'ici n'a pu disputer avec nous sans être aussitôt confondu. Mais cette jeune fille, dans laquelle parle l'esprit de Dieu, nous remplit d'admiration, et nous ne savons ni n'osons dire quelque chose contre le Christ. Et nous avouons hardiment que, si tu n'as pas de meilleures raisons à donner en faveur des dieux que nous avons adorés jusqu'à présent, nous nous convertissons tous à la foi chrétienne.

En entendant ces paroles, le tyran fut transporté

d'une telle rage, qu'il fit brûler les cinquante docteurs au milieu de la ville. Mais en signe de ce qu'ils mouraient pour la vérité, ni leurs vêtements, ni leurs cheveux ne furent atteints par le feu.

Maxence dit ensuite à Catherine :

— O vierge issue de noble lignée, et digne de la pourpre impériale, prends conseil de ta jeunesse et sacrifie à nos dieux. Si tu le veux faire, tu tiendras dans mon palais le premier rang après l'impératrice, et ton image, placée au milieu de la ville, sera adorée de tout le peuple comme celle d'une déesse.

Mais Catherine répondit :

— Cesse de parler de telles choses. C'est un crime d'y penser seulement. Jésus-Christ m'a prise pour épouse. Il est tout mon amour, toute ma gloire et toutes mes délices.

Voyant qu'il ne pouvait la flatter par des caresses, le tyran espéra la réduire par la peur; c'est pourquoi il la menaça de mort.

Le courage de Catherine n'en fut point ébranlé:

— Jésus-Christ, dit-elle, s'est offert pour moi en sacrifice à son Père; ce m'est une grande joie que je puisse être offerte à la gloire de son nom comme une hostie agréable.

Alors Maxence ordonna qu'elle fût fouettée de verges et que, traînée ensuite dans un cachot ténébreux, on l'y laissât sans nourriture. Et, appelé par diverses affaires pressantes, il partit pour une province éloignée. Or, l'impératrice, qui était païenne, eut une vision, et sainte Catherine lui apparut environnée d'une clarté inestimable. Des anges vêtus de blanc se tenaient auprès d'elle et l'on ne pouvait voir leurs visages pour la très grande lumière qui en sortait. Et Catherine dit à l'impératrice d'approcher. Et prenant une couronne de la main d'un des anges qui étaient là, elle la mit sur la tête de l'impératrice en disant:

— Voici une couronne qui t'est envoyée du ciel, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu et mon Seigneur.

L'impératrice fut troublée en son cœur par ce songe admirable. C'est pourquoi, accompagnée de Porphyre, lequel était chevalier et chef de l'armée, elle se rendit à la première heure de la nuit dans la prison où Catherine était enfermée. Dans cette prison une colombe lui apportait une nourriture céleste, et des anges pansaient les plaies de la vierge. L'impératrice et Porphyre trouvèrent le cachot baigné d'une clarté dont ils furent si épouvantés qu'ils tombèrent prosternés sur la pierre. Mais une odeur merveilleusement suave se répandit aussitôt, qui les réconforta et leur donna meilleur espoir.

— Levez-vous, leur dit Catherine, et ne soyez pas épouvantés, car Jésus-Christ vous appelle.

Ils se levèrent et virent Catherine au milieu d'un chœur d'anges. La sainte prit des mains de l'un de ceux qui étaient là une couronne très belle, brillant comme l'or, et elle la mit sur la tête de l'impératrice.

Et cette couronne était le signe du martyre. Et en effet cette reine et le chevalier Porphyre étaient déjà inscrits au livre des récompenses éternelles.

Quand il fut de retour, Maxence donna l'ordre qu'on lui amenat Catherine, et lui dit :

— Choisis de ces deux choses : ou de sacrifier et vivre, ou de périr dans les tourments.

Et Catherine répondit:

— Je désire offrir ma chair et mon sang à Jésus-Christ. Il est mon amant, mon pasteur et mon époux.

Alors le prévôt de la cité d'Alexandrie, qui avait nom Chursates, fit faire quatre roues garnies de dents de fer très aiguës, afin que sur ces roues la bienheureuse Catherine pérît d'une misérable et très cruelle mort. Mais un ange brisa cette machine et la fit éclater avec tant de force, que les débris tuèrent un grand nombre de gentils. Et l'impératrice, qui, du haut de sa tour, voyait ces choses, descendit et reprocha à l'empereur sa cruauté. Maxence, plein de rage, ordonna à l'impératrice de sacrifier, et, comme elle s'y refusait, il commanda de lui arracher les mamelles et de lui couper la tête. Et tandis qu'on la menait au supplice, Catherine l'exhortait, disant :

— Va, réjouis-toi, reine aimée de Dieu, car aujourd'hui tu échangeras ton royaume périssable en un éternel empire et un époux mortel en un immortel amant.

Et l'impératrice fut conduite hors des murs pour y

souffrir la mort. Porphyre enleva le corps et le fit ensevelir honorablement, comme celui d'une servante de Jésus-Christ. C'est pourquoi Maxence fit mettre Porphyre à mort et jeter son cadavre aux chiens. Puis, faisant venir Catherine, il lui dit:

— Puisque, par tes arts magiques, tu as fait périr l'impératrice, si tu te repens, tu seras maintenant la première dans mon palais. Aujourd'hui donc, sacrifie aux dieux, ou tu auras la tête coupée.

## Elle répondit :

— Fais ce que tu as résolu, afin que je prenne place dans la troupe virginale qui accompagne l'Agneau de Dieu.

L'empereur la condamna à être décapitée. Et lorsqu'on l'eut menée hors de la cité d'Alexandrie, au lieu du supplice, elle leva les yeux au ciel et dit :

— Jésus, espoir et salut des fidèles, gloire et beauté des vierges, je te prie d'accorder que quiconque m'invoquera en souvenir de mon martyre sera exaucé, soit au moment de sa mort, soit dans les périls où il pourra se trouver.

Et une voix du ciel lui répondit :

— Viens, mon épouse chérie; la porte du ciel t'est ouverte. Je promets les secours d'en haut à ceux qui m'invoqueront par ton intercession.

Du col tranché de la vierge il coula du lait au lieu de sang.

Ainsi madame sainte Catherine trépassa de ce monde

au bonheur céleste, le vingt-cinquième jour du mois de novembre, qui était un vendredi<sup>1</sup>.

Monseigneur saint Michel, archange, n'avait pas fait une fausse promesse: mesdames sainte Catherine et sainte Marguerite vinrent comme il avait dit. Dès leur première visite, la jeune paysanne fit vœu entre leurs mains de garder sa virginité tant qu'il plairait à Dieu<sup>2</sup>. Si cette promesse avait un sens, il fallait que Jeanne, quelque âge qu'elle eût alors, ne fût plus tout à fait une enfant. Et il semble bien aussi qu'elle vit l'ange et les saintes au moment de devenir femme, si tant est qu'elle le devint jamais 3. Les saintes nouèrent bientôt avec elle des relations familières 4. Elles venaient tous les jours au village et souvent plusieurs fois le jour. En les voyant paraître dans cette clarté qu'elles apportaient du ciel, charmantes, en habit de reines, le front ceint d'une couronne d'or et de pierreries bien riche et bien précieuse, la villageoise se signait dévotement et leur faisait une profonde révérence 5. Et comme elles étaient des dames bien nées, elles lui rendaient son salut. Chacune avait sa façon particulière de saluer, et

<sup>1.</sup> Voragine, La légende dorée, 1846, pp. 789-797. — Douhet, Dictionnaire des légendes, 1855, pp. 282-28.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 128. — Hinzelin, Chez Jeanne d'Arc, p. 29. — Nous examinerons, au moment du procès, s'il est possible de concilier les assertions de Jeanne relativement à ce vœu.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 128; t. Ill, p. 219.

<sup>4.</sup> Ibid., table, aux mots: Voix, Catherine et Marguerile.

<sup>5.</sup> Ibid., t. I, pp. 71-85; 167 et suiv.; 186 et suiv.

sans doute parce que leur visage trop éblouissant ne pouvait être regardé en face, c'était surtout à leur manière de faire la révérence que Jeanne les distinguait l'une de l'autre. Elles se laissaient toucher volontiers par leur amie terrestre qui embrassait leurs genoux, baisait le bas de leur robe et s'enivrait de la bonne odeur qu'elles exhalaient. Elles parlaient d'une voix humble², à ce qu'il semblait à Jeanne. Elles appelaient la pauvre fille : fille de Dieu. Elles lui enseignaient à se bien conduire et à fréquenter l'église. Sans avoir toujours des choses très nouvelles à lui dire, puisqu'elles venaient à tout moment, elles lui tenaient des propos qui la remplissaient de joie et, après qu'elles avaient disparu, Jeanne pressait ardemment de ses lèvres la terre où leurs pieds s'étaient posés 3.

Elle recevait souvent les Dames du ciel dans son petit jardin, contigu au pourpris de l'église. Elle les rencontrait près de la fontaine; souvent même elles se montraient à leur petite bien-aimée au milieu des compagnies. « Car, disait la fille d'Isabelle, les anges viennent bien des fois entre les chrétiens, et on ne les voit pas. Mais moi, je les vois 4. » C'était dans les bois,

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 185-186.

<sup>2.</sup> Humblement n'exprime dans la langue ancienne qu'un sentiment affable. On trouve dans Froissart (cité par La Curne): « Li contes de Hainaut rechut ces seigneurs d'Engleterre, l'un après l'autre, moult humblement. »

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 130.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, p. 130.

au bruit léger du feuillage et surtout pendant que les cloches sonnaient matines ou complies qu'elle entendait le plus distinctement les douces paroles. Aussi aimait-elle cette voix des cloches dans laquelle se mêlaient ses Voix. Et quand, à neuf heures du soir, Perrin le Drapier, marguillier de la paroisse, manquait à sonner les complies, elle le reprenait de sa négligence et le grondait, disant que ce n'était pas bien fait. Elle lui promettait des gâteaux si, à l'avenir, il sonnait exactement.

Elle ne révéla rien de ces choses à son curé, en quoi elle fut grandement répréhensible selon de bons docteurs et tout à fait irréprochable de l'avis de certains autres docteurs excellents. Car, si d'une part nous devons, en matière de foi, consulter nos supérieurs ecclésiastiques, d'autre part là où souffle l'Esprit, là règne la liberté<sup>2</sup>.

Depuis que les deux saintes fréquentaient Jeanne, monseigneur saint Michel se montrait moins assidu auprès d'elle; mais il ne l'avait point abandonnée. Une heure vint où il lui conta la pitié qui était au royaume de France, la pitié qu'elle avait au cœur<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 413 et note 2.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 52, glose marginale du ms. d'Urfé: Celavit visiones curato, patri et matri et cuicumque, dans Procès, t. I, p. 128, note. — Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d'Arc, p. 471.

<sup>3.</sup> *Ibid.*, t. I, p. 171: « Et luy racontet l'angle la pitié qui estoit ou royaume de France ». *Pitié* sujet de tendresse et d'amour : L'ange pense spécialement au Dauphin. Pour le sens et l'emploi de ce mot, comparez

Et les saintes visiteuses, dont la voix se faisait plus ardente et plus ferme, à mesure que la jeune fille prenait une âme plus héroïque et plus sainte, lui révélèrent sa mission :

— Fille de Dieu, lui dirent-elles, il faut que tu quittes ton village et que tu ailles en France<sup>1</sup>.

Cette idée d'une mission sainte et guerrière, dont Jeanne prit conscience par ses Voix, s'était-elle formée en son esprit spontanément, sans l'intervention d'aucune volonté étrangère, ou lui fut-elle suggérée par quelque personne dont elle subissait l'influence? C'est ce qu'il serait impossible de discerner, si un faible indice ne nous mettait sur la voie. Jeanne eut connaissance, à Domremy, d'une prophétie qui disait que la France serait désolée par une femme et puis rétablie par une pucelle 2. Elle en fut étrangement frappée et il lui arriva, par la suite, d'en parler d'une manière qui prouve que non seulement elle y ajoutait foi, mais encore qu'elle croyait être la pucelle annoncée 3. Qui la lui apprit ? Quelque paysan ? On a lieu de

Monstrelet, t. III, p. 74 : « ... et le peuple plorant de pitié et de joie qu'ils avoient à regarder leur seigneur ». Gérard de Nevers dans La Curne : « Pitié estoit de voir festoyer leur seigneur; on ne pourroit retenir ses larmes en voyant la joie qu'ils marquoient de recevoir leur seigneur. »

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 53.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 444.

<sup>3. «</sup> Nonne alias dictum fuit quod Francia per mulierem desolaretur, et postea per Virginem restaurari debebat? » Déposition de Durand Lassois dans Procès, t. II, p. 444.

croire que les paysans l'ignoraient 1 et qu'elle courait parmi les personnes de dévotion 2. D'ailleurs, pour être édifié à cet égard, il suffit de remarquer que Jeanne connut de cette prophétie une version spéciale, visiblement arrangée pour elle, puisqu'il y était spécifié que la pucelle réparatrice sortirait des Marches de Lorraine. Cette addition topique ne peut être le fait d'un conducteur de bœufs et décèle un esprit habile à gouverner les âmes, à susciter les actes. Le doute n'est plus possible, la prophétie ainsi complétée et dirigée part d'un clerc dont les intentions se laissent facilement voir. Dès lors on surprend une pensée qui agit et pèse sur la jeune visionnaire. Cet homme d'Église des bords de la Meuse qui, dans l'humilité des champs, songeait au sort du pauvre peuple et, pour tourner les visions de Jeanne au bien du royaume et à la conclusion de la paix, poussait l'ardeur de son zèle pieux jusqu'à recueillir des prophéties sur le salut du Lis de France et à les compléter avec une précision utile à ses desseins, il faut le chercher parmi ces prêtres, ces religieux lorrains ou champenois qui souffraient cruellement des malheurs publics<sup>3</sup>. Les marchands et les artisans,

<sup>1.</sup> La femme Leroyer, de Domremy, « s'en souvint cependant et demeura étonnée » : « Et tune ipsa testis hæe audisse recordata est et stupefaeta fuit » ; Procès, t. II, p. 447.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 83. - Morosini, t. IV, annexe XVI.

<sup>3.</sup> Monstrelet, t. III, p. 180. — Jean Chartier, Chronique latine, éd. Vallet de Viriville, t. I, p. 13. — Th. Basin, Histoire de Charles VII et de Louis XI, t. I, pp. 44 et suiv.

écrasés d'impôts et de tailles, ruinés par les changements des monnaies<sup>1</sup>, les paysans, dont les maisons, les granges, les moulins étaient détruits, les champs ravagés, cessaient de contribuer aux frais du culte2. Chanoines et religieux, qui ne recevaient plus ni les redevances de leurs feudataires, ni les contributions des fidèles, quittaient le monastère et s'en allaient à travers le siècle mendier leur pain, laissant au cloître deux ou trois vieux moines et quelques enfants. Les abbayes fortifiées attiraient les capitaines et les soldats des deux partis, qui s'y retranchaient, les pillaient et les brûlaient, et si quelqu'une de ces saintes maisons échappait aux flammes, les villageois errants s'y réfugiaient et l'on ne pouvait empêcher les femmes d'envahir les réfectoires et les dortoirs 3. C'est dans la multitude obscure des âmes troublées par l'affliction et les scandales de l'Église que se devine le prophète et l'initiateur de la Pucelle.

On ne sera pas tenté de le reconnaître en messire Guillaume Frontey, curé de Domremy: le successeur de messire Jean Minet, à le juger par ses propos, qui

<sup>1.</sup> Alain Chartier, Quadriloge invectif, éd. André Duchesne, Paris, 1617, pp. 440 et suiv. — Ordonnances, t. XI, pp. 101 et suiv. — Vuitry, Les monnaies sous les trois premiers Valois, Paris, 1881, in-8°, passim. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, ch. XI.

<sup>2.</sup> Juvénal des Ursins et Journal d'un bourgeois de Paris, passim. — Lettre de Nicolas de Clemangis à Gerson, dans Clemangis opera omnia, 1613, in-4°, II, pp. 159 et suiv.

<sup>3.</sup> Le P. Denifle, La désolation des églises, monastères.., Mâcon, 1897, in-8° introduction.

nous ont été conservés, était aussi simple que ses ouailles <sup>1</sup>
Jeanne fréquentait beaucoup de prêtres et de moines.
Elle visitait son oncle le curé de Sermaize, et voyait son cousin, jeune religieux profès en l'abbaye de Cheminon<sup>2</sup>, qui devait bientôt la suivre en France. Elle se trouvait en relation avec nombre de personnes ecclésiastiques très aptes à reconnaître sa piété singulière et le don qu'elle avait reçu de voir des choses invisibles au commun des chrétiens. Ils lui tenaient des propos qui, s'ils nous étaient conservés, nous ouvriraient sans doute une des sources de cette extraordinaire vocation. L'un d'eux, dont le nom ne sera jamais connu, prépara au roi et au royaume de France un angélique défenseur.

Cependant Jeanne vivait en pleine illusion. Entièrement ignorante des influences qu'elle subissait, incapable de reconnaître en ses Voix l'écho d'une voix humaine ou la propre voix de son cœur, elle répondit avec crainte aux saintes qui lui ordonnaient d'aller en France:

— Je suis une pauvre fille ne sachant ni chevaucher ni guerroyer<sup>3</sup>.

Dès qu'elle eut ces révélations, elle renonça aux

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 402, 434.

<sup>2.</sup> Toutefois ces deux personnages ne nous sont connus que par des documents généalogiques très suspects. *Procès*, t. V, p. 252 — Boucher de Molandon, *La famille de Jeanne d'Arc*, p. 127. — G. de Braux et E. de Bouteiller, *Nouvelles recherches*, pp. 7 et suiv.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 52, 53.

jeux et aux promenades. Elle ne dansa plus guère au pied de l'arbre des fées et seulement pour faire sauter les petits enfants1; elle prit aussi en dégoût, à ce qu'il semble, les travaux des champs, et surtout le soin des troupeaux. Dès l'enfance, elle avait donné des signes de piété. Elle se livrait maintenant aux pratiques d'une dévotion singulière; elle se confessait souvent et communiait avec une extraordinaire ferveur; elle entendait chaque jour la messe de son curé. On la trouvait à toute heure dans l'église, tantôt prosternée de son long sur la pierre, tantôt les mains jointes, le visage et les yeux levés vers Notre-Seigneur ou Notre-Dame. Elle n'attendait pas toujours le samedi pour aller à la chapelle de Bermont. Parfois, tandis que ses parents la croyaient à garder les bêtes, elle était aux pieds de la Vierge miraculeuse. Le curé du village, messire Guillaume Frontey, ne pouvait que louer la plus innocente de ses paroissiennes<sup>2</sup>. Il appréciait les sentiments de cette bonne fille. Un jour, il lui échappa de dire avec un soupir de regret:

— Si Jeannette avait de l'argent, elle me donnerait pour dire des messes <sup>3</sup>.

Quant au bonhomme Jacques d'Arc, il est croyable qu'il se plaignait parfois de ces pèlerinages, contem-

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 404, 407, 409, 411, 414, 416 et passim.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, pp. 402, 434.

<sup>3.</sup> Ibid., t. II, p. 402. — Sur les pratiques religieuses de Jeanne, Procès, à la table, aux mots : Messe, Vierge, Cloche.

plations et autres pratiques contraires à l'économie rurale. Jeanne paraissait à tout le monde étrange et bizarre. La voyant si pieuse, Mengette et ses compagnes disaient qu'elle l'était trop¹. Ellès la grondaient de ne point danser avec elles. Isabellette, entre autres, la jeune femme de Gérardin d'Épinal, la mère de ce petit Nicolas, filleul de Jeanne, blasonnait rustiquement une fille si peu dansante². Colin, fils de Jean Colin, avec tous les gars du village, se moquaient d'elle à cause de sa dévotion. Ses extases faisaient sourire; elle passait pour un peu folle. Poursuivie de railleries, elle en souffrait³. Mais elle voyait des yeux de son corps les habitants du Paradis. Et, quand ils s'éloignaient d'elle, elle pleurait et elle aurait bien voulu qu'ils l'eussent emportée avec eux.

— Fille de Dieu, il faut que tu quittes ton village et que tu ailles en France 4.

Et mesdames sainte Catherine et sainte Marguerite disaient encore :

— Prends l'étendard de par le Roi du ciel, prends-le hardiment et Dieu t'aidera.

En écoutant les dames aux belles couronnes parler ainsi, Jeanne brûlait du désir des longues chevauchées et de ces batailles où les anges passent sur le front des

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 429.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 11, p. 426.

<sup>3.</sup> Ibid., t. II, p. 432.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, pp. 52-53.

guerriers. Mais comment aller en France? Comment aller parmi les gens d'armes? Les Voix, qu'elle entendait, ignorantes et généreuses comme elle, ne lui révélaient que son âme et la laissaient dans un trouble douloureux:

— Je suis une pauvre fille, ne sachant ni chevaucher ni guerroyer.

Le village natal de Jeanne portait le nom du bienheureux Remi<sup>1</sup>; l'église paroissiale était sous le vocable du grand apôtre des Gaules qui, en baptisant le roi Clovis, avait oint de l'huile sainte le premier prince chrétien de la noble Maison de France, issue du noble roi Priam de Troie.

Voici de quelle manière les clercs rapportaient la légende de Saint-Remi :

En ce temps-là, le pieux ermite Montan, qui vivait au pays de Laon, vit le chœur des anges et l'assemblée des saints et il entendit une voix grande et douce qui disait : « Le Seigneur a regardé la terre. Il a entendu gémissements de ceux qui sont enchaînés; il a vu les fils de ceux qui ont péri, et il brisera leurs fers, afin que son nom soit annoncé parmi les nations et que les peuples et les rois se réunissent ensemble pour le servir. Et Cilinie enfantera un fils pour le salut du peuple. »

Or Cilinie était vieille et son mari Émilius était

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 53.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, pp. 393, 400 et passim.

aveugle. Mais Cilinie, ayant conçu, mit au monde un fils et du lait dont elle nourrissait l'enfant elle frotta les yeux du père aveugle, qui revit aussitôt la lumière.

Cet enfant, annoncé par les anges, fut nommé Remi, qui veut dire rame, car il devait, par sa doctrine, comme avec une rame bien taillée, diriger l'Église de Dieu et spécialement l'Église de Reims sur la mer agitée de cette vie, et, par ses mérites et ses prières, la conduire vers le port du salut éternel.

Le fils de Cilinie passa sa pieuse jeunesse à Laon, dans la retraite et les exercices d'une sainte et chrétienne conversation. Il entrait à peine dans sa vingtdeuxième année, quand le siège épiscopal de Reims vint à vaquer par la mort du bienheureux évêque Bennade. Un immense concours de peuple désigna Remi à la garde des fidèles. Il refusait une charge trop pesante, disait-il, pour la faiblesse de son âge; mais un rayon d'une céleste lumière descendit tout à coup sur son front, et une liqueur divine se répandit sur sa chevelure qu'elle embauma d'un parfum inconnu. C'est pourquoi, sans plus tarder, les évêques de la province de Reims, d'un consentement unanime, lui donnèrent la consécration épiscopale. Assis dans le siège de saint Sixte, le bienheureux Remi s'y montra libéral en aumônes, assidu dans sa vigilance, fervent en ses oraisons, parfait en charité, merveilleux en doctrine et saint en tous ses propos. Il attirait sur lui l'admiration des hommes, comme la cité bâtie sur le sommet d'une montagne.

En ce temps-là, Clovis, roi de France, était païen avec toute sa chevalerie. Mais ayant remporté, par l'invocation du nom de Jésus-Christ, une grande victoire sur les Allemands, il résolut, à la prière de la sainte reine Clotilde, sa femme, de demander le baptême au bienheureux évêque de Reims. Instruit de ce pieux désir, saint Remi enseigna au roi et au peuple comment, en renonçant à Satan, à ses œuvres et à ses pompes, on doit croire en Dieu et en Jésus-Christ son fils. Et, la solennité de Pâques approchant, il leur ordonna le jeûne selon la coutume des fidèles.

Le jour de la Passion de Notre-Seigneur, veille du jour où Clovis devait être baptisé avec ses barons, l'évêque alla trouver le roi et la reine dès le matin et les conduisit dans un oratoire consacré au bienheureux Pierre, prince des apôtres. La chapelle fut tout à coup remplie d'une lumière si brillante qu'elle effaçait l'éclat du soleil, et du milieu de cette lumière sortit une voix qui disait : « La paix soit avec vous ; c'est moi, ne craignez point, et demeurez en mon amour. » Après ces paroles la lumière disparut, mais il resta dans la chapelle une odeur d'une suavité ineffable. Alors, resplendissant comme Moïse par l'éclat du visage et illuminé au dedans d'une clarté divine, le saint évêque prophétisa et dit : « Clovis et Clotilde, vos descendants reculeront les limites du royaume. Ils

élèveront l'Église de Jésus-Christ et triompheront des nations étrangères, pourvu que, ne dégénérant pas de la vertu, ils ne s'écartent jamais des voies du salut, ne s'engageant pas dans la route du péché, et ne se laissant pas tomber dans les pièges de ces vices mortels qui renversent les empires et transportent la domination d'une nation à l'autre. »

Cependant on prépare le chemin depuis le palais du roi jusqu'au baptistère; on suspend des voiles, des tapis précieux; on tend les maisons de chaque côté des rues; on pare l'église, on couvre le baptistère de baume et de toutes sortes de parfums. Comblé des grâces du Seigneur, le peuple croit déjà respirer les délices du paradis. Le cortège part du palais; le clergé ouvre la marche avec les saints évangiles, les croix et les bannières, chantant des hymnes et des cantiques spirituels; vient ensuite l'évêque, conduisant le roi par la main; enfin la reine suit avec le peuple. Chemin faisant, le roi demanda à l'évêque si c'était là le royaume de Dieu qu'il lui avait promis: « Non, répondit le bienheureux Remi, mais c'est l'entrée de la route qui y conduit. » Quand ils furent parvenus au baptistère, le prêtre qui portait le saint chrême, arrêté par la foule, ne put atteindre jusqu'aux saints fonts; en sorte qu'à la bénédiction des fonts, le chrême manqua par un exprès dessein du Seigneur. Alors le pontife lève les yeux vers le ciel, et prie en silence et avec des larmes. Aussitôt descend une colombe, blanche comme la neige, portant dans son bec une ampoule pleine d'un chrême envoyé du ciel. Une odeur délicieuse s'en exhale, qui enivre les assistants d'un plaisir bien au-dessus de tout ce qu'ils avaient senti jusque-là. Le saint évêque prend l'ampoule, asperge de chrême l'eau baptismale et incontinent la colombe disparaît.

Transporté de joie à la vue d'un si grand miracle de la grâce, le roi renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, demande avec instance le baptême et s'incline sur la fontaine de vie<sup>1</sup>.

Et depuis lors les rois de France sont sacrés de l'onction divine apportée du ciel par la colombe. La sainte ampoule qui la contient est gardée dans l'église Saint-Remi de Reims. Et avec la permission de Dieu, cette ampoule, au jour du sacre, se trouve toujours pleine <sup>2</sup>.

Voilà ce que disaient les clercs; et sans doute les paysans de Domremy, sur un ton plus humble, en eussent pu dire autant et même davantage. Comme on peut croire, ils chantaient la complainte de saint Remi.

<sup>1.</sup> Grégoire de Tours, Le livre des miraeles, éd. Bordier, 1864, in-8°, t. 11, pp. 27, 31. — Hincmar, Vita saneti Remigii, dans la Patrologie de Migne, t. CXXV, pp. 1130 et suiv. — H. Jadart, Bibliographie des ouvrages concernant la vie et le eulte de saint Remi, évêque de Reims, Reims, 1891, in-8°.

<sup>2.</sup> Froissart, l. II, ch. LXXIV. — Le doyen de Saint-Thibaud, p. 328. — Vertot, Dissertation au sujet de la sainte ampoule eonservée à Reims, dans Mémoires de l'Aead. des Inser. et Belles-Lettres, 1736, t. II, pp. 619-33; t. IV, pp. 1350-65. — Leber, Des cérémonies du sacre ou recherches historiques et critiques sur les mœurs, les coutumes dans l'ancienne monarchie, Paris, Reims, 1825, in-8°, pp 255 et suiv.

Tous les ans, quand le premier jour d'octobre ramenait la fête patronale, le curé devait faire, selon l'usage, le panégyrique du saint <sup>1</sup>.

Vers cette époque, un mystère se jouait à Reims, où les miracles de l'apôtre des Gaules étaient amplement représentés <sup>2</sup>. Et il y en avait de bien propres à toucher des âmes villageoises. En sa vie mortelle, monseigneur

- 1. A. Monteil, Histoire des Français, 1853, t. II, p. 194.
- 2. Mystère de saint Remi, bibliothèque de l'Arsenal, 3.364. Ce mystère date du xv° siècle, du temps des guerres en Champagne.

Voici des vers qui s'y rapportent aux malheurs du royaume:

## SAINT-ESTIENNE

O Jhesucrist, qui les sains cieulx As de lumiere environnez, Soleil et lune enluminés, Et ordonnez à ta plaisance; Pour le tres doulz païs de France Les martirs, non pas un mais tous, A jointes mains et à genoux Te requierent que tu effaces La grant doleur de France; et faces Par ta sainte digne vertu Qu'ilz aient paix; adfin que tu, Ta doulce mere et tous les sains, Et ceulx qui sont de pechiez sains, Devotement servis y soient!...

## SAINT-NICOLAS...

Dieu tout puissant fay tant qu'il ysse
Hors du doulz païs sans amer
Que toutes gens doivent amer
C'est France, où sont les bons Chrestiens
S'on les confort; si les soustiens
Car l'engin de leur adversaire
Et son faulx art les tire à faire
Contre ta sainte voulenté.
Ayez pitié de Crestienté
Beau sire Dieux
Tant en France qu'en autres lieux!
Ce seroit Pitié à oultrance
Que si noble roiaume, comme France,
Fust par male temptacion
Mis du tout à perdicion...

Fol. 3, verso.

saint Remi guérit un aveugle démoniaque. Un homme ayant donné, pour le salut de son âme, ses biens au chapitre de Reims, mourut; dix ans après sa mort, monseigneur saint Remi le ressuscita et lui fit déclarer sa donation. Hébergé par des gens qui n'avaient pas de quoi boire, le saint remplit leur tonneau d'un vin miraculeux. Ayant reçu du roi Clovis un moulin en présent, comme le meunier refusait de le lui abandonner, monseigneur saint Remi, avec l'aide de Dieu, abîma le moulin dans les entrailles de la terre. Une nuit que le Saint se trouvait seul dans sa chapelle, tandis que tous ses clercs dormaient, les glorieux apôtres Pierre et Paul descendirent du paradis pour chanter avec lui les matines.

Qui mieux que les gens de Domremy pouvait connaître le baptême du roi Clovis de France et savoir qu'au chant du *Veni Creator Spiritus* le Saint-Esprit était descendu tenant en son bec la sainte Ampoule, pleine du chrême bénit par Notre-Seigneur<sup>1</sup>? Qui mieux qu'eux entendait les paroles adressées au roi très chrétien, par monseigneur saint Remi, non sans doute en latin d'église, mais en bonne langue vulgaire, et revenant à ceci:

« Or, Sire, ayez connaissance de servir Dieu dévotement et de garder la justice, pour que florisse votre

<sup>1.</sup> Mystère de saint Remi, Bibliothèque de l'Arsenal, ms., nº 3.364, fol. 69, verso.

royaume. Car lorsque justice y périra, ce royaume courra grand péril <sup>1</sup>. »

Enfin, d'une manière ou d'une autre, soit par les clercs qui la gouvernaient, soit par les paysans au milieu desquels elle vivait, Jeanne avait connaissance du bon archevêque Remi, qui aimait tant le sang royal de la sainte Ampoule de Reims et du sacre des rois très chrétiens<sup>2</sup>.

Et l'ange lui apparut et lui dit:

-- Fille de Dieu, tu conduiras le dauphin à Reims, afin qu'il y reçoive son digne sacre<sup>3</sup>.

La jeune fille entendait. Les voiles tombaient; une lumière éclatante se faisait dans son esprit. Voilà donc pourquoi Dieu l'avait choisie. C'était par elle que le dauphin Charles devait être sacré à Reims. La colombe blanche, autrefois envoyée au bienheureux Remi, devait redescendre à l'appel d'une vierge. Dieu, qui aime les Français, marque leur roi d'un signe, et, quand ce signe manque, la puissance royale n'est point. C'est le sacre qui fait seul le roi, et messire Charles de Valois n'est pas sacré. Bien que le père soit couché, la couronne au front, le sceptre à la main, dans la basilique de Saint-Denys en France, le fils n'est que dauphin,

1. Mystère de saint Remi, fol. 71, verso.

2. Le bon archevesque Remy
Qui tant aime le sang royal,
Qui tant a son conseil loyal,
Qui tant aime Dieu et l'Église.

Mystère de saint Remi, fol. 77.

3. Procès, t. I, p. 130.

et il ne recueillera son saint héritage que le jour où l'huile de l'ampoule inépuisable coulera sur son front. Et c'est elle, la jeune paysanne, ignorante que Dieu a choisie pour le conduire, à travers ses ennemis, jusqu'à Reims où il recevra l'onction que reçut saint Louis. Desseins impénétrables de Dieu! L'humble fille qui ne sait ni chevaucher ni guerroyer est élue pour donner à Notre-Seigneur son vicaire temporel dans la France chrétienne.

Désormais Jeanne connaissait les grandes choses qu'elle avait à faire. Mais elle ne découvrait pas encore les voies par lesquelles elle devait les accomplir.

- Il faut que tu ailles en France, lui disaient madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite.
- Fille de Dieu, tu conduiras le dauphin à Reims<sup>1</sup>, afin qu'il y reçoive son digne sacre, lui disait monseigneur saint Michel, archange.

Il était nécessaire de leur obéir. Mais comment? S'il ne se trouva pas, à ce moment, quelque personne de dévotion pour la diriger, un fait très particulier et do peu d'importance, qui se passait alors dans la maison paternelle, peut suffire à mettre la jeune sainte sur la voie.

Principal locataire du château de l'Île en 1419 et doyen de la communauté en 1423, Jacques d'Arc était un des notables de Domremy. Les gens du village, qui

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 130, t. II, p. 456, t. III, p. 3 et passim.

l'estimaient, le chargeaient volontiers de besognes difficiles. Ils l'envoyèrent, à la fin de mars 1427, à Vaucouleurs, comme leur procureur fondé dans un procès qu'ils avaient à soutenir par-devant Robert de Baudricourt. Il s'agissait d'une réparation de dommages que réclamait un certain Guyot Poignant, de Montigny-le-Roi, et pour lesquels il avait assigné concurremment le seigneur et les habitants de Greux et de Domremy. Ces dommages remontaient à quatre années en çà, quand le damoiseau de Commercy avait frappé Greux et Domremy d'un droit de sauvegarde qui s'élevait à deux cent vingt écus d'or.

Guyot Poignant se porta garant de cette somme qui ne fut point payée au terme fixé. Le damoiseau saisit chez Poignant bois, foin et chevaux, pour cent vingt écus d'or, dont ledit Poignant réclama le paiement aux seigneurs et aux vilains de Greux et de Domremy. L'affaire était pendante encore en 1427, quand la communauté désigna, pour son procureur fondé, Jacques d'Arc, et l'envoya à Vaucouleurs. On ignore comment le différend se termina; mais il suffit de savoir que le père de Jeanne vit sire Robert, l'approcha, lui parla.

De retour dans sa maison, il dut plus d'une fois conter ces entrevues, rapporter d'un si grand personnage diverses façons et paroles. Et sans doute Jeanne

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. cliv, clv, clvi, 97, 359 et suiv.; La France pendant la guerre de cent ans, p. 287.

en entendit maintes choses. Assurément ses oreilles étaient rebattues du nom de Baudricourt. C'est alors que l'archange chevalier, l'éblouissant ami, vint une fois encore lui révéler la pensée obscure qui naissait en elle:

— Fille de Dieu, lui dit-il, tu iras vers le capitaine Robert de Baudricourt, en la ville de Vaucouleurs, afin qu'il te donne des gens pour te conduire auprès du gentil dauphin <sup>1</sup>.

Résolue à fidèlement accomplir le vouloir de son archange, qui était son propre vouloir, Jeanne prévoyait bien que sa mère, quoique pieuse, ne l'aiderait point dans ses projets et que son père s'y opposerait énergiquement. Aussi se garda-t-elle de leur en rien confier<sup>2</sup>.

Elle pensa que Durand Lassois était homme à lui assurer l'aide dont elle avait besoin. Elle l'appelait son oncle, en considération de son âge : il avait seize ans de plus qu'elle. Leur parenté résultait de ce que Lassois avait épousé une Jeanne, fille d'un Le Vauseul, laboureur, et d'Aveline, sœur d'Isabelle de Vouthon, et par conséquent cousine germaine de la fille d'Isabelle 3.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, 53.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 128.

<sup>3.</sup> Ibid., t. II, p. 443. — Boucher de Molandon, La famille de Jeanne d'Arc, p. 146. — E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Are, introduction, pp. xxi, xxii.

Lassois habitait, avec sa femme, son beau-père et sa belle-mère, un hameau de quelques feux, Burey-en-Vaulx, sur la rive gauche de la Meuse, dans la verte vallée, à deux lieues de Domremy et à moins d'une lieue de Vaucouleurs <sup>1</sup>.

Jeanne l'alla trouver, lui fit part de ses projets et lui représenta qu'elle avait besoin de voir sire Robert de Baudricourt. Pour que son bon parent lui donnât plus de créance elle lui cita une bien étrange prophétie, dont nous avons déjà parlé:

— N'a-t-il pas été su autrefois, fit-elle, qu'une femme ruinerait le royaume de France et qu'une femme le rétablirait <sup>2</sup>?

Cette pronostication, paraît-il, rendit Durand Lassois pensif. Des deux choses qui s'y trouvaient annoncées, la première, qui était mauvaise, s'était accomplie dans la ville de Troyes, quand madame Ysabeau avait donné le royaume des Lis et madame Catherine de France au roi d'Angleterre. Il ne restait donc plus qu'à souhaiter que la seconde chose, qui était bonne, s'accomplit aussi. Tel était le désir de Durand Lassois, si toutefois il se sentait porté d'amour pour le dauphin Charles, ce que l'histoire ne dit pas.

Jeanne en ce séjour chez sa cousine ne voyait pas seulement ses parents les Vouthon et leurs enfants. Elle

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 411, 431, 439. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. clxi. — Hinzelin, Chez Jeanne d'Arc, p. 92.

<sup>2.</sup> Procès, t. 11, pp. 443-444.

fréquentait aussi chez un jeune gentilhomme nommé Geoffroy de Foug, qui habitait sur la paroisse de Maxey-sur-Vayse dont le hameau de Burey faisait partie. Elle lui confia qu'elle voulait aller en France. Le seigneur Geoffroy ne connaissait pas beaucoup les parents de Jeanne; il ne savait pas leurs noms. Mais la jeune fille lui parut bonne, simple, pieuse, et il l'encouragea dans sa merveilleuse entreprise<sup>1</sup>. Une huitaine de jours après son arrivée à Burey, elle en vint à ses fins : Durand Lassois consentit à la mener à Vaucouleurs<sup>2</sup>.

Avant de partir, elle fit une requête à sa tante Aveline, qui était grosse ; elle lui dit :

— Si l'enfant que vous attendez est une fille, nommezla Catherine en mémoire de ma sœur défunte.

Catherine, qui avait épousé Colin de Greux, venait de mourir<sup>3</sup>.

- 1. Procès, t. II, p. 442.
- 2. Ibid., t. I, p, 33, 221; t. II, pp. 443.
- 3. Enquête généalogique du bailli de Chaumont sur Jehan Royer (8 octobre 1555) dans E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc, p. 62. [Document assez suspect.]

## CHAPITRE III

PREMIER SÉJOUR A VAUCOULEURS.

FUITE A NEUFCHATEAU. — VOYAGE A TOUL.

SECOND SÉJOUR A VAUCOULEURS.

Robert de Baudricourt, alors capitaine de la ville de Vaucouleurs pour le dauphin Charles, était fils de Liebault de Baudricourt, en son vivant chambellan de Robert duc de Bar, gouverneur de Pont-à-Mousson, et de Marguerite d'Aunoy, dame de Blaise en Bassigny. Quatorze ou quinze ans auparavant, il avait succédé à ses deux oncles, Guillaume Bâtard de Poitiers et Jean d'Aunoy, comme bailli de Chaumont et capitaine de Vaucouleurs. Il s'était marié une première fois à une riche veuve; devenu veuf il avait épousé, en 1425, une veuve aussi riche que la première, madame Alarde de Chambley. Et c'est un fait que les bergers d'Uruffe et de Gibeaumex volèrent la charrette qui portait les gâteaux commandés pour le festin de noces. Sire Robert ressemblait à tous les hommes de guerre de son temps

et de son pays : il était avide et madré; il avait beaucoup d'amis parmi ses ennemis et beaucoup d'ennemis parmi ses amis, se battait parfois pour son parti, parfois contre et toujours à son profit. Au reste, pas plus malfaisant qu'un autre, et des moins sots<sup>1</sup>.

Vêtue d'une pauvre robe rouge toute rapiécée², mais le cœur illuminé d'un mystique amour, Jeanne gravit la colline qui domine la ville et la vallée, pénétra dans le château sans difficulté, car on y entrait comme au moulin, et fut introduite dans une salle où sire Robert se tenait parmi les gens d'armes. Elle entendit la Voix qui lui disait : « Le voilà³! » et aussitôt elle alla droit à lui, et lui parla sans crainte, commençant par ce qu'elle croyait, sans doute, le plus pressé :

— Je suis venue à vous, lui dit-elle, de la part de Messire, pour que vous mandiez au dauphin de se bien tenir et de ne pas assigner bataille à ses ennemis<sup>4</sup>.

Assurément elle parlait de la sorte sur un nouveau

<sup>1.</sup> Chronique de la Pueelle, p. 271. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 67. — Le R. P. Benoît, Histoire ecclésiastique et politique de la ville et du diocèse de Toul, Toul 1707, p. 529. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. CLXII-CLXIII. — Léon Mougenot, Jeanne d'Are, le Duc de Lorraine et le Sire de Baudricourt, 1895, in-8°. — G. de Braux et E. de Bouteiller, Nouvelles recherches, p. XVIII. — C. Nioré, Le pays de Jeanne d'Arc, dans Mémoires de la Société académique de l'Aube, 1894, t. XXXI, pp. 307-320. — De Pange, Le pays de Jeanne d'Arc. Le fief et l'arrière-fief. Les Baudrieourt, Paris, 1903, in-8°.

<sup>2.</sup> Procès, t. II, p. 436.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, p. 53.

<sup>4.</sup> Ibid., t. II, p. 456.

mandement de ses Voix. Et, chose digne de remarque, elle répétait mot pour mot ce qu'avait dit soixante-quinze ans en çà, non loin de Vaucouleurs, un paysan champenois qui était vavasseur; c'est-à-dire homme franc. L'aventure de ce paysan avait commencé comme celle de Jeanne, pour finir, il est vrai, beaucoup plus court. La fille de Jacques d'Arc n'était pas la première à dire qu'elle avait des révélations sur le fait de la guerre. Les personnes inspirées se montrent surtout dans les époques de grandes misères. C'est ainsi qu'au temps de la peste et du Prince Noir, le vavasseur de Champagne avait, lui aussi, entendu une voix dans une lumière.

Tandis qu'il travaillait aux champs, la voix lui avait dit : « Va avertir le roi de France Jean de ne combattre contre nul de ses ennemis. » C'était quelques jours avant la bataille de Poitiers<sup>1</sup>.

Alors le conseil était bon; au mois de mai de l'an 1428, il semblait moins utile et même il ne répondait pas très bien à la réalité des choses. Depuis la malheureuse journée de Verneuil, les Français ne se sentaient pas en état d'assigner bataille à leurs ennemis; ils n'y songeaient point. On prenait, on perdait des villes, on faisait des escarmouches et des rescousses; on n'assignait point de bataille aux ennemis. Il n'était nul besoin de contenir le dauphin Charles qui, de nature et de fortune,

<sup>1.</sup> Chronique des quatre premiers Valois, éd. S. Luce, Paris, 1861, in-8°, pp. 46-48.

était pour lors très contenu<sup>1</sup>. Environ le temps où Jeanne tenait ce propos à sire Robert, les Anglais préparaient une expédition en France et hésitaient encore, ne sachant s'ils marcheraient sur Angers ou sur Orléans<sup>2</sup>.

Jeanne parlait sur l'avis de son archange et de ses saintes qui, touchant le fait de la guerre et l'état du royaume, n'en savaient ni plus ni moins qu'elle. Mais il n'est pas surprenant que ceux qui se croient envoyés de Dieu demandent qu'on les attende. Et puis il y avait tout le gros bon sens du peuple dans cette crainte de la jeune fille, que la chevalerie française ne livrât encore une bataille à sa façon. On savait trop bien comment ces gens-là s'y prenaient.

Sans se troubler, Jeanne poursuivit et fit une prophétie concernant le dauphin :

- Avant la mi-carême, Messire lui donnera secours.
  Et elle ajouta aussitôt:
- De fait le royaume n'appartient pas au dauphin. Mais Messire veut que le dauphin soit fait roi et qu'il ait le royaume en commande. Malgré ses ennemis, le dauphin sera fait roi; et c'est moi qui le conduirai à son sacre<sup>3</sup>.

Sans doute que le nom de Messire, dans le sens où êlle l'employait, avait quelque chose d'étrange et

<sup>1.</sup> P. de Fenin, *Mémoires*, éd. de mademoiselle Dupont, Paris, 1837, pp. 195, 222, 223.

<sup>2.</sup> L. Jarry, Le compte de l'armée anglaise au siège d'Orléans, Orléans, 1892, in-8°, pp. 75-76.

<sup>3. «</sup> Et quod haberet in commendam illud regnum »; Procès, t. II., p. 456 (déposition de Bertrand de Poulengy).

d'obscur, puisque sire Robert, ne le comprenant pas, demanda:

- Qui est Messire?
- Le Roi du ciel, répondit la jeune fille.

Elle venait d'employer un autre terme sur lequel sire Robert ne fit pas de réflexion, qu'on sache, et qui pourtant donne à penser<sup>1</sup>.

Ce mot de commande, usité en matières bénéficiales, signifiait dépôt<sup>2</sup>. Quand le roi recevrait le royaume en commande il n'en serait que le dépositaire. Ce que la jeune fille disait là correspondait aux idées des hommes les plus pieux sur le gouvernement des royaumes par Notre-Seigneur. Elle n'avait pu trouver elle-même ni le mot ni la chose; elle était visiblement endoctrinée par quelqu'un de ces hommes d'Église dont nous avons déjà senti l'influence à l'occasion d'une prophétie lorraine et dont toute trace est à jamais perdue<sup>3</sup>.

Jeanne était en conversations spirituelles avec plusieurs prêtres; entre autres avec Messire Arnolin, de Gondrecourt-le-Château, et Messire Dominique Jacob, curé de Moutier-sur-Saulx, qui l'entendaient en confession<sup>4</sup>. Il est dommage qu'on ne sache pas ce qu'ils pensaient de l'insatiable cruauté de la gent anglaise, de l'orgueil de Monseigneur le duc de Bourgogne, des

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 456.

<sup>2.</sup> Voir La Curne et Godefroy au mot : commande. — Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, 1770, t. I, pp. 567 et suiv.

<sup>3.</sup> Voir plus haut, p. 68 et plus bas, p. 201.

<sup>4.</sup> Procès, t. II, pp. 392-393, 458-459.

malheurs du dauphin, et s'ils n'espéraient pas que Notre-Seigneur Jésus-Christ daignerait un jour, à la prière du commun peuple, donner le royaume en commande à Charles, fils de Charles. C'est peut-être de quelqu'un de ceux-là que Jeanne tenait sa politique sacrée!

Au moment où elle parlait à sire Robert, se trouvait auprès du capitaine, et non pas, sans doute, par pur hasard, un gentilhomme lorrain nommé Bertrand de Poulengy, qui avait une terre près de Gondrecourt et remplissait un office dans la prévôté de Vaucouleurs<sup>2</sup>. Il était alors âgé d'environ trente-six ans. C'était un homme qui fréquentait les clercs; du moins entendait-il fort bien le langage des personnes de dévotion<sup>3</sup>. Peut-être voyait-il Jeanne pour la première fois, mais assurément il avait beaucoup entendu parler d'elle, la savait pieuse et de sage conduite; il avait fréquenté à Domremy une douzaine d'années avant cette époque, connaissait les aîtres, s'était assis sous l'arbre des Dames, était allé plusieurs fois chez Jacques d'Arc et la Romée, qu'il tenait pour d'honnêtes cultivateurs<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Quant à Nicolas de Vouthon, religieux de l'abbaye de Cheminon, ce qui est dit de lui dans l'information des 2 et 3 novembre 1476 semble peu vraisemblable. Procès, t. V, p. 252. — E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Are, pp. xviii et suiv., p. 9.

<sup>2.</sup> Procès, t. II, p. 475. — Servais, dans Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, t. VI, p. 139. — E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches, p. xxvIII. — S. Luce, Jeanne d'Are à Domremy, preuve xcv, p. 143, et note 3. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 204.

<sup>3.</sup> Cela apparaît à la manière dont il rapporte les paroles de Jeanne.

<sup>4.</sup> Procès, t. II, pp. 451, 453.

Il se peut que Bertrand de Poulengy fut touché du maintien et du langage de la jeune fille; il est plus crovable encore que ce gentilhomme était en relation avec les personnes d'Église, inconnues de nous, qui instruisaient la paysanne visionnaire afin de la rendre plus capable de servir le royaume de France et l'Église. De toute manière elle avait en Bertrand un ami qui devait lui apporter plus tard l'appui le plus utile.

Pour cette fois, si nous sommes bien informés, il ne tenta rien ni ne souffla mot. Peut-être jugeait-il qu'il fallait attendre que le capitaine de la ville fût mieux préparé à accueillir la demande de la sainte. Sire Robert ne comprenait rien à toute cette affaire et ce point seul lui paraissait clair, que Jeanne ferait une belle ribaude et que ce serait un friand morceau pour les gens d'armes <sup>1</sup>.

En renvoyant le vilain qui la lui avait amenée, il lui fit une recommandation tout à fait conforme à la sagesse du temps sur le castoiement des filles :

- Reconduis-la à son père avec de bons soufflets.

Et sire Robert estimait la méthode excellente, car il invita plusieurs fois l'oncle Lassois à ramener au logis Jeannette bien souffletée<sup>2</sup>.

Après huit jours d'absence, elle revint au village. Le

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 72. — Journal du siège, p. 35.

<sup>2.</sup> Procès, t. II, p. 444. — L. Mougenot, Jeanne d'Arc, le Duc de Lorraine et le Sire de Baudricourt, Nancy, 1895, in-8°.

mépris du capitaine et les outrages de la garnison ne l'avaient ni humiliée, ni découragée; elle les tenait au contraire comme des preuves de la vérité de sa mission, s'imaginant que ses Voix les lui avaient annoncées¹. Comme ceux qui marchent en dormant, elle était douce à l'obstacle et d'une obstination paisible. A la maison, au courtil, aux prés, elle continuait ce sommeil merveilleux, plein des images du dauphin, de sa chevalerie, et des batailles sur lesquelles flottaient des anges.

Elle ne pouvait se taire; son secret lui échappait de toutes parts. Sans cesse elle prophétisait, mais on ne la croyait pas. La veille de la Saint-Jean-Baptiste, environ un mois après son retour, elle dit sentencieusement à Michel Lebuin, laboureur à Burey, qui était un tout jeune garçon:

— Il y a entre Coussey et Vaucouleurs une fille qui, avant un an d'ici, fera sacrer le roi de France<sup>2</sup>.

Un jour même, avisant Gérardin d'Épinal, qui seul à Domremy n'était pas du parti du dauphin, et à qui, de son aveu, elle eût volontiers coupé la tête, encore qu'elle fût la marraine de son fils, elle ne put se tenir de lui faire à mots couverts l'annonce du mystère qu'il y avait entre elle et Dieu:

— Compère, si vous n'étiez Bourguignon, je vous dirais quelque chose<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 53.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 440.

<sup>3.</sup> Ibid., t. 11, p. 423.

Le bonhomme crut qu'il s'agissait de fiançailles prochaines, et que la fille de Jacques d'Arc épouserait bientôt quelqu'un des garçons avec qui elle avait mangé des petits pains sous l'arbre des Fées et bu l'eau de la fontaine des Groseilliers.

Hélas! Jacques d'Arc eût bien voulu que le secret de sa fille fût de cette sorte. Cet homme de sens droit, très ferme et soucieux de la bonne conduite de ses enfants, s'inquiétait des allures que prenait Jeanne. ll ne savait pas qu'elle entendait des Voix; il ne se doutait pas que c'était, dans son jardin, toute la journée une descente du Paradis, que du Ciel à sa maison allaient et venaient sans cesse plus d'anges que n'en avait porté l'échelle de Jacob et qu'enfin, pour Jeannette seule, sans qu'on n'en vît rien, un mystère se jouait, plus riche et plus beau mille fois que ceux qu'on représentait sur un échafaud, aux jours de fète, dans des villes comme Toul ou Nancy. Il était à cent lieues de soupçonner ces incroyables merveilles. Mais il voyait bien que sa fille était hors de sens, qu'elle avait l'esprit égaré, qu'elle disait des folies. Il s'apercevait bien qu'elle n'avait en tête que chevauchées et batailles; il ne pouvait ignorer tout à fait l'équipée de Vaucouleurs. Il craignait vivement qu'un jour cette malheureuse enfant ne partît pour tout de bon et n'allât courir le monde. Cette pénible inquiétude le poursuivait jusque dans son sommeil. Il rêva, une nuit, qu'il la voyait s'enfuyant avec des hommes d'armes;

et l'impression de ce rève fut si forte qu'elle lui resta encore à son réveil. Durant plusieurs jours il dit et répéta à ses fils Jean et Pierre:

— Si je croyais vraiment qu'advint cette chose que j'ai songée de ma fille, je voudrais qu'elle fût noyée par vous; et si vous ne le faisiez, je la noierais moi-même¹.

Isabelle répéta le propos à sa fille, pour l'effrayer et la corriger. Tout dévote qu'elle était, elle partageait les craintes du père. C'était une chose cruelle à penser pour ces braves gens, que leur enfant pût devenir une ribaude. En ces temps de guerre, il y avait foison de ces folles femmes que les gens d'armes menaient en croupe; chacun avait la sienne.

Par l'étrangeté de leurs actions, fréquemment les saintes, en leur jeunesse, prêtent à de pareils soupçons. Et Jeanne donnait des signes de sainteté. Elle était la fable du village. On la montrait au doigt en disant par moquerie : « Voilà celle qui relèvera la France et le sang royal <sup>2</sup>. »

Voyant le mal qui tenait cette fille, les gens du pays n'étaient pas embarrassés pour en trouver la cause. Ils l'attribuaient à quelque sortilège. Elle avait été vue sous le beau Mai, elle y avait suspendu des guirlandes. On savait que le vieux hêtre était hanté, de même que la fontaine voisine. Et c'était une chose bien connue

<sup>1.</sup> *Procès*, t. I, pp. 131-132 et 219.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 421. Cf. p. 433 « et alii juvenes de ea deridebant », dit le fils Colin, en parlant de sa piété.

que les fées jetaient des sorts. Certains découvrirent que Jeanne avait rencontré une dame méchante. Ils disaient : « Jeannette a pris son fait près de l'arbre des Fées <sup>1</sup>. » Encore s'il n'y avait jamais eu que des paysans pour le croire!

Antoine de Vergy, gouverneur de Champagne, reçut, le 22 juin, du duc de Bedford, régent de France au nom de Henri VI, commission d'équiper mille hommes d'armes destinés à placer en l'obéissance des Anglais la châtellenie de Vaucouleurs. Trois semaines après, la petite armée se mettait en route sous les ordres des deux Vergy, Antoine et Jean. Quatre chevaliers bannerets, quatorze chevaliers bacheliers, trois cent soixante-trois hommes d'armes la composaient. Pierre de Trie, capitaine de Beauvais, Jean, comte de Neufchâtel et Fribourg, reçurent l'ordre de rejoindre le corps principal<sup>2</sup>.

Dans sa marche sur Vaucouleurs, Antoine de Vergy mettait, selon la coutume, à feu et à sang tous les villages situés sur le territoire de la châtellenie. Les gens de Domremy et de Greux, menacés à nouveau d'un mal qu'ils ne connaissent que trop, voyaient déjà leurs bestiaux enlevés, leurs granges incendiées, leurs femmes, leurs filles violées. Ayant éprouvé déjà que le château de l'Île ne suffisait point à leur sûreté,

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 68.

<sup>2.</sup> Compte d'André d'Épernon dans S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. clavil et preuves, pp. 217-218 et 220.

ils se résolurent à fuir et à chercher asile dans la ville de Neufchâteau, distante de deux lieues seulement de Domremy et qui était le marché où ils fréquentaient. Donc, vers la mi-juillet, abandonnant leurs maisons et leurs champs, ils partirent et, poussant devant eux leurs bestiaux, suivirent la route à travers les champs de froment et de seigle et les coteaux de vignes jusqu'à la ville, où ils se logèrent comme ils purent<sup>1</sup>.

La famille d'Arc fut reçue par la femme de Jean Waldaires, qu'on nommait la Rousse et qui tenait une auberge où logeaient soldats, moines, marchands et pèlerins. Certains la soupçonnaient de donner asile à des femmes de mauvaise vie <sup>2</sup>. Et il y a apparence qu'elle n'hébergeait pas que d'honnêtes dames. Cependant elle était elle-même une bonne femme, c'est-à-dire une femme riche. Elle avait assez d'argent pour en prêter parfois à des concitoyens <sup>3</sup>. Bien que Neufchâteau appartînt au duc de Lorraine, qui était du parti des Bourguignons, on a cru savoir que cette hôtelière inclinait vers les Armagnacs; mais il est peut-être un peu vain de rechercher les sentiments de la Rousse sur les troubles du royaume de France <sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 51, 214; t. II, pp. 392-454. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. clxxvi.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 214.

<sup>3.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domrcmy, p. clxxvII.

<sup>4.</sup> Procès, t. I, pp. 51, 214; t. II, p. 402.

A Neufchâteau comme à Domremy, Jeanne menait aux champs les bêtes de son père et gardait les troupeaux <sup>1</sup>. Adroite et robuste, elle aidait aussi la Rousse dans les soins du ménage <sup>2</sup>; c'est ce qui a fait dire méchamment aux Bourguignons qu'elle avait été meschine dans une auberge de soudards et de ribaudes <sup>3</sup>. Au vrai, Jeanne passait aux églises tout le temps qu'elle n'employait pas à soigner les animaux et à donner aide à son hôtesse <sup>4</sup>.

Il y avait dans la ville deux beaux couvents, l'un de Cordeliers, l'autre de Clarisses, fils et filles du bon saint François<sup>5</sup>. La maison des Cordeliers avait été bâtie, deux cents ans en çà, par Mathieu II de Lorraine. Le duc régnant venait encore de la richement doter. De nobles dames, de hauts seigneurs et entre autres un Bourlemont, seigneur de Domremy et Greux, y gisaient sous lame <sup>6</sup>.

Ces moines mendiants qui, jadis en leur bel âge, affiliaient à leur tiers-ordre bourgeois et paysans en foule et une multitude de princes et de rois<sup>7</sup>, mainte-

<sup>1.</sup> Proeès, t. I, pp. 409, 423, 428, 463.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 417.

<sup>3.</sup> Monstrelet, t. III, p. 314.

<sup>4.</sup> Procès, t. I, p. 51.

<sup>5.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. clxxvII.

<sup>6.</sup> Expilly, Dietionnaire géographique de la France, au mot : Neufehâteau.

<sup>7.</sup> S.-M. de Vernon, Histoire générale et partieulière du tiers-ordre de Saint-François, Paris, 1667, 3 vol. in-8°. — Hilarion de Nolay, Histoire du tiers-ordre, Lyon, 1694, in-4°.

nant languissaient corrompus et déchus. Les querelles et les schismes abondaient parmi les frères de France. Malgré les efforts de Colette de Corbie pour rétablir la règle, les vieilles disciplines étaient partout abolies <sup>1</sup>. Ces mendiants distribuaient des médailles de plomb, enseignaient de courtes prières, en manière de recettes, et vouaient une affection spéciale au saint nom de Jésus <sup>2</sup>.

Pendant les deux semaines que Jeanne passa dans la ville de Neufchâteau<sup>3</sup>, elle fit ses dévotions dans le couvent des Cordeliers et se confessa deux ou trois fois aux mendiants<sup>4</sup>. On a dit qu'elle était du tiers-ordre de Saint-François, et l'on a supposé que son affiliation datait de son séjour à Neufchâteau<sup>5</sup>.

C'est fort douteux; et, dans tous les cas, l'affiliation ne dut pas être très solennelle. On ne voit pas qu'en si peu de temps les mendiants aient pu la former aux pratiques de la piété franciscaine. Pour se pénétrer de

- 1. AA. SS., Mars, t. I. p. 549.
- 2. Wadding, Annales Minorum, V, p. 183.
- 3. Jean Morel déclare qu'elle fut quatre jours à Neufchâteau, et il ajoute : « Ce que je vous dis, je le sais, car je fus avec les autres à Neufchâteau » (Procès, t. II, p. 392); Gérard Guillemette parle de quatre ou cinq jours (Procès, t. II, p. 414); Nicolas Bailly de trois ou quatre (Procès, t. II, p. 451). Mais Jeanne dit aux juges de Rouen qu'elle était restée quinze jours à Neufchâteau (Procès, t. I, p. 51); elle avait un souvenir moins lointain et sans doute plus fidèle.
  - 4. Procès, t. I, p. 51.
- 5. S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, ch. ix, x, xi. Abbé V. Mourot, Jeanne d'Arc et le tiers-ordre de Saint-François, Saint-Dié, 1886, in-8°. L. de Kerval, Jeanne d'Arc et les Franciscains, Vanves, 1893, in-18. E iera begina, dit une correspondance de Morosini, éd. Lefèvre-Pontalis, t. III, p. 92 et note 2.

leur esprit, elle était déjà trop imbue de doctrines ecclésiastiques sur le spirituel et le temporel, trop pleine de mystères et d'apocalypses. D'ailleurs, son séjour à Neufchâteau fut troublé de soucis et coupé d'absences.

Elle reçut dans cette ville une citation à comparaître devant l'official de Toul dont elle relevait comme native de Domremy-de-Greux. Un jeune garçon de Domremy prétendait qu'il y avait promesse de mariage entre la fille de Jacques d'Arc et lui. Jeanne le niait. Il s'obstina dans son dire et l'assigna devant l'official. Ce tribunal ecclésiastique retenait les causes comme celle-ci et l'on y portait les demandes soit en nullité de mariage, soit en validité de fiançailles.

Ce qui est étrange dans le cas de Jeanne, c'est que ses parents lui donnèrent tort et prirent le parti du jeune homme. Ce fut malgré leur défense qu'elle soutint son procès et comparut devant l'official. Elle déclara plus tard que, dans cette affaire, elle leur avait désobéi et que c'était son seul manquement à la soumission qu'elle leur devait<sup>2</sup>.

Pour aller de Neuschâteau à Toul et revenir, il lui fallait faire plus de vingt lieues à pied sur des chemins infestés par des gens d'armes, dans ce pays mis à feu et à sang et que les paysans de Domremy venaient de

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 128, 215. — E. Misset, Jeanne d'Arc Champenoise, 1895, jn-8°, p. 28.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 128.

fuir épouvantés. C'est pourtant à quoi elle se résolut, contre le gré de ses parents.

Peut-être se rendit-elle à l'official de Toul non pas une fois, mais deux et trois fois. Et si elle ne chemina pas jour et nuit avec son faux fiancé, ce fut par grand hasard, car il suivait la même route en même temps. Ses Voix lui disaient de ne rien craindre. Devant le juge elle jura de dire la vérité et nia qu'elle eût fait promesse de mariage.

Elle n'avait point de torts. Mais sa conduite, qui procédait d'une innocence héroïque et singulière, fut mal jugée. On prétendit à Neufchâteau que ces voyages lui avaient mangé tout ce qu'elle avait. Mais qu'avaitelle? hélas! Elle était partie sans rien. Peut-être lui avait-il fallu mendier son pain aux portes. Les saintes reçoivent l'aumône comme elles la donnent : pour l'amour de Dieu. On conta que, pendant l'instance, son fiancé, la voyant vivre en compagnie de mauvaises femmes, s'était désisté de sa demande en justice, renonçant à une promise si mal famée 1. Propos calomnieux, qui ne trouvèrent que trop de créance.

Après deux semaines de séjour à Neufchâteau, Jacques d'Arc avec les siens retourna à Domremy. Le verger, la maison, le moustier, le village, les champs, dans quel état de désolation les revirent-ils! Tout avait été pillé, ravagé, brûlé par les gens de guerre. Les soldats,

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 215. — L'article 9 de l'acte d'accusation est constitué d'après une enquête faite à Neufchâteau.

faute de pouvoir rançonner les vilains disparus, avaient détruit leurs biens. Le moustier, naguère encore fier comme une forteresse, avec sa tour où veillait le guetteur, n'était plus qu'un amas de pierres noircies. Et les habitants de Domremy durent aller, aux jours fériés, entendre la messe à l'église de Greux <sup>4</sup>.

Telle était la misère du temps, qu'ordre fut donné aux villageois de se tenir renfermés dans les maisons fortes et les châteaux<sup>2</sup>.

Cependant les Anglais assiégeaient la ville d'Orléans, qui appartenait au duc Charles, leur prisonnier. Ce qui n'était point bien fait à eux, car, ayant son corps, ils devaient respecter ses biens<sup>3</sup>. Ils élevaient des bastilles autour de cette ville d'Orléans, cœur de France, et l'on disait qu'ils s'y tenaient à grande puissance<sup>4</sup>.

Et madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite, qui étaient des personnes très attachées à la terre des Lis, les féales du dauphin Charles et ses belles cousines, s'entretenaient avec la bergère des malheurs du royaume et lui disaient sans cesse :

- Il faut que tu quittes ton village et que tu ailles en France<sup>5</sup>.
  - 1. Procès, t. II, p. 396 et passim.
  - 2. S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. clxxx et 230.
  - 3. Mistère du siège, V. 497.
- 4. Chronique de la Pucelle, eh. xxxiv et xxxv. Jean Chartier, Chronique, eh. xxxii, xxxv. Journal du siège, pp. 2 et suiv.
  - 5. Procès, t. I, p. 52, 216.

Jeanne était d'autant plus impatiente de partir qu'elle avait annoncé elle-même le temps de son arrivée en France et que ce temps approchait. Elle avait dit au capitaine de Vaucouleurs que le dauphin aurait secours avant la mi-carême. Elle ne voulait pas faire mentir ses Voix <sup>1</sup>.

L'occasion, qu'elle épiait, de retourner à Burey, se présenta vers la mi-janvier. A cette époque, la femme de Durand Lassois, Jeanne le Vauseul, faisait ses couches<sup>2</sup>. A la campagne, l'usage voulait que les jeunes parentes et les amies de l'accouchée se rendissent auprès d'elle pour soigner la mère et l'enfant. Coutume honnête et cordiale qu'on suivait d'autant mieux qu'on y trouvait une occasion de bonnes rencontres et de joyeux caquets<sup>3</sup>. Jeanne pressa son oncle de la demander à son père pour soigner l'accouchée et Lassois consentit : il faisait tout ce que voulait sa nièce, et, peut-être, était-il encouragé dans sa complaisance par des personnes pieuses et de considération4. Mais que ce père, qui tantôt parlait de jeter sa fille dans la Meuse pour l'empêcher de partir avec les gens d'armes, la laissât aller aux portes de la ville, sous la garde d'un parent

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 456.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, pp. 428, 434. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. CLXXX. — G. de Braux et E. de Bouteiller, Nouvelles recherches, p. XXIII.

<sup>3.</sup> Les caquets de l'accouchée, nouv. éd. par E. Fournier et Le Roux de Liney, Paris, 1855, in-16, introduction.

<sup>4.</sup> Procès, t. I, p. 53; t. II, p. 443 et passim.

dont il connaissait la faiblesse, c'est ce qu'on a peine à comprendre. Il le fit pourtant 1.

Ayant quitté la maison de son enfance, qu'elle ne devait plus revoir, Jeanne, en compagnie de Durand Lassois, descendit la vallée natale, dépouillée par l'hiver. En passant devant la maison du laboureur Gérard Guillemette de Greux, dont les enfants étaient en grande amitié avec ceux de Jacques d'Arc, elle cria:

- Adieu! Je vais à Vaucouleurs<sup>2</sup>.

Quelques pas plus loin, elle aperçut sa compagne Mengette :

— Adieu, Mengette, dit-elle; je te recommande à Dieu<sup>3</sup>.

Et sur le chemin, au seuil des maisons, rencontrant des visages connus, à tous elle disait adieu <sup>4</sup>. Mais elle évita de voir Hauviette, avec qui elle avait joué et dormi, aux jours d'enfance, et qu'elle aimait chèrement. Elle craignit, si elle lui disait adieu, de sentir son cœur défaillir. Hauviette ne sut que plus tard le départ de son amie et elle en pleura très fort<sup>5</sup>.

Venue pour la seconde fois à Vaucouleurs, Jeannecroyait bien mettre le pied dans une ville appartenant au dauphin, et entrer, comme on disait alors, en

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 428, 430, 434.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 416.

<sup>3.</sup> Ibid., t. II, p. 431.

<sup>4.</sup> Ibid., t. II, p. 418.

<sup>5.</sup> Ibid., t. II, p. 419.

chambre royale<sup>1</sup>. Elle se trompait. Depuis les premiers jours du mois d'août 1428, le capitaine de Vaucouleurs avait rendu la place au seigneur Antoine de Vergy, mais il ne l'avait pas encore livrée. C'était une de ces capitulations à terme comme on en signait beaucoup à cette époque et qui, le plus souvent, cessaient d'être exécutoires au cas où la place recevait secours avant le jour fixé pour la reddition<sup>2</sup>.

Comme elle avait fait neuf mois auparavant, Jeanne alla trouver sire Robert au château, et voici la révélation qu'elle lui fit :

— Capitaine Messire, dit-elle, sachez que Dieu m'a plusieurs fois fait à savoir encore et commandé que j'allasse vers le gentil dauphin, qui doit être et est vrai roi de France, et qu'il me baillât des gens d'armes et que je lèverais le siège d'Orléans et le mènerais sacrer à Reims 3.

Cette fois, elle annonce qu'elle a mission de délivrer Orléans. Et c'est seulement après avoir accompli cette première tâche qu'elle fera le voyage du sacre. Il faut reconnaître la souplesse et l'à-propos avec lesquels ses Voix changeaient, selon les nécessités du moment, les ordres précédemment donnés.

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 436.

<sup>2.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. clxvIII et 222, 234.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 273. — La Chronique de Lorraine, dans Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. III, col. vj., donne une version amplifiée et suspecte de ces paroles.

Les manières de sire Robert à l'égard de Jeanne étaient tout à fait changées. Il ne parlait plus de lui donner de bons soufflets et de la renvoyer à ses parents. Maintenant, il la traitait sans rudesse et, s'il n'avait pas foi en ce qu'elle annençait, du moins l'écoutait-il volontiers.

Dans une des conversations qu'elle eut avec lui, elle lui tint un propos étrange:

— Une fois accomplies, lui dit-elle, les grandes choses que j'ai à faire de la part de Messire, je me marierai et j'aurai trois fils, dont le premier sera pape, le second empereur, le troisième roi.

Sire Robert répondit gaiement :

- Puisqu'ils seront si grands personnages, je voudrais bien t'en faire un. J'en vaudrais mieux ensuite. Jeanne répondit :
- Nenni, gentil Robert, nenni. Il n'est pas temps. Le Saint-Esprit y ouvrera<sup>1</sup>.

A en juger sur le peu de paroles d'elle qui nous ont été transmises, la jeune inspirée, dans les premiers temps de sa mission, parlait alternativement deux langages différents. Ses paroles semblaient couler de deux sources opposées. Les unes, ingénues, candides, naïves, courtes, d'une simplicité rustique, d'une malice inno-

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 219, 220. — La source est suspecte. Pourtant l'accusation s'appuie ici sur les données de l'enquête. Si Jeanne nia avoir tenu ce propos, c'est qu'elle l'avait oublié, ou qu'on le lui avait assez changé, pour qu'elle pût le désavouer sous la forme où on le lui présentait.

cente, quelquefois rudes, empreintes d'autant de chevalerie que de sainteté, avaient trait, le plus souvent, à l'héritage et au sacre du dauphin, et à la débellation des Anglais. C'était le langage de ses Voix, son vrai langage, son langage intérieur. Les autres, plus subtiles et teintées d'allégories, fleuries, quintessenciés, d'une grâce savante, concernant l'Église, sentaient le clerc et trahissaient quelque influence du dehors. Le propos tenu par elle à sire Robert sur les trois enfants qu'elle mettrait au monde est de la seconde sorte. C'est une allégorie. Son triple enfantement signifie que de ses œuvres naîtra la paix de la chrétienté, et que, après qu'elle aura accompli sa mission divine, le pape, l'empereur et le roi, tous trois fils de Dieu, feront régner la concorde et l'amour dans l'Église de Jésus-Christ. L'apologue est d'une clarté limpide; encore faut-il un peu d'esprit pour le comprendre. Le capitaine n'y entendit rien; il prit la chose en sens littéral et répondit en conséquence, car c'était un homme simple et jovial1.

Jeanne logeait en ville chez des amis de son cousin Lassois, gens d'humble condition, Henri Leroyer et sa femme Catherine. Elle y filait, étant bonne filandière; elle donnait aux pauvres le peu qu'elle avait. Elle fréquentait l'église paroissiale en compagnie de Catherine<sup>2</sup>. Souvent, dans la matinée, elle montait la

<sup>1.</sup> Voir plus haut, p. 76.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, pp. 51, 214; t. II, pp. 392, 395 et suïv.

colline qui voit se presser à ses pieds les toits de la ville, et se rendait en grande dévotion dans la chapelle de Sainte-Marie-de-Vaucouleurs. Cette collégiale, construite sous le roi Philippe VI, était attenante au château qu'habitait le capitaine de Vaucouleurs. La vénérable nef de pierre s'élevait hardiment à l'orient, sur la vaste étendue des coteaux et des prairies, et dominait la vallée où Jeanne avait été nourrie. Elle y entendait la messe et y demeurait longtemps en oraison <sup>1</sup>.

Sous la chapelle, dans la crypte, on gardait une image ancienne et vénérée de la vierge qu'on appelait Notre-Dame-de-la-Voûte<sup>2</sup>, et qui faisait des miracles spécialement en faveur des pauvres et des nécessiteux. Jeanne se plaisait dans cette crypte obscure et solitaire où les saintes la visitaient de préférence.

Un petit clerc, presque encore un enfant, qui desservait la chapelle, y vit un jour la jeune fille immobile, les mains jointes, la tête renversée, les yeux levés et noyés de larmes, et il devait garder toute sa vie l'image de ce ravissement<sup>3</sup>.

Elle allait souvent à confesse et disait ses péchés notamment à messire Jean Fournier, curé de Vaucou-leurs 4.

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 461.

<sup>2.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. cxcxiv.

<sup>3.</sup> *Procès*, t. II, pp. 460-461. — (Déposition de Jean Le Fumeux au procès. de réhabilitation).

<sup>4.</sup> Ibid., t. 11, p. 446.

Elle touchait son hôtesse par la manière sage et douce dont elle vivait, et elle la troubla un jour extrêmement. Ce fut quand elle lui dit:

— Ne savez-vous pas qu'il a été prédit que la France, perdue par une femme, serait sauvée par une pucelle des Marches de Lorraine?

La femme Leroyer savait, aussi bien que Durand Lassois, que madame Ysabeau, comme une Hérodiade gonflée d'impuretés, avait livré madame Catherine de France et le royaume des Lis au roi d'Angleterre. Et dès lors elle n'était plus éloignée de croire que Jeanne fût la pucelle annoncée par la prophétie<sup>1</sup>.

Cette pieuse fille fréquentait les personnes de dévotion et aussi les nobles hommes. A tous elle disait :

— Il faut que j'aille vers le gentil dauphin. C'est la volonté de Messire, le Roi du ciel, que j'aille vers le gentil dauphin. C'est de la part du Roi du ciel que je suis venue. Quand je devrais aller sur mes genoux, j'irai<sup>2</sup>.

Elle apporta notamment des révélations de cette nature à messire Aubert, seigneur d'Ourches, qui était bon français et du parti des Armagnacs, puisqu'il avait fait la guerre, quatre ans auparavant, contre les Anglais et les Bourguignons; elle lui dit qu'elle devait aller vers le dauphin, qu'elle demandait qu'on la menât à

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 447.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 11, p. 448.

lui et que ce serait pour lui profit et honneur non pareils.

Enfin elle se faisait connaître dans la ville pour ses illuminations et ses prophéties, et l'on trouvait qu'elle parlait bien<sup>1</sup>.

Il y avait alors dans la garnison un homme d'armes, âgé de vingt-huit ans environ, Jean de Novelompont ou Nouillompont, qu'on appelait communément Jean de Metz. De condition libre, mais non point noble, il avait acquis ou hérité la seigneurie de Nouillompont et Hovecourt, dans le Barrois non mouvant, et il en portait le titre<sup>2</sup>. Précédemment soudoyer au service de Jean de Wals, capitaine et prévôt de Stenay, il était en 1428 au service du capitaine de Vaucouleurs.

De ses mœurs et comportements nous ne savons rien, sinon que, trois ans en çà, habitant dans la châtellenie de Foug, il avait juré un « vilain serment » et, de ce fait, encourn une amende de deux sols. Apparemment il était, lorsqu'il jura, très en colère<sup>3</sup>. Il se tenait en relations plus ou moins étroites avec Bertrand de Poulengy, qui certainement lui avait parlé de Jeanne.

<sup>1. «</sup> Quæ puella multum bene loquebatur » Procès, t. II, p. 450. — S. Luce, Jeanne d'Are à Domremy, p. 103.

<sup>2.</sup> Ibid., t. V, p. 363. — Journal du siège, p. 45. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, xev, exi, exxyj. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 204, note. — G. de Braux et E. de Bouteiller, Nouvelles recherches, pp. xxv et suiv.

<sup>3.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. xc, 160-161.

Un jour, il aborda la jeune fille et lui dit :

— Eh bien, ma mie, que faites-vous ici? Faut-il que le roi soit chassé du royaume et que nous soyons Anglais <sup>1</sup>?

Ce propos d'un homme d'armes de Lorraine mérite attention. Le traité de Troyes ne soumettait pas la France à l'Angleterre; il réunissait les deux royaumes. Si l'on se battait après comme avant, c'était uniquement pour décider entre les deux prétendants Charles de Valois et Henri de Lancastre. Que l'un ou l'autre l'emportât, rien n'était changé dans les lois et coutumes de France. Toutefois, ce pauvre routier des Marches d'Allemagne n'en pensait pas moins que, sous un roi anglais, il serait lui-même Anglais. Beaucoup de Français de toute condition pensaient de même et ne pouvaient souffrir l'idée de se voir anglaisés; ils attachaient leur sort et celui du royaume au sort du dauphin Charles.

Jeanne répondit à Jean de Metz:

— Je suis venue ici, à chambre du roi, afin de parler à sire Robert, pour qu'il me veuille conduire ou faire conduire au dauphin. Mais il n'a souci ni de moi ni de mes paroles.

Puis, pressée en son cœur par l'idée fixe que sa mission devait commencer au milieu de la Sainte Quarantaine :

- Pourtant, avant qu'arrive la mi-carême, il faut
- 1. Procès, t. II. p. 435-457. E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches, pp. xxvi-xxvii.

que je sois devers le dauphin, dussé-je, pour y aller, user mes jambes jusqu'aux genoux<sup>4</sup>.

Une nouvelle courait alors les villes et les villages. On annonçait que le fils du roi de France, le dauphin Louis, entré dans sa cinquième année, venait d'être fiancé à la fille du roi d'Écosse, madame Marguerite, âgée de trois ans, et le commun peuple célébrait cette union royale par autant de réjouissances qu'il s'en pouvait faire dans ce pays désolé<sup>2</sup>. Jeanne, qui en avait entendu parler, dit à l'homme d'armes:

— Il faut que je sois vers le dauphin, car nul au monde, ni roi, ni duc, ni fille du roi d'Écosse ne peuvent recouvrer le royaume de France.

Et elle ajouta aussitôt:

— Il n'y a secours que de moi, quoique, pour ma part, j'aurais bien plus cher filer près de ma pauvre mère, vu que ce n'est pas là mon état. Mais il faut que j'aille. Et je ferai cela parce que Messire veut que je le fasse.

Elle le disait comme elle le pensait. Mais elle ne se connaissait pas; elle ne savait pas que ses Voix c'était le cri de sen cœur et qu'elle brûlait de quitter la quenouille pour l'épée.

Jean de Metz demanda, comme avait fait sire Robert:

— Qui est Messire?

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 436. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, pp. 396 et suiv.

<sup>2.</sup> Procès, ibid. - S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. cxci.

— C'est Dieu, répondit-elle.

Aussitôt, comme s'il croyait en elle, il lui dit d'un grand élan :

— Je vous promets et vous donne ma foi que, Dieu aidant, je vous conduirai vers le roi.

Il lui toucha la main, en signe qu'il lui donnait sa foi, et il demanda :

- Quand voulez-vous partir?
- A cette heure, répondit-elle, mieux que demain; demain mieux qu'après.

C'est Jean de Metz lui-même qui, vingt-sept ans plus tard, rapporta cette conversation 1. A l'en croire, il demanda en dernier lieu à la jeune fille si elle voulait faire chemin avec ses vêtements de femme. On conçoit qu'il découvrît de très grands inconvénients à traverser avec une paysanne en robe rouge les chemins de France, alors battus par des coitreaux paillards, et qu'il jugeât plus prudent de l'emmener déguisée en garçon. Elle entra tout de suite dans la pensée de Jean, et lui répondit :

— Je prendrai volontiers habit d'homme<sup>2</sup>.

Rien n'empêche de croire que les choses se sont passées ainsi. Mais alors un routier de Lorraine aurait suggéré à la sainte, touchant l'habit, une idée qu'elle s'imaginera ensuite avoir reçue de Dieu<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. 11, p. 436.

<sup>2.</sup> Ibid., pp. 436-437.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, pp. 161, 176, 332. — Journal du siège, p. 45. — Chronique de la Pucelle, p. 372.

De son propre mouvement, ou plutôt sur l'avis de quelque prudente personne, sire Robert s'inquiéta de savoir si Jeanne n'était pas sous l'inspiration d'un mauvais esprit. Car le diable est rusé et prend parfois la figure de l'innocence. Et, comme, à cet égard, il n'était pas grand clerc, il résolut de s'en rapporter à son curé.

Or, un jour que Catherine et Jeanne filaient dans la maison, elles virent entrer le capitaine de Vaucou-leurs, en compagnie du curé, messire Jean Fournier. Ils invitèrent l'hôtesse à se retirer, et, lorsqu'ils furent seuls avec la jeune fille, messire Jean Fournier revêtit son étole et récita des paroles latines qui revenaient à dire :

— Si tu es chose mauvaise, éloigne-toi; si tu es chose bonne, approche<sup>1</sup>.

C'était la formule ordinaire de l'exorcisme, ou, pour parler plus exactement, de la conjuration. Dans la pensée de messire Jean Fournier, ces paroles, mêlées de quelques gouttes d'eau bénite, devaient faire fuir les diables, si par malheur il s'en trouvait dans le corps de cette villageoise.

Messire Jean Fournier ne doutait pas que les démons ne fussent poussés par un désir immodéré de s'introduire dans le corps des hommes et spécialement chez les filles, qui parfois les avalaient avec leur pain. Ils se logeaient dans la bouche, sous la langue, dans les

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 446.

narines, coulaient dans l'estomac et dans le ventre et s'agitaient furieusement en ces divers logis, où l'on reconnaissait leur présence aux contorsions et hurlements des malheureux hantés.

Saint Grégoire, pape, rapporte en ses Dialogues un exemple frappant de la facilité avec laquelle les diables s'insinuent dans une femme. Une religieuse, dit-il, étant au jardin, vit une laitue qui lui parut tendre. Elle la cueillit et, négligeant de la bénir en faisant dessus le signe de la croix, elle y mordit, et aussitôt elle tomba possédée. Un homme de Dieu s'étant alors approché d'elle, le démon se mit à crier : « C'est moi qui l'ai fait! C'est moi qui l'ai fait! J'étais assis sur cette laitue. Cette femme est venue et elle m'a avalé. » Mais les prières de l'homme de Dieu le forcèrent bientôt à se retirer.

Messire Jean Fournier n'exagérait donc pas la prudence nécessaire. Pénétré de cette idée que le diable est subtil et la femme corrompue, il prenait soin d'éclaircir, selon les règles, un cas difficile. C'était le plus souvent chose malaisée que de discerner des possédés et de reconnaître une démoniaque d'avec une bonne chrétienne. L'épreuve à laquelle Jeanne allait être soumise n'avait pas été épargnée à de très grandes saintes.

Ayant récité les formules et fait les aspersions, mes-

<sup>1.</sup> Voragine, La légende dorée, en la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix.

sire Jean Fournier s'attendait, au cas où cette fille eût été possédée, à la voir s'agiter, se tordre et chercher à fuir. Il eût fallu, en cette occurrence, employer des formules plus puissantes, user à nouveau d'eau bénite et du signe de la croix, et, par ces moyens, déloger les diables jusqu'à ce qu'on les vît partir avec un bruit effrayant et une grande puanteur, sous forme de dragons, de chameaux ou de poissons 1.

L'attitude de Jeanne n'offrit rien de suspect. Point d'agitation maniaque, nulle fureur. Inquiète seulement et suppliante, elle se traîna à genoux vers le prêtre. Elle ne fuyait pas devant le saint nom de Dieu. Messire Jean Fournier en conclut qu'il n'y avait pas de diable en elle.

Restée seule avec Catherine dans la maison, Jeanne, qui comprenait enfin le sens de cette cérémonie, en témoigna un vif ressentiment à l'endroit de messire Jean Fournier. Elle se plaignit de ce qu'il l'eût soupçonnée: «C'était mal fait à lui, dit-elle à son hôtesse; car, m'ayant entendue en confession, il me pouvait connaître<sup>2</sup>. »

Elle aurait rendu grâce au curé de Vaucouleurs si elle avait su combien, en l'éprouvant, il avançait ses affaires. Averti que cette pucelle n'était pas inspirée par le démon, sire Robert dut en conclure qu'elle pouvait bien l'être par Dieu, car, selon toute apparence, il

<sup>1.</sup> Migne, Dictionnaire des sciences occultes, Paris, 2 vol. gr. in-8°, au mot: Exorcisme.

<sup>2.</sup> Procès, t. II, p. 446.

raisonnait simplement. Il écrivit au dauphin Charles, au sujet de la jeune sainte, et sans doute il témoigna de l'innocence et de la bonté qui se voyaient en elle.

Bien que la capitainerie fût grandement menacée de passer au seigneur de Vergy, sire Robert ne songeait pas à quitter son pays où il était en accommodements avec tous les partis. Il se souciait en somme assez peu du dauphin Charles et l'on ne voit pas qu'il eût un intérêt personnel à lui recommander une prophétesse. Sans prétendre démêler ce qui se passait dans sa tête, on peut croire qu'il écrivit au dauphin en faveur de Jeanne à la demande de quelques-unes de ces personnes qui l'estimaient bonne et probablement à la requête de Bertrand de Poulengy et de Jean de Metz. Ces deux hommes d'armes, voyant la cause du dauphin perdue sur les Marches de Lorraine, avaient toutes raisons de passer jusqu'aux bords de la Loire, où l'on pouvait encore se battre, partant gagner.

Prêts à partir, ils se montraient disposés à emmener l'inspirée avec eux et même à la défrayer de toutes ses dépenses, comptant se faire rembourser à Chinon sur la cassette royale et tirer honneur et profit d'une si rare merveille. Encore attendaient-ils d'être assurés de l'agrément du dauphin <sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 115. — Journal du siège, p. 48. — Mirouer des femmes vertueuses, dans Procès, t. IV, p. 267.

<sup>2.</sup> Extrait du 8° compte de Guillaume Charrier, dans *Procès*, t. V, pp. 257 et suiv.

Cependant Jeanne ne tenait plus en place. Elle allait et venait de Vaucouleurs à Burey et de Burey à Vaucouleurs. Elle comptait les jours; le temps lui pesait comme à une femme grosse<sup>1</sup>.

A la fin de janvier, n'y pouvant tenir, elle résolut d'aller seule vers le dauphin Charles. Elle vêtit les habits de Durand Lassois et prit avec ce bon cousin la route de France<sup>2</sup>. Un habitant de Vaucouleurs, nommé Jacques Alain, les accompagnait<sup>3</sup>. Probablement, ces deux hommes comptaient que la jeune fille reconnaîtrait d'elle-même l'impossibilité d'un tel voyage et qu'on n'irait pas bien loin. C'est ce qui arriva. A peine les trois voyageurs furent-ils à une lieue de Vaucouleurs, vers la chapelle de Saint-Nicolas, qui s'élève dans la vallée de Septfonds au milieu du grand bois de Saulcy, que Jeanne, se ravisant, dit à ses compagnons qu'il n'était point honnête à elle de partir ainsi; et tous trois retournèrent à la ville<sup>4</sup>.

Ensin un messager royal vint apporter au capitaine de Vaucouleurs la réponse du roi Charles. Il se nommait Colet de Vienne<sup>5</sup>. Son nom le désigne comme originaire de la province gouvernée par le dauphin avant la mort du feu roi, et qui gardait au pauvre prince

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 447.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 53; t. II, pp. 443 et suiv.

<sup>3.</sup> Ibid., t. II, pp. 445-447.

<sup>4.</sup> Ibid., t. II, pp. 447-457.

<sup>5.</sup> Ibid., t. 11, p. 406. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. 160, note 6.

une constante fidélité. La réponse portait que sire Robert envoyât la jeune sainte à Chinon<sup>4</sup>.

Ce que Jeanne avait demandé et qui paraissait impossible à obtenir, lui était accordé. Elle allait être menée au roi comme elle l'avait voulu et dans les délais fixés par elle-même. Mais ce départ après lequel elle avait tant soupiré fut retardé de quelques jours, par une circonstance remarquable, qui montre que la renommée de la jeune prophétesse s'était répandue en Lorraine et atteste qu'alors les grands de la terre, en leurs nécessités, recherchaient les saintes.

Jeanne était mandée à Nancy par monseigneur le duc de Lorraine. Munie d'un sauf-conduit que le duc lui avait envoyé, elle partit en veste et houseaux rustiques, sur un bidet que Durand Lassois et Jacques Alain lui donnèrent. Il leur avait coûté douze francs que sire Robert leur remboursa plus tard sur les deniers du roi<sup>2</sup>. Il y a vingt-quatre lieues de Vaucouleurs à Nancy. Jean de Metz l'accompagna jusqu'a Toul; Durand Lassois fit tout le voyage avec elle<sup>3</sup>.

Avant de se rendre à l'hôtel du duc de Lorraine,

<sup>1.</sup> Monstrelet, t. IV, pp. 314-315. — Poème anonyme sur l'arrivée de la Pucelle, dans *Procès*, t. V, p. 30.

<sup>2.</sup> Durand Lassois dit qu'il coûte douze francs; Jean de Metz seize. « Ce serait aujourd'hui un cheval de cent écus » (L. Champion, Jeanne d'Arc écuyère, 1901, p. 55). Selon les calculs de P. Clément de 400 à 800 francs (Jacques Cœur et Charles VII, 1873, p. LXVI).

<sup>3.</sup> Procès, t. I. pp. 54, 222; t. II, pp. 391, 406, 432, 437, 442-450, 456-457; t. III, pp. 87, 115; Extrait du 8° compte de Guillaume Charrier et du 13° compte de Hémon Raguier, dans Procès, t. V, pp. 257 et suiv.

Jeanne monta la vallée de la Meurthe et alla faire ses dévotions au grand saint Nicolas, dont on gardait les reliques dans la chapelle de Saint-Nicolas-du-Port<sup>1</sup>, desservie par des religieux bénédictins. C'était bien fait à elle, saint Nicolas étant le patron des voyageurs.

1. « Et postquam ipsa Johanna fuit in peregrinacio in Sancto Nicolao et exstitit versus dominum ducem Lotharingiæ», dit Bertrand de Poulengy. — Procès, t. II, p. 457. — Cf. la déposition de J. Robert, dans E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc, pp. 33-34. On ne saurait donc voir dans les textes du procès une dittographie comme les dépositions de D. Lassois et de la femme Leroyer le feraient croire. — A. Renard, Jeanne d'Arc. Examen d'une question de lieu, Orléans, 1861, in-8°, 16 pages. — G. de Braux, Jeanne d'Arc à Saint-Nicolas, Nancy, 1889, in-8°. — De Pimodan, La première étape de Jeanne d'Arc, 1890, in-8°, cartes.

## CHAPITRE IV

VOYAGE A NANCY. — ITINÉRAIRE DE VAUCOULEURS
A SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS.

Le duc Charles II de Lorraine, allié aux Anglais, venait de jouer un bien mauvais tour à son cousin et ami le duc de Bourgogne, en donnant en mariage Isabelle sa fille aînée, l'héritière de Lorraine, à René, second fils de madame Yolande, reine de Sicile et de Jérusalem, duchesse d'Anjou¹. René d'Anjou, dans ses vingt ans, était un gentil esprit, amoureux de bon savoir autant que de chevalerie, bienveillant, affable et gracieux. Quand il ne faisait point de chevauchées et ne maniait pas la lance, il se plaisait à peindre des images dans des livres; il avait du goût pour les jardins fleuris et les histoires en tapisserie, et, comme son beau cousin le duc d'Or-

<sup>1.</sup> Le P. Anselme, Histoire généalogique de la Maison de France, II, p. 218. — Ludovic Drapeyron, Jeanne d'Arc et Philippe le Bon, dans Revue de Géographie, novembre 1886, p. 236. — S. Luce, Jeanne d'Arc a Domremy, pp. LXVI, CXCIX.

léans, il composait des poèmes en français<sup>1</sup>. Investi du duché de Bar par le cardinal duc de Bar, son grandoncle, il devait hériter le duché de Lorraine après la mort du duc Charles, qui ne pouvait beaucoup tarder. Ce mariage était justement regardé comme un beau coup de madame Yolande. Mais qui terre a guerre a. Le duc de Bourgogne, fort mal content de voir un prince de la maison d'Anjou, le beau-frère de Charles de Valois, s'établir entre la Bourgogne et les Flandres, excitait contre René le comte de Vaudemont, prétendant à l'héritage de Lorraine, et la politique angevine rendait difficile la réconciliation du duc de Bourgogne avec le roi de France. René d'Anjou était engagé dans les querelles de son beau-père de Lorraine. Et précisément, en 1429, il faisait aux habitants de Metz la guerre de la Hottée de pommes. On la nommait ainsi parce que la cause en était une hottée de pommes entrée dans la ville de Metz, sans qu'on eût payé de droits aux officiers du duc de Lorraine2.

Cependant, madame sa mère faisait envoyer de Blois des convois de vivres aux habitants d'Orléans, assiégés par les Anglais<sup>3</sup>. Bien qu'elle fût pour lors en mauvaise intelligence avec les conseillers du roi Charles,

<sup>1.</sup> OEuvres du roi René, par le comte de Quatrebarbes, Angers, 1845, t. I, notice, pp. lxxvi et suiv. — Lecoy de la Marche, Le roi René, sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires, Paris, 1875, 2 vol. in-8°, et Giry, compte rendu dans Revne critique.

<sup>2.</sup> Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. 11, col. 695, 703.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 93.

son gendre, elle se montrait vigilante à combattre les ennemis du royaume, qui menaçaient son duché d'Anjou. René, duc de Bar, avait donc des parentés, des amitiés, des intérêts tout à la fois dans le parti d'Angleterre et Bourgogne et dans le parti de France. Tel était le cas où se trouvaient la plupart des seigneurs français. Ses rapports avec le capitaine de Vaucouleurs restaient amicaux et fréquents 1. Il est possible que sire Robert l'ait informé qu'il tenait à Vaucouleurs une jeune fille prophétisant sur le royaume de France. Il est possible que le duc de Bar, curieux de la voir, l'ait fait envoyer à Nancy où il devait se rendre lui-même vers le 20 février; mais, bien plus probablement, René d'Anjou se souciait moins de la Pucelle de Vaucouleurs, qu'il n'avait jamais vue, que du petit More et du fou dont s'égayait son hôtel ducal2. En ce mois de février 1429, il n'avait ni l'envie ni les moyens de beaucoup s'appliquer aux affaires de France; et, tout beaufrère qu'il était du roi Charles, il se préparait, non pas à secourir la ville d'Orléans, mais à mettre le siège devant la ville de Metz<sup>3</sup>.

Le duc de Lorraine, vieux et malade, vivait en son

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. cxcvii, clxxxvii, clxxxviii et 236. — Le registre des Archives de la Meuse, B 1051, conserve la trace d'une correspondance active du duc de Bar avec Baudricourt.

<sup>2.</sup> Chronique du doyen de Saint-Thibaud, dans Dom Calmet, Histoire de Lorraine, preuves, t. II, col. cxcix. — S. Luce, Jeanne d'Are à Domremy, pp. cxcvii et suiv.

<sup>3.</sup> Lettre de Jean Desch, secrétaire de la ville de Metz, dans Procès, t. V, p. 355. — Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. II, preuves, col. CXCIX.

hôtel avec sa belle amie Alison du Mai, bâtarde, fille de prêtre, qui en avait chassé l'épouse légitime, madame Marguerite de Bavière. Madame Marguerite était de haute naissance et pieuse, mais vieille et laide; et madame Alison était jolie; le duc Charles lui avait fait plusieurs enfants<sup>1</sup>.

Voici ce qui paraît le plus vrai. Il y avait à Nancy des personnes de bien qui désiraient que le duc Charles reprît sa bonne femme et comptaient, pour l'y amener, sur les exhortations d'une dévote, ayant révélations du Ciel et se disant fille de Dieu. Ces personnes annoncèrent au vieux duc égrotant la fille de Domremy comme une sainte guérisseuse. Par leurs conseils il la fit appeler, dans l'espoir qu'elle aurait des secrets pour le soulager de ses maux et l'empêcher de mourir.

Dès qu'il la vit, il lui demanda si elle ne pouvait pas le rétablir en bonne forme et santé.

Elle répondit que « de cette matière » elle ne savait rien. Cependant elle l'avertit qu'il se gouvernait mal, et lui annonça qu'il ne guérirait oncques s'il ne s'amendait. Et elle lui enjoignit d'avoir à renvoyer Alison sa concubine et à reprendre sa bonne femme <sup>2</sup>.

Sur ce chapitre, on lui avait un peu fait la leçon, sans doute, mais elle ne disait que ce qu'elle pensait, car elle avait les mauvaises femmes en aversion.

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. cc, note.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 7. — Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. III, preuves, col. vj.

Elle était venue vers le duc parce que son état le voulait, parce qu'une petite sainte ne se refuse pas aux consultations d'un haut seigneur et parce qu'enfin on l'y avait amenée. Mais sa pensée était ailleurs; elle ne songeait qu'à délivrer le royaume de France.

Considérant que le fils de madame Yolande, le duc de Bar, avec une belle compagnie d'hommes d'armes, apporterait grand'aide au Dauphin, elle demanda au duc de Lorraine, en prenant congé, d'envoyer ce jeune seigneur avec elle en France.

— Donnez-moi votre fils, lui dit-elle, avec des gens pour me conduire. En récompense, je prierai Dieu pour le rétablissement de votre santé.

Le duc ne lui donna pas d'hommes d'armes; il ne lui donna pas le duc de Bar, héritier de Lorraine, allié des Anglais, qui devait toutefois la rejoindre bientôt sous les étendards du roi Charles. Mais il lui donna quatre francs et un cheval noir <sup>1</sup>.

C'est peut-être à son retour de Nancy qu'elle écrivit à ses parents pour leur demander pardon de les avoir quittés. On sait seulement qu'ils reçurent une lettre d'elle et pardonnèrent <sup>2</sup>. Il y aurait lieu, sans doute, d'être surpris que Jacques d'Arc qui, pour avoir vu seulement en rêve sa fille avec des gens d'armes, jurait de la noyer de ses mains si ses fils ne la noyaient, demeurât coi tout un long mois pendant qu'elle se tenait à Vaucouleurs. Car il devait

2. Ibid., t. I, p. 129.

<sup>1.</sup> *Procès*, t. II, pp. 391 et 444.

bien savoir qu'elle y vivait parmi les hommes d'armes. Ç'avait été déjà de sa part beaucoup de simplicité de l'avoir laissée partir, sachant l'humeur dont elle était. On ne peut se défendre de supposer que des personnes pieuses, qui croyaient en la bonté de Jeanne et avaient hâte qu'elle fût conduite en France pour le salut du royaume, prirent soin de rassurer le père et la mère sur les façons et comportements de leur fille et peut-être même firent entendre à ces bonnes gens que, si Jeanne allait vers le roi, toute sa famille en tirerait honneur et profit.

Avant ou après le voyage de Nancy (on ne sait) quelques habitants de Vaucouleurs ayant foi en la jeune inspirée, firent faire ou achetèrent pour elle des vêtements d'homme, un justaucorps, un gippon de drap, des chausses attachées au justaucorps par des aiguillettes, des houseaux, des souliers, des éperons, tout un harnais de guerre. Sire Robert lui donna une épée 1.

Elle fit tailler ses cheveux en rond, à la manière des jeunes garçons <sup>2</sup>. Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, avec Jean de Honecourt et Julien, leurs servants, devaient l'accompagner, ainsi que Colet de Vienne, messager du roi, et Richard, l'archer <sup>3</sup>. Il y eut encore quelques hésitations, et l'on tint des conseils. Car les gens d'armes

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 54; t. II, pp. 438, 445, 447, 457. — Relation du greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, t. IV, p. 336.

<sup>2.</sup> Relation du greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, ibid.

<sup>3.</sup> Procès, t. II, pp. 4(6, 432, 442, 457; t. III, p. 209. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. xcv, 143 note 3. — G. de Braux et E. de Bouteiller, Nouvelles recherches, pp. xxix et suiv.

d'Antoine de Lorraine, seigneur de Joinville, infestaient la contrée. On ne voyait dans la campagne que gens faisant pilleries, larcins, meurtres et tyrannies cruelles, prenant les femmes de force, incendiant les églises et les abbayes et y commettant des péchés abominables. C'était le temps le plus dur à passer qu'homme eût jamais vu<sup>1</sup>. Mais la jeune fille ne craignait rien et disait:

— En nom Dieu! menez-moi vers le gentil dauphin et ne faites doute que vous ni moi n'aurons nul mal et nul empêchement<sup>2</sup>.

Enfin, un jour de février, la petite troupe sortit de Vaucouleurs par la porte de France<sup>3</sup>.

Quelques amis l'avaient suivie jusque-là et la regardaient partir. Il se trouvait parmi eux Henri Leroyer et Catherine, ses hôtes, et messire Jean Colin, chanoine de Saint-Nicolas, près de Vaucouleurs, à qui Jeanne s'était plusieurs fois confessée <sup>4</sup>. Songeant à la longueur

2. Journal du siège (interpolation). - Chronique de la Pueelle, p. 272

(texte assez suspect à cause de sa tendance hagiographique).

<sup>1.</sup> Les routiers en Lorraine, dans Journal de la Société archéologique de Lorraine, 1866, p. 161. — Dr A. Lapierre, La guerre de cent ans dans l'Argonne et le Rethélois, Sedan, 1900, in-8°.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 54; t. III, p. 437. — Chronique du Mont-Saint-Michel, t, I, p. 30. — De Boismarmin, Mémoire sur la date de l'arrivée de Jeanne d'Arc à Chinon, dans Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1892, pp. 350-359. — Ulysse Chevalier, L'abjuration de Jeanne d'Arc, p. 10, note 1. — Jeanne était de retour à Vaucouleurs vers le dimanche des Bures, 13 février 1429 (Procès, t. III, p. 437). Bertrand de Poulengy déclare que le voyage jusqu'à Chinon (6 mars) a duré 11 jours, et parfois ils marchèrent seulement de nuit (Ibid.). Il paraît difficile d'admettre le départ de Vaucouleurs à la date du 23 février et que 660 kilomètres environ eussent été faits en 11 jours.

<sup>4.</sup> Proeès, t. II, pp. 431, 446.

du chemin, aux périls du voyage, ils s'effrayaient pour leur sainte.

— Comment, lui disait-on, comment pourrez-vous faire un tel voyage, quand il y a de tous côtés des gens de guerre?

Mais elle répondait, dans la paix souriante de son cœur :

— Je ne crains point les gens de guerre : j'ai mon chemin tout aplani. S'il se trouve des hommes d'armes, messire Dieu saura bien me frayer la route pour aller à messire le dauphin. Je suis venue pour cela 4.

Sire Robert assistait au départ. Il fit jurer, selon la formule usuelle, à tous les hommes d'armes de bien et sûrement conduire celle qu'il leur confiait. Puis, comme il était homme de peu de foi, il dit à Jeanne en manière d'adieu :

— Va! et advienne que pourra<sup>2</sup>!

Et la petite troupe s'en fut dans la brume qui recouvre en cette saison les prairies de la Meuse.

Il fallait éviter les voies fréquentées, se garder surtout de passer par Joinville, par Montiers-en-Saulx, par Sailly où se tenaient les gens d'armes du particontraire. Sire Bertrand et Jean de Metz, accoutumés à ces sourdes chevauchées, connaissaient les chemins de traverse et savaient prendre les précautions utiles,.

<sup>1.</sup> Proces, t. II, p. 449.

<sup>2</sup> Ibid., t I, p. 55.

comme d'envelopper de linges les pieds des chevaux pour amortir le bruit des sabots sur le sol<sup>1</sup>.

A la nuit tombante la compagnie, ayant échappé à tous les dangers, s'approcha de la rive droite de la Marne et atteignit l'abbaye de Saint-Urbain<sup>2</sup>. C'était de temps immémorial un lieu d'asile, et, à l'époque où nous sommes, elle avait pour abbé Arnoult d'Aulnoy, parent de Robert de Baudricourt<sup>3</sup>.

La porte du sévère édifice s'ouvrit aux voyageurs qui passèrent sous la voûte en tiers-point<sup>4</sup>. L'abbaye renfermait un corps de logis pour les étrangers. C'est là qu'ils trouvèrent le gîte de leur première étape.

L'église abbatiale s'élevait à droite de la porte extérieure; on y gardait les reliques de saint Urbain, pape. Le 24 février, au matin, Jeanne y entendit la messe conventuelle <sup>5</sup>. Puis elle se remit en selle avec ses compagnons. Ils franchirent le pont sur la Marne visà-vis de Saint-Urbain et poussèrent vers la France.

Ils avaient encore cent vingt-cinq lieues de pays à parcourir et trois rivières à traverser dans une contrée infestée de brigands. Par crainte de l'ennemi, ils voyageaient la nuit <sup>6</sup>. Pendant les couchées sur la paille, la

<sup>1.</sup> De Pimodan, La première étape de Jeanne d'Arc, Paris, 1891, in-8°, cartes.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 54.

<sup>3.</sup> Jolibois, Dictionnaire historique de la Haute-Marne, p. 492.

<sup>4.</sup> De Pimodan, La première étape de Jeanne d'Arc, loc. cit.

<sup>5.</sup> Procès, t. I, pp. 54-55.

<sup>6.</sup> *Ibid.*, t. III, p. 437. Au témoignage peu croyable de Bertrand de Poulengy. Voir plus haut, p. 111, note 3.

jeune paysanne, gardant ses chausses liées à son justaucorps, dormait tout habillée, sous une couverture, entre Jean de Metz et Bertrand de Poulengy qui lui inspiraient de la confiance. Ils ont dit depuis qu'ils n'eurent point désir de cette fille à cause de la sainteté qu'ils voyaient en elle<sup>1</sup>; on peut le croire ou ne le pas croire. Jean de Metz n'était point échauffé d'une si grande foi dans cette inspirée, puisqu'il lui demandait avec inquiétude :

- Ferez-vous bien ce que vous dites?

A quoi elle répondait :

— N'ayez crainte. Ce que je fais, je le fais par commandement. Mes frères du Paradis me disent ce que j'ai à faire. Il y a déjà quatre ou cinq ans que mes frères du Paradis et Messire m'ont dit qu'il fallait que j'allasse en guerre pour recouvrer le royaume de France<sup>2</sup>.

Ces rudes compagnons n'éprouvaient pas tous en sa présence un respect religieux; certains la moquaient et, par amusement, parlaient devant elle comme s'ils étaient du parti des Anglais. Quelquefois, en manière de plaisanterie, feignant une alerte, ils faisaient mine de tourner bride. C'était de la malice perdue. Elle les croyait, mais elle n'avait pas peur et disait gravement à ces gens qui pensaient l'effrayer avec des Anglais:

— Gardez-vous de fuir. En nom Dieu, ils ne vous feront pas de mal<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 457.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 11, pp. 438-439.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, p. 199.

Et à l'approche de tout danger feint ou réel, il lui venait aux lèvres des paroles de réconfort :

— Ne craignez rien. Vous verrez comme à Chinon le gentil dauphin nous fera bon visage 1.

Son plus grand chagrin était de ne pas faire aussi souvent qu'elle le voulait ses dévotions aux églises. Elle répétait chaque jour :

— Si nous pouvions, nous ferions bien d'entendre la messe <sup>2</sup>.

Évitant les grandes routes, ils ne se trouvaient guère à portée des ponts et ils durent souvent passer à gué les rivières grossies par les pluies. Ils traversèrent l'Aube près de Bar-sur-Aube, la Seine près de Bar-sur-Seine, l'Yonne devant Auxerre, où Jeanne entendit la messe dans l'église Saint-Étienne; puis ils atteignirent la ville de Gien, assise sur la rive droite de la Loire<sup>3</sup>.

Ces Lorrains voyaient enfin une ville française obéissant au roi de France. Ils avaient fait soixante-quinze lieues en pays ennemi sans être attaqués ni molestés, ce qui, par la suite, fut tenu pour merveilleux. Mais était-il impossible à sept ou huit cavaliers armagnacs de traverser sans malencontre les pays anglais ou bourguignons? Le capitaine de Vaucouleurs faisait parvenir fréquemment des lettres au dauphin, le dauphin lui envoyait des courriers; Colet de Viennevenait de porter son message 4.

<sup>1.</sup> Procès, t. II, p. 458.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 438.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, p. 54; t. II, p 437.

<sup>4.</sup> Ibid., t. II, pp. 406, 432, 445, 448, 457.

En fait, le péril n'était guère moindre pour les gens du dauphin dans les provinces de son obéissance que dans les territoires soumis à d'autres maîtres <sup>1</sup>. Les routiers à la solde du roi Charles ne s'inquiétaient pas, pour piller et rançonner les voyageurs, de savoir s'ils étaient Armagnacs ou Bourguignons, et c'est précisément après avoir traversé la Loire que les compagnons de Bertrand de Poulengy se trouvèrent exposés aux plus grands dangers.

Avertis de leur venue, quelques hommes d'armes du parti français allèrent au devant d'eux et se mirent en embuscade pour les surprendre. Ils voulaient s'emparer de la jeune fille, la jeter dans une fosse et l'y laisser sous une grosse pierre, comptant que le roi, qui la faisait venir, donnerait beaucoup d'argent pour la ravoir<sup>2</sup>. Les routiers et les soudoyers avaient coutume d'enfouir ainsi dans un trou les voyageurs qu'ils délivraient ensuite, moyennant rançon. Dix-huit ans auparavant, à Corbeil, cinq hommes avaient été mis dans une fosse au pain et à l'eau, par des Bourguignons. Trois d'entre eux moururent faute de pouvoir

<sup>1.</sup> Monstrelet, t. V, p. 269. — Th. Basin, t. I, p. 44. — Bueil, Le Jouvencel, introduction, — Lettres de rémission, dans E. Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanentes..., 1863, in-8°, p. 266. — Récit du prieur de Droillet, éd. Quicherat, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, IVe série, t. III, p. 359. — Mantellier Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire t. I, p. 195. — Le P. II. Denisse, La désolation des églises, monastères hópitaux en France, vers le milieu du XVe siècle, Mâcon, in-8°.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 293.

payer<sup>1</sup>. Il s'en manqua de peu que Jeanne ne subît un traitement de ce genre. Mais les mauvais garnements qui la guettaient, au moment de faire le coup restèrent tranquilles, on ne sait pour quelle cause et peut-être par crainte de n'être pas les plus forts<sup>2</sup>.

De Gien, la petite troupe longea la lisière nord du duché de Berry, passa dans le Blésois, traversa peut-être Selles-sur-Cher et Saint-Aignan, puis, entrée en Touraine, atteignit les pentes vertes de Fierbois<sup>3</sup>. C'était là que l'une des deux dames du Ciel qui visitaient familièrement chaque jour la jeune paysanne avait son sanctuaire le plus renommé; c'était là que sainte Catherine recevait une foule de pèlerins et faisait de beaux miracles. La créance populaire donnait à son culte, en ce lieu, une origine nationale et guerrière qui remontait aux plus profondes antiquités françaises. On contait que, vainqueur des Sarrasins à Poitiers, Charles Martel avait déposé son épée dans l'oratoire de la bienheureuse Catherine<sup>4</sup>. Mais depuis lors ce sanctuaire, il

<sup>1.</sup> Abbé J.-J. Bourassé, Lcs miracles de madame Sainte Katerine de Fierboys en Touraine, d'après un manuscrit de la Bibliothèque Impériale, Paris, in-12, 1858, p. 28.

<sup>2.</sup> Je joins ici ce que dit Seguin, *Procès*, t. III, p. 203, et ee que dit la Touroulde, *Procès*, t. III, pp. 86, 87. Il me semble bien qu'il s'agit du même fait, rapporté sommairement par le premier, inexactement par la seconde.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 56, 75; t. III, pp. 3, 21; t. V, p. 378.

<sup>4.</sup> Que sainte Catherine ait été connue en Occident un peu avant les craisades, cela est possible, mais que son culte remonte à Charles-Martel, non pas; il était du moins très vivace au temps de Jeanne d'Arc. Cf. H. Moranvillé, Un pèlerinage en Terre sainte et au Sinaï au XV° siècle, dans Bibliothèque de l'École des Charles, t. LXVI (1905), pp. 70 et suiv.

fallait bien l'avouer, avait subi l'injure d'un long abandon. Un peu plus de quarante ans avant la venue de la fille de Domremy, ses murs, au fond d'un bois, disparaissaient sous les ronces et les épines.

Il n'était pas rare alors que les saints et les saintes laissés dans un injuste oubli vinssent eux-mêmes se plaindre à quelque pieuse personne du tort qu'on leur faisait sur la terre. Ils apparaissaient soit à un moine, soit à un paysan ou à un bourgeois, lui dénonçaient en termes pressants, parfois assez vifs, l'impiété des fidèles et lui donnaient l'ordre de rétablir leur culte et de relever leur sanctuaire. C'est ce que fit madame sainte Catherine. En l'an 1375, elle donna mission à un prud'homme du pays de Fierbois, nommé Jean Godefroy, qui était aveugle et paralytique, de rétablir son oratoire dans son éclat et sa célébrité, lui promettant guérison s'il faisait neuvaine au lieu où Charles-Martel avait déposé son épée. Jean Godefroy se fit porter à la chapelle abandonnée, mais il fallut d'abord que ses valets ouvrissent, à force de coignée, un chemin à travers les halliers. Madame sainte Catherine rendit à Jean Godefroy l'usage de ses yeux et de ses membres, et ce fut par un bienfait qu'elle rappela au peuple tourangeau sa gloire délaissée. L'oratoire fut réparé; les fidèles en reprirent le chemin, et les miracles y abondèrent. La sainte s'occupa d'abord de guérir les malades; puis, quand le pays endura les guerres, elle s'employa spécialement à tirer des mains des Anglais les prisonniers qui avaient recours à elle. Parfois elle rendait les captifs invisibles à leurs gardiens, parfois elle rompait liens, chaînes, serrures; témoin un gentilhomme du nom de Cazin du Boys, qui fut pris, en 1418, avec la garnison de Beaumont-sur-Oise. Mis dans une huche fermée à clef, liée d'une grosse corde et sur laquelle dormait un Bourguignon, il s'y remémora madame sainte Catherine et se voua à cette glorieuse vierge; aussitôt la huche s'ouvrit. Parfois encore elle obligeait les Anglais à déferrer eux-mêmes leurs prisonniers et à les renvoyer sans rançon. C'était un grand miracle. Elle en opéra un non moins grand en faveur de Perrot Chapon, de Saint-Sauveur, près Luzarches. Étant aux fers en chartre anglaise, depuis un mois, Perrot Chapon se voua à madame Sainte Catherine et s'endormit. Il se réveilla, tout enchaîné encore, dans sa maison.

Le plus souvent, elle aidait ceux qui s'aidaient euxmêmes. Ainsi fit, en 1424, Jean Ducoudray, natif de Saumur, qui, prisonnier au château de Bellême, se recommanda dévotement à madame sainte Catherine, puis sauta dehors, étrangla l'homme du guet, escalada le mur d'enceinte, se laissa tomber d'une hauteur de deux lances et s'en alla librement par les champs 1.

Peut-être ces miracles eussent-ils été moins fréquents si les Anglais avaient entretenu plus de monde

<sup>1.</sup> Les miracles de madame sainte Katerine, passim. — G. Launay, Notice..., dans Bull. Soc. archéol. du Vendômois, 1880, t. XIX, p. 23-25.

en France; mais ils manquaient d'hommes : en Normandie, ils s'enfermaient dans les villes, abandonnant les campagnes aux partisans qui battaient le pays, enlevaient les convois et favorisaient de la sorte grandement l'intervention de madame sainte Catherine 1.

Les captifs qui s'étaient voués à elle et qu'elle avait délivrés faisaient, pour acquitter leur vœu, le glorieux pèlerinage de Fierbois et venaient suspendre dans la chapelle leurs cordes, leurs chaînes, leur harnois, ou par cas spécial, le harnois d'un ennemi.

C'est ce qu'avait fait, neuf mois avant la venue de Jeanne à Fierbois, un gentilhomme nommé Jean du Chastel. Il s'était échappé des mains d'un capitaine qui l'accusait, en cela, de félonie, affirmant que du Chastel lui avait donné sa foi. Du Chastel soutenait, au contraire, qu'il n'avait rien juré; et il appela le capitaine en combat singulier. L'issue du combat prouva le bon droit du gentilhomme français; car, avec l'aide de madame sainte Catherine, il eut la victoire. En reconnaissance, il vint offrir à sa sainte protectrice le harnois de l'Anglais vaincu, en présence de monseigneur le bâtard d'Orléans, du capitaine La Hire et de plusieurs autres seigneurs<sup>2</sup>.

Jeanne dut se plaire à entendre de telles ou semblables merveilles qu'on lui récita, et à voir tant

<sup>1.</sup> G. Lefèvre-Pontalis, La guerre des partisans dans la Haute Normandie (1424-1429) dans Bibliothèque de l'École des Chartes (1893-1896).

<sup>2.</sup> Les miracles de madame sainte Katerine, passim.

d'armes suspendues aux murs de la chapelle. Elle dut être bien aise que la sainte, qui la visitait à toute heure et lui donnait conseil, se montrât si manifestement l'amie des pauvres soldats et des paysans, la libératrice des prisonniers mis en huche, en fosse, aux fers ou aux ceps par les Godons.

Elle fit ses dévotions et entendit deux messes dans la chapelle 1.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, 75.

## CHAPITRE V

LE SIÈGE D'ORLÉANS, DU 12 OCTOBRE 1428 AU 6 MARS 1429.

Depuis la victoire de Verneuil et la conquête du Maine, les Anglais ne gagnaient guère en France, et ce qu'ils y tenaient leur était moins assuré que jamais 1. S'ils épargnaient les terres du duc d'Orléans, leur prisonnier, ce n'était point par vergogne. On disait bien, sur les bords de la Loire, que ceux-là manquaient à l'honneur qui prenaient les domaines d'un seigneur dont ils tenaient le corps 2, mais en guerre où est le profit n'est point la honte. Le Régent ne s'était pas fait scrupule de s'emparer du duché d'Alençon, alors que le possesseur était prisonnier 3. Ce qui est vrai c'est que le bon duc Charles, par prières et finances, dissuada les Anglais d'attaquer son duché. De 1424 à 1426, les habitants d'Orléans payèrent pour obtenir

<sup>1.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 190. — Alain Chartier, L'espérance ou consolation des trois vertus, dans Œuvres, p. 271. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 14.

<sup>2.</sup> Mistère du siège, vers 497.

<sup>3.</sup> Perceval de Cagny, pp. 21-22.

abstinence de guerre<sup>1</sup>. Les Godons acceptaient d'autant plus volontiers ces accommodements qu'ils se sentaient moins en état d'entrer en campagne. Pendant la minorité de leur roi mi-anglais, mi-français, le duc de Glocester, frère et lieutenant du Régent, et son oncle, l'évêque de Winchester, chancelier du royaume, se prenaient aux cheveux et leurs discordes ensanglantaient les rues de Londres<sup>2</sup>. A la fin de l'année 1425, le Régent se rendit en Angleterre où il passa dix-sept mois à calmer l'oncle et le neveu et à rétablir la tranquillité publique. A force de finesse et d'énergie, il y réussit assez pour rendre à ses compatriotes le désir et l'espoir d'achever la conquête de la France. En 1428, le Parlement d'Angleterre vota des subsides à cet effet<sup>3</sup>.

Le plus subtil, le plus expert, le plus heureux en armes de tous les princes et capitaines d'Angleterre, Thomas Montaigu, comte de Salisbury et du Perche<sup>4</sup>, qui avait beaucoup fait la guerre dans la Normandie, dans la Champagne et dans le Maine, recruta en Angle-

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucclle, p. 255. — Chronique de l'établissement de la file, dans Procès, t. V, p. 286. — Le Maire, Histoire et antiquités de la ville et duché d'Orléans, Orléans, 1645, in-4°, pp. 129 et suiv. — Lottin, Recherches historiques sur la ville d'Orléans, Orléans, 1836-1845 (7 vol. in-8°), t. I, p. 197.

<sup>2.</sup> Stevenson, Letters and papers, introduction, t. I, p. xlvII. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 17.

<sup>3.</sup> Rymer, Fædera, t. IV, part. IV, p. 135. — Mademoiselle A. de Vil'aret, Campagne des Anglais dans l'Orléanais, la Beauce chartraine et le Gâtinais (1421-1428), Orléans, 1893, in-8°, pièces justif., p. 134. — Stevenson, Letters and papers, t. I. pp. 403 et suiv.

<sup>4.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 300.

terre une armée en vue d'une expédition sur la Loire. Il trouva des archers à sa suffisance; quant aux chevaliers et aux hommes d'armes, il eut du mécompte. Seuls les gens de petit état voulaient aller se battre dans un pays de famine <sup>1</sup>. Enfin, le noble lord, le beau cousin du roi Henri passa la mer avec quatre cent quarante-neuf hommes d'armes et deux mille deux cent cinquante archers <sup>2</sup>. Il trouva en France des troupes recrutées par le Régent, quatre cents lances dont deux cents normandes, à trois archers par lance suivant la coutume d'Angleterre <sup>3</sup>. Il conduisit ces troupes à Paris où des résolutions irrévocables furent prises <sup>4</sup>. Jusque-là on se disposait à prendre la ville d'Angers; on décida en dernier lieu d'assiéger Orléans <sup>5</sup>.

Entre la Beauce et la Sologne, en avant des provinces fidèles, Touraine, Blaisois, Berry, la cité ducale se présentait à l'ennemi, sur la Loire recourbée, comme sur l'arc tendu la pointe de la flèche<sup>6</sup>. Évêché, université, marché du haut et bas pays, fière de ses clochers, de ses flèches et de ses tours, qui levaient vers le ciel la

<sup>1.</sup> L. Jarry, Le compte de l'armée anglaise au siège d'Orléans, 1428-1429, Orléans, 1892, in-8°, pp. 59 et suiv.

<sup>2.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 293.—Rymer, Fædera, t. IV, partie IV, pp. 132, 135, 138.

<sup>3.</sup> L. Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 26-27.

<sup>4.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 294. — Stevenson, Letters and papers, p. LXII.

<sup>5.</sup> Boucher de Molandon et A. de Beaucorps, L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc sous les murs d'Orléans, Orléans 1892, in-8°, p. 61. — L. Jarry, loe. cit.

<sup>6.</sup> Le Maire, Antiquités, p. 29.

croix de Notre-Seigneur, les trois cœurs de lis de la ville et les trois sleurs de lis de ses ducs, Orléans abritait, sous les hauts toits d'ardoise de ses maisons de pierre ou de bois plantées sur des rues tortueuses et sur de sombres venelles, quinze mille habitants, officiers de justice et de finance, orfèvres, droguistes, épiciers, tanneurs, bouchers, poissonniers, riches bourgeois fins comme l'ambre, qui aimaient les beaux habits, les beaux logis, la musique et la danse; curés, chanoines, régents et suppôts de l'université, libraires, écrivains, imagiers, peintres, écoliers qui n'étaient pas tous des fontaines de sapience, mais qui jouaient joliment de la flûte; moines de toute robe, jacobins, cordeliers, mathurins, carmes, augustins; et les artisans et les gens de métier, forgerons, tonneliers, charpentiers, bateliers, pêcheurs<sup>1</sup>.

D'origine romaine, la ville gardait la carrure qui lui avait été donnée au temps de l'empereur Aurélien. Le côté du midi, qui longeait la Loire, et le côté du nord, s'étendaient sur une ligne de trois mille pieds. Les petits côtés du levant et du couchant n'avaient que

<sup>1.</sup> Astesan dans Paris et ses historiens, par Le Roux de Lincy et Tisserand, pp. 528 et suiv.— Le Maire, Antiquités, ch. xix, pp. 75 et suiv.— P. Mantellier, Histoire du siège d'Orléans, in-18, pp. 22, 24. — E. Fournier, Le Conteur orléanais, p. 111. — C. Cuissard, Étude sur la musique dans l'Orléanais, Orléans, 1886, p. 50. — Jodocius Sincere, Itinerarium Galliæ, Amstelodami, 1655, pp. 24, 25. — Paul Charpentier et Cuissard, Histoire du siège d'Orléans, mémoire inédit de M. l'abbé Dubois, Orléans, 1894, in-8°, p. 129. — De Buzonnière, Histoire architecturale de la ville d'Orléans, 1849 (2 vol. in-8°), t. I, p. 76.

treize cent cinquante pieds de long. Elle était ceinte de murs épais de six pieds et élevés de dix-huit à trente-trois pieds au-dessus du fossé qui en noyait la base. Ces murs étaient flanqués de trente-quatre tours, percés de cinq portes et de deux poternes de les noms de celles qui firent parler d'elles durant le siège.

C'était, en allant de l'angle sud-est des murs à l'angle sud-ouest : la tour Neuve, énorme et ronde, baignant dans la Loire; trois autres tours portant sur les grèves; la poterne Chesneau qui seule, s'ouvrait sur l'eau et qu'on fermait par une herse de fer; la tour de la Croiche-Meuffroy, ainsi nommée de la croiche ou éperon qui, de son pied, s'avançait dans la rivière; deux autres tours baignant dans la Loire; la porte du Pont, avec pont-levis et slanquée de deux tours; la tour de l'Abreuvoir; la tour Notre-Dame, qui tirait son nom d'une chapelle adossée aux murs de la ville; la tour de la Barre-Flambert, la dernière de ce côté, à l'angle sud-ouest de l'enceinte, et qui barrait la rivière. Tout le long de la Loire, les murs étaient garnis d'un parapet de pierre et munis de mâchicoulis crénelés, d'où l'on pouvait lancer des carreaux et, en cas d'escalade, renverser les échelles. Les tours se dressaient à un jet d'arc les unes des autres.

Sur le côté ouest, on comptait d'abord trois tours,

<sup>1.</sup> Jollois, *Histoire du siège d'Orléans*, Paris, 1833, in-4°, fig. — Lottin *Recherches*, t. I, pp. 183 et suiv.

puis les deux tours de la porte qu'on appelait Regnard ou Renard, du nom des bourgeois, possesseurs autrefois d'un hôtel y attenant, habité en 1428 par Jacques Boucher, trésorier du duc d'Orléans; puis une autre tour, et, enfin, la porte Bernier ou Bannier, à l'angle nord-ouest de l'enceinte. Les remparts, de ce côté, avaient été construits à une époque où déjà on faisait usage de l'arbalète qui portait plus loin que l'arc: les tours étaient à un jet d'arbalète les unes des autres, et les murs moins hauts qu'ailleurs.

Du côté nord, qui regardait la forêt : dix tours distantes entre elles d'une portée d'arc; la deuxième, celle de Saint-Samson, servait d'arsenal; la sixième et la septième flanquaient la porte Parisie.

Du côté de l'Est, dix tours également et à la même distance les unes des autres que celles du Nord; la cinquième et la sixième étaient celles de la porte de Bourgogne, dite aussi de Saint-Aignan, parce qu'elle était proche de l'église de Saint-Aignan hors les murs; la dernière était la grosse tour d'angle, dite tour Neuve, qui se trouve ainsi comptée deux fois.

Le pont de pierre, bordé de maisons, qui reliait la ville à la rive gauche de la Loire, était renommé dans le monde entier. Il avait dix-neuf arches d'ouvertures inégales. La première, sur laquelle on passât en sortant de la ville par la porte du Pont, se nommait l'Allouée ou pont Jacquemin-Rousselet; un pont-levis était pratiqué dans sa voûte. La cinquième arche appuyait sa culée sur une île étroite et longue, en forme de bateau,

comme toutes ces îles des fleuves. Elle s'appelait en amont Motte-Saint-Antoine, d'une chapelle dédiée à ce saint, qui y était élevée; en aval Motte-des-Poissonniers, parce qu'on y amarrait des bateaux dont le fond était percé, pour conserver le poisson. En 1417, les Orléanais, prévoyant le cas où l'ennemi ferait une descente dans cette île, avaient construit au delà de la sixième arche une bastille, la bastille ou forteresse Saint-Antoine, qui occupait toute la largeur du pont. Le pilier commun à l'onzième et à la douzième arche portait, sur un socle de pierre historiée, une croix de bronze doré. C'était, comme on disait, la Belle-Croix. Sur la dix-huitième arche et ses deux piliers, formant culée, s'élevait un châtelet composé de deux tours réunies par un porche voûté. Ce châtelet avait nom les Tourelles. La dix-neuvième et dernière arche portait, comme la première, un pont-levis. Après l'avoir franchie on se trouvait sur le Portereau; et l'on avait devant soi la route de Toulouse qui rejoignait, au delà du Loiret, sur les hauteurs d'Olivet, la route de Blois¹.

La Loire traînait alors ses eaux paresseuses entre des îles recouvertes d'oseraies et de bouleaux, qui ont été enlevées depuis pour rendre le passage plus aisé aux bateaux. Une lieue à l'est d'Orléans, à la hauteur de Chécy,

<sup>1.</sup> Jollois, Lettre à Messieurs les membres de la Société des Antiquaires de France, sur l'emplacement du fort des Tourelles de l'ancien pont d'Orléans, Paris, 1834, in-f°, fig. — Abbé Dubois, Histoire du siège, dissertation, v. Lottin, Recherches, t. I, pp. 15-18. — Vergniaud-Romagnési, Des différentes encentes de la ville d'Orléans, pp. 17-19. — A. Collin, Le pont des Tourelles à Orléans, Orléans, 1895, in-8°. — Morosini, t. III, p. 13, note 2.

l'Ile-aux-Bourdons était séparée par un mince bras de la rive de Sologne et par un étroit chenal, de l'Ile-Charlemagne et de l'Ile-aux-Bœufs, qui étalaient, vers la rive de Beauce, devant Combleux, leurs herbages et leurs buissons. Un bateau, s'il descendait le cours du fleuve, côtoyait ensuite les deux îles Saint-Loup, et, doublant la tour Neuve, glissait entre les deux petites îles des Martinets, à droite, et l'Ile-aux-Toiles à gauche. Puis il passait sous le Pont qui traversait, comme nous l'avons vu, une île dite en haut Motte-Saint-Antoine et en bas Motte-des-Poissonniers. Enfin, en aval des remparts, vis-à-vis de Saint-Laurent-des-Orgerils, il rencontrait deux petites îles, Biche-d'Orge et une autre dont on ne sait pas le nom et qui, peut-ètre, n'en avait point 1.

Les faubourgs d'Orléans étaient les plus beaux du royaume. Au midi, le faubourg batelier du Portereau, avec l'église et le couvent des Augustins, s'étendait le long du fleuve, au pied des vignobles de Saint-Jean-le-Blanc qui mûrissaient le meilleur vin du pays <sup>2</sup>. Plus haut, sur les pentes douces conduisant au maigre plateau

<sup>1.</sup> Les historiens modernes ont donné, on ne sait pourquoi, à cette petite île, au droit de Saint-Laurent, le nom d'île Charlemagne, ce qui pourrait la faire confondre avec l'Île-Charlemagne située à l'est de l'Île-aux-Bœufs. Nous désignons sur notre plan la petite île en aval près de Biche-d'Orge par le nom de petite Île-Charlemagne. — Jollois, Histoire du siège, planche 1. — Abbé Dubois, Histoire du siège, pp. 193, 199. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Are, p. 16. — Communication manuscrite de M. A. Cagnieul, bibliothécaire de la ville d'Orléans.

<sup>2.</sup> Symphorien Guyon, Histoire de l'église et diocèse d'Orléans, Orléans, 1647, t. I, préface. — Le Maire, Antiquités, p. 36.

de Sologne, le Loiret, ses sources agitées, ses eaux limpides, ses rives ombreuses, les jardins et les fontaines d'Olivet, riaient aux regards d'un ciel pluvieux et doux.

An levant, le faubourg de la porte Bourgogne était de tous le plus peuplé et le mieux bâti. C'est là qu'on admirait l'église Saint-Michel et l'église Saint-Aignan, dont le cloître passait pour une merveille. Au sortir de ce faubourg, en suivant, au bord des vignes, le bras de sable ou d'eau que la Loire allongeait entre sa berge et l'Ile-aux-Bœufs, on atteignait, après un quart de lieue, la côte roide de Saint-Loup, et, si l'on s'avançait encore à l'est, entre la rivière et la route romaine d'Autun à Paris, on découvrait, l'un après l'autre, les clochers de Saint-Jean-de-Bray, de Combleux et de Chécy.

Au nord de la ville, s'élevaient de beaux moustiers et de riches églises, la chapelle Saint-Ladre, dans le cimetière; les Jacobins, les Cordeliers, l'église de Saint-Pierre-Ensentelée. En plein nord, le faubourg de la porte Bernier bordait la route de Paris et, tout proche, s'étendait la sombre cité des loups, la profonde forêt de chênes, de charmes, de hêtres et de bouleaux, où s'enfonçaient, comme des bûcherons et des charbonniers, les villages de Fleury et de Samoy<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 13, 15. — Chronique de la Pucelle p. 270. — Hubert, Antiquités historiques de l'église royale d'Orléans, Orléans, 1661, in-8°. — Le Maire, Antiquités, p. 284. — Abbé Dubois, Histoire du siège, pp. 133, 205, 277 et passim. — Jollois, Histoire du siège, p. 21. — H. Baraude, Le siège d'Orléans et Jeanne d'Are, Paris, 1905, pp. 10 et suiv

<sup>2.</sup> Le Maire, Antiquités, p. 43.

Au couchant, parmi les cultures, le faubourg de la porte Renard longeait la route de Châteaudun, et le hameau de Saint-Laurent, la route de Blois<sup>1</sup>.

Lorsque les gens des faubourgs se renfermèrent dans la cité à l'approche des Anglais, le nombre des habitants fut plus que doublé, tant ces faubourgs étaient amples et populeux<sup>2</sup>.

Les habitants d'Orléans étaient résolus à combattre, non certes pour l'honneur: un bourgeois, en ce temps-là, ne s'attirait aucun honneur à défendre sa ville; par contre il y courait un terrible danger. La ville prise, les hauts et riches seigneurs, qui se trouvaient pris avec, en étaient quittes pour payer rançon, et le vainqueur leur faisait bonne chère; les menus et pauvres seigneurs risquaient davantage. En cette année 1428, les gentils-hommes qui défendirent Melun et se rendirent après avoir mangé leurs chevaux et leurs chiens, furent noyés dans la Seine. « Rien n'y valut hautesse », dit une chanson bourguignonne<sup>3</sup>. Ordinairement hautesse valait la vie sauve. Quant aux bourgeois assez courageux pour s'être défendus, ils avaient chance d'être mis à

<sup>1.</sup> Abbé Dubois, Histoire du siège, p. 296. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, le ravitaillement d'Orléans, nouveaux documents, Orléans, 1874, gr. in-8°, plan topographique: Orléans, la Loire et ses îles en 1429.

<sup>2.</sup> Abbé Dubois, *Histoire du siège*, pp. 391, 399. — Jollois, *Histoire du siège*, pp. 41, 44. — P. Mantellier, *Histoire du siège*, Orléans, 1867, in-8°, p. 24. — Lottin, *Recherches sur Orléans*, t. I, p. 141.

<sup>3.</sup> Le Roux de Lincy, Chants historiques et populaires du temps de Charles VII, Paris, 1862, in-18, p. 28.

mort. Il n'existait pas de règles fixes à leur égard; tantôt on en pendait plusieurs, tantôt un seul, tantôt on les pendait tous; il était loisible aussi de leur couper la tête ou de les jeter à l'eau, cousûs dans un sac. En cette même année 1428, les capitaines La Hire et Poton ayant manqué leur coup de main sur Le Mans et décampé à propos, les bourgeois qui les avaient aidés furent décapités place du Cloître-Saint-Julien, sur la pierre Olet, par ordre de ce même William Pole, comte de Suffolk, qui débridait déjà à Olivet, et de ce même John Talbot, le plus courtois des chevaliers anglais, qui allait bientôt venir¹. Exemple suffisant pour instruire les citoyens d'Orléans.

La ville, sous l'autorité d'un gouverneur, s'administrait elle-même au moyen de douze procureurs élus par le suffrage des bourgeois pour deux ans, moyennant l'approbation du gouverneur<sup>2</sup>. Ces procureurs risquaient plus que les autres citoyens, et l'un d'eux, quand il passait par le cloître Saint-Sulpice, où l'on mettait à mort les condamnés, songeait sans doute qu'avant un an il pourrait bien être justicié là pour avoir défendu l'héritage de son seigneur. Les douze étaient résclus à défendre cet héritage et ils agissaient avec promptitude et sagesse pour le salut commun.

<sup>1.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, pp. 225-226. — Geste des Nobles, p. 202. — Chronique de la Pucelle, p. 251. — Jean Chartier, Chronique t. I, p. 59. — Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 107-112.

<sup>2.</sup> Lottin, Recherches, t. I, pp. 164, 171. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 25.

Les Orléanais n'étaient pas pris au dépourvu. Leurs pères avaient vu de près les Anglais et mis la ville en état de défense. Eux-mêmes, en l'an 1425, s'étaient si bien attendus à subir un siège, qu'ils avaient amassé des armes dans la tour Saint-Samson et que tous, riches ou pauvres, avaient été requis pour creuser des fossés et construire des boulevards 1. La guerre a toujours coûté cher. Ils consacraient, chaque année, les trois quarts du revenu de la ville à l'entretien des remparts et de l'armement. Avertis que le comte de Salisbury approchait, ils se préparèrent avec une merveilleuse ardeur à le recevoir. Les murs, hors ceux qui regardaient la rivière, étaient sans parapets, mais il y avait dans les magasins des pieux et des traverses destinés à faire des garde-fous. On les monta et l'on établit des mantelets dans lesquels étaient pratiquées des barbacanes en charpente, afin que, du haut des murs habillés de la sorte, les défenseurs pussent tirer à couvert<sup>2</sup>. On établit, à l'entrée de chaque faubourg, des barrières de bois, avec un corps de garde et une loge pour le portier chargé de les ouvrir et de les fermer. Les remparts, bastilles et boulevards furent munis de soixante et onze bouches à feu, tant canons que bombardes, sans compter les couleuvrines. On tira de la carrière de Montmaillard, située à trois lieues de la

<sup>1.</sup> Le religieux de Dunfermling, dans Procès, t. V, p. 341. — Le Maire, Antiquités, pp. 283 et suiv. — Lottin, Recherches, t. I, pp. 160-161.

<sup>2.</sup> Jollois, Histoire du siège, p. 6. — Lottin, Recherches, t. I, pp. 202-205.

ville, des pierres que les artisans façonnaient en boulets de canon; on fit venir à grands frais du plomb, de la poudre et du soufre, que les femmes finaient pour le service des canons et des couleuvrines. On fabriquait chaque jour par milliers des flèches, des traits, des fûts de viretons aboutés de pointes de fer et empennés de parchemin, et nombre de pavas, grands boucliers faits de douves assemblées à tenons et mortaises et recouvertes de cuir. On acheta du blé, du vin, du bétail à force peur la nourriture des habitants et des hommes d'armes qu'on attendait, gens du roi et routiers 1.

Par un privilège dont ils se montraient fort jaloux, les habitants avaient la garde de leurs remparts. Ils étaient répartis par corps de métiers en autant de compagnies qu'il y avait de tours. Se gardant eux-mêmes, ils jouissaient du droit de ne pas recevoir garnison dans leurs murs. Ce droit leur était précieux parce qu'il leur évitait d'être pillés et dérobés, incendiés et molestés à tout moment par les gens du roi. Ils y renoncèrent avec empressement, sentant bien que seuls, avec leur milice civique et les milices des communes, c'est-à-dire les paysans, ils ne pourraient soutenir l'effort d'un siège et qu'il leur fallait, pour bien faire, des hommes de cheval tenant roidement la lance et

<sup>1.</sup> Comptes de forteresses, dans Journal du siège, pp. 301 et suiv. — Jollois, Histoire du siège, p. 12. — P. Mantellier, Histoire du siège, pp. 15-17. — Loiseleur, Comptes des dépenses faites par Charles VII pour secourir Orléans pendant le siège de 1428, Orléans, 1868, in-8°, p. 113. — Boucher de Molandon et de Beaucorps, L'armée anglaise vaineue par Jeanne d'Arc, p. 81.

des gens de pied habiles à manœuvrer l'arbalète. Tandis que le sire de Gaucourt, leur gouverneur, et monseigneur le Bâtard d'Orléans, lieutenant général du roi, se rendaient à Chinon et à Poitiers pour obtenir du roi assez d'hommes et d'argent<sup>1</sup>, des bourgeois partaient en mission, deux par deux, et allaient jusqu'en Bourbonnais et en Languedoc demander des secours aux villes 2. Les procureurs faisaient appel aux routiers qui tenaient la campagne pour les fleurs de lis et leur annonçaient, par les deux hérauts de la ville, Orléans et Cœur-de-Lis, qu'il y avait chez eux de l'or et de l'argent en abondance, des vivres et des armes pour nourrir et armer deux mille combattants pendant deux ans, et que tout gentil et honnête capitaine qui voudrait défendre leur ville avec eux le pourrait faire, et qu'on se battrait à mort 3.

Les habitants d'Orléans craignaient Dieu. En ce tempslà Dieu se faisait beaucoup craindre; il était presque aussi terrible qu'au temps des Philistins. Les pauvres pécheurs avaient peur d'être mal reçus s'ils s'adressaient

<sup>1.</sup> Compte de Hémon Raguier, Bibl. Nat., Fr. 7858, fol. 41.— Loiseleur, Comptes des dépenses, p. 65. — Pallet, Nouvelle Histoire du Berry, t. III, pp. 78-80. — Vallet de Viriville, dans Bulletin de la Société d'Histoire de France. — Cabinet Historique, V. 2° partie, 107. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 15.

<sup>2.</sup> A. Thomas, Le siège d'Orléans, Jeanne d'Arc et les capitouls de Toulouse, dans Annales du Midi, avril 1889, p. 232. — M. Boudet, Villandrando et les écorcheurs à Saint-Flour, pp. 18 et 19. — A. de Villaret, Campagne des Anglais, p. 61.

<sup>3.</sup> Le religieux de Dunfermling, dans Procès, t. V, p. 341.

à lui dans leurs afflictions; mieux valait, croyaient-ils, prendre un biais et recourir à l'intercession de Notre-Dame et des saints. Dieu respectait sa mère et s'efforçait de lui complaire en toute occurrence. Il montrait pareillement de la déférence aux bienheureux assis à ses côtés dans le paradis et écoutait volontiers les requêtes qu'ils lui présentaient. Aussi était-ce la coutume, en cas de grande nécessité, de faire des prières et des présents aux saints pour les rendre favorables. Les bourgeois d'Orléans se rappelèrent à propos Monsieur saint Euverte et Monsieur saint Aignan, patrons de leur ville. Saint Euverte s'était assis très anciennement dans le siège épiscopal occupé en 1428 par messire Jean de Saint-Michel, écossais, et il y avait resplendi de toutes les vertus apostoliques 1. Saint-Aignan, son successeur, avait obtenu de Dieu qu'il regardat sa ville dans un péril semblable à celui qu'elle courait présentement. Voici son histoire telle que les Orléanais la savaient:

Le bienheureux Aignan s'était retiré dès sa jeunesse dans une solitude près d'Orléans. Saint Euverte, alors évêque de cette ville, l'y découvrit, l'ordonna prêtre, l'institua abbé de Saint-Laurent-des-Orgerils et le désigna pour son successeur dans le gouvernement des fidèles. Et quand saint Euverte ent trépassé de cette vie à l'autre, le bienheureux Aignan fut proclamé

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 51. — Chronique de la fête dans Procès, t. V, p. 293. — Lottin, Recherches, t. 1, pp. 27-31.

évêque, du consentement du peuple orléanais, par la voix d'un petit enfant. Car Dieu, qui tire sa louange de la bouche des enfants, permit que l'un d'eux, porté dans ses langes sur l'autel, parlât et dit : « Aignan, Aignan, Aignan est élu de Dieu pour être évêque de cette ville. » Or, dans la soixantième année de son pontificat, les Huns envahirent la Gaule, conduits par Attila, leur roi, qui publiait que devant lui les étoiles tombaient, la terre tremblait, et qu'il était le marteau du monde, stellas pre se cadere, terram tremere, se malleum esse universi orbis. Toutes les villes qu'il avait rencontrées sur son chemin, il les avait détruites, et il marchait sur Orléans. Alors le bienheureux Aignan alla trouver dans la cité d'Arles le patrice Aetius, qui commandait l'armée romaine, et lui demanda son aide en un si grand péril. Ayant obtenu du patrice promesse de secours, Aignan revint dans sa ville épiscopale qu'il trouva entourée de guerriers barbares. Les Huns avaient fait des brèches dans les murs, et ils se préparaient à donner l'assaut. Le bienheureux monta sur le rempart, se mit à genoux, pria, et, ayant prié, cracha sur les ennemis. Cette goutte d'eau fut suivie, par la volonté de Dieu, de toutes les gouttes d'eau suspendues dans le ciel; un orage éclata, une pluie si abondante tomba sur les barbares, que leur camp en fut noyé; leurs tentes s'abattirent sous la force des vents, et plusieurs d'entre cux périrent frappés de la foudre. La pluie dura trois jours, après lesquels Attila

fit battre par de puissantes machines les remparts de la cité. Les habitants voyaient avec épouvante tomber leurs murailles. Quand tout espoir de résister fut perdu, le saint évêque, alla, revêtu de ses habits sacerdotaux, vers le roi des Huns et l'adjura d'avoir pitié du peuple orléanais, le menaçant de l'ire céleste s'il était dur aux vaincus. Ces prières et ces menaces ne changèrent pas le cœur d'Attila. L'évêque, revenu parmi ses fidèles, les avertit qu'ils ne devaient s'assurer qu'en la puissance de Dieu, mais que ce secours ne leur manquerait pas. Et bientôt, selon la promesse qu'il leur avait donnée, Dieu délivra la ville par le moyen des Romains et des Français, qui défirent les Huns dans une grande bataille. Peu de temps après cette merveilleuse délivrance de sa ville bien-aimée, saint Aignan s'endormit dans le Seigneur<sup>1</sup>.

C'est pourquoi, en ce grand péril où les mettaient les Anglais, les citoyens d'Orléans attendaient de Monsieur saint Euverte et de Monsieur saint Aignan aide et réconfort. Aux merveilles que saint Aignan avait accomplies dans sa vie mortelle, ils mesuraient les miracles qu'il pouvait opérer maintenant qu'il était au Paradis. Ces deux confesseurs avaient, dans le faubourg de Bourgogne, chacun son église où l'on

<sup>1.</sup> Hubert, Antiquitez historiques de l'eglise royale de Saint-Aignan d'Orléans, Orléans, 1661, in-8°, pp. 1-15.

gardait précieusement leur corps 1. Les os des martyrs et des confesseurs inspiraient alors une vénération profonde. Les répandaient parsois, disait-on, une odeur balsamique, ce qui signifiait les grâces qui en émanaient. On les enfermait dans des châsses dorées et semées de pierres précieuses et il n'est point de mirac'e qu'on ne pensât obtenir par le moyen de ces saintes reliques. Le 6 août 1428, le clergé de la ville alla prendre dans l'église où elle était conservée la châsse de Monsieur saint Euverte et la porta autour des murs, afin qu'ils en fussent affermis, et la châsse vénérée fit le tour de la cité, suivie du peuple entier. Le 8 septembre, un tortis de cent dix livres fut offert à Monsieur saint Aignan. Pour les gagner, on faisait aux saints, quand on avait besoin d'eux, des présents de toute nature, robes, joyaux, argent monnayé, maisons, terres, bois, étangs; mais on pensait que la cire vierge leur était particulièrement agréable. Un tortis était une rouelle de cire sur laquelle on plantait des cierges et deux petits panonceaux aux armes de la ville2.

Ainsi les Orléanais travaillaient à se munir et protéger.

Des aventuriers de tout pays répondaient à l'appel des procureurs. Messire Archambaud de Villars, capitaine de Montargis; Guillaume de Chaumont, seigneur

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 32. — Journal du siège, p. 14. — Hubert, loc. cit., chap. III-IV. — Lottin, Recherches, t. 1, pp. 82-83.

<sup>2.</sup> Le Maire, Antiquités, p. 285. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 16.

de Guitry; messire Pierre de la Chapelle, gentilhomme beauceron; Raimond Arnaud de Corraze, chevalier béarnais; don Mathias d'Aragon, Jean de Saintrailles et Poton de Saintrailles accoururent les premiers. L'abbé de Cerquenceaux, naguère étudiant à l'Université d'Orléans, arriva à la tête d'une bande de partisans<sup>1</sup>. Il entra ainsi dans la ville à peu près autant d'amis qu'on attendait d'ennemis. On les solda, on leur fournit pain, chair, poisson, fourrage en abondance, et l'on défonça pour eux des tonneaux de vin. Dans les premiers jours les habitants les traitèrent comme leurs propres enfants. Ils se les partagèrent entre eux et les nourrirent de ce qu'ils avaient. Mais cette concorde ne régna pas longtemps, et, quoi qu'en dise une tradition conciliante<sup>2</sup>, les choses ne se passèrent pas à Orléans différemment que dans les autres villes assiégées : les bourgeois ne tardèrent pas à se plaindre de la garnison.

Le 5 septembre, le comte de Salisbury parvint à Janville après s'être emparé sans peine de quarante villes, églises fortes ou châteaux. Et ce n'était pas le meilleur de son affaire; car si peu de monde qu'il eût laissé dans chaque place, il avait semé en route une partie de son armée, déjà trop encline à s'égrener<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, pp. 257-258. — Journal du siège, pp. 6-7. — Lottin, Recherches, t. I, p. 204. — V. Devaux, Le Gâtinais au temps de Jeanne d'Arc, dans Ann. Soc. hist. et arch. du Gâtinais, V, 1887, p. 220.

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 92.

<sup>3.</sup> Geste des Nobles, p. 204. — Chronique de la Pueelle, p. 256. — Lettre de Salisbury à la Commune de Londres, dans Delpit, Collection de docu-

Il envoya de Janville deux hérauts à Orléans pour sommer les habitants de se rendre. Les procureurs logèrent ces hérauts honorablement dans le faubourg Bannier, à l'hôtel de la Pomme, et leur remirent un présent de vin pour le comte de Salisbury, car ils savaient à quoi le devoir les obligeait envers un si haut prince; mais ils refusèrent d'ouvrir leurs portes à une garnison anglaise, alléguant sans doute, selon la coutume des bourgeois d'alors, qu'ils ne le pouvaient pas, ayant plus forts qu'eux dans leurs murs <sup>1</sup>.

Le 6 octobre, le péril approchant, prêtres, bourgeois, notables marchands, artisans, les femmes, les enfants, firent une belle procession avec croix et bannières, chantant des psaumes et invoquant les gardiens célestes de la cité<sup>2</sup>.

Le mardi 12 du même mois, à la nouvelle que l'ennemi venait par la Sologne, les procureurs envoyèrent des gens de guerre abattre les maisons du Portereau, faubourg de la rive gauche, l'église et le couvent des Augustins, qui s'élevaient dans ce faubourg, ainsi que tous les bâtiments où l'ennemi pouvait se loger et se retrancher. Les gens de guerre furent pris de court. Ce

ments français qui se trouvent en Angleterre, pp. 236-237. — Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 79-89.

<sup>1.</sup> Abbé Dubois, Histoire du siège, p. 11. — Jarry, Le compte de l'armée anglaise, p. 82. — Boucher de Molandon, Les comptes de ville d'Orléans des quatorzième et quinzième siècles, Orléans, 1880, in-8°, pp. 91 et suiv.

<sup>2.</sup> Lottin, Recherches, t. I, p. 205. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 17.

jour même les Anglais occupèrent Olivet et se montrèrent au Portereau<sup>1</sup>.

Là se rassemblaient les vainqueurs de Verneuil, la fleur de la chevalerie anglaise: Thomas, seigneur de Scales et de Nucelles, capitaine de Pontorson, que le roi d'Angleterre appelait son cousin; William Neville, lord Falcembridge; Richard Guethin, chevalier gallois, bailli d'Évreux; lord Richard Gray, neveu du comte de Salisbury; Gilbert Halsall, Richard Panyngel, Thomas Guérard, chevaliers, et d'autres encore de haute renommée.

Sur les deux cents lances de Normandie flottaient les étendards de William Pole, comte de Suffolk, et de John Pole, deux frères issus d'un compagnon du duc Guillaume; de Thomas Rampston, chevalier banneret, chambellan du Régent; de Richard Walter, écuyer, capitaine de Conches, bailli et capitaine d'Évreux; de William Molins, chevalier; de William Glasdall, que les Français nommaient Glacidas, écuyer, bailli d'Alençon, homme de petite naissance <sup>2</sup>.

Les archers étaient tous à cheval. Il n'y avait, autant dire, point de fantassins. Des chariots attelés de bœufs traînaient les barils de poudre, les arbalètes, les traits, les canons de toutes sortes, canons à main, « fowlers » et grosses pièces, et les pierres à canons. Les

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 4.

<sup>2.</sup> Journal du siège, pp. 2-4. — Boucher de Molandon et de Beaucorps, L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc, p. 129.

deux maîtres de l'artillerie anglaise, Philibert de Moslant et Guillaume Appilby, accompagnaient les troupes. Il s'y trouvait aussi deux maîtres mineurs avec trente-huit ouvriers. Les femmes ne manquaient pas, dont plusieurs servaient d'espions 1.

Cette armée arrivait, à vrai dire, très diminuée par les défections, ayant de victoire en victoire semé des fuyards. Les uns s'en retournaient en Angleterre, les autres allaient par le royaume de France pillant et dérobant. Ce même jour du 12 octobre, ordre était envoyé de Rouen aux baillis et capitaines de Normandie d'arrêter les Anglais qui s'étaient départis de la compagnie de monseigneur le comte de Salisbury<sup>2</sup>.

Le fort des Tourelles et son boulevard fermaient l'entrée du pont. Les Anglais s'établirent au Portereau, placèrent leurs canons et leurs bombardes sur la levée de Saint-Jean-le-Blanc³, et, le dimanche qui suivit, ils lancèrent sur la ville force boulets de pierre, qui firent grand dommage aux maisons, mais ne tuèrent personne, sinon une Orléanaise, nommée Belles, demeu-

<sup>1.</sup> L. Jarry, Le eompte de l'armée anglaise, pp. 26, 28, 20. — Boucher de Molandon et de Beaucorps, L'armée anglaise vaineue par Jeanne d'Arc, pp. 50 et suiv. — Mademoiselle A. de Villaret, Campagne des Anglais, ch. IV, pp. 39, 53; comptes du siège, n° 30, 31, p. 214. — Lottin, Recherches, t. I, p. 205.

<sup>2.</sup> L. Jarry, Le eompte de l'armée anglaise, p. 61.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 258. — Jean Chartier, Chronique, p. 66. — Jean Raoulet dans Chartier, Chronique, t. III, p. 198. — Journal du siège, pp. 1, 2. — Abbé Dubois, Histoire du siège, p. 246. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 27. — H. Baraude, Le siège d'Orléans et Jeanne d'Arc, p. 31.

rant près de la poterne Chesneau, au bord de la rivière. Ainsi commença par la mort d'une femme ce siège qui devait finir par la victoire d'une femme.

Cette même semaine les canons anglais détruisirent douze moulins à eau établis près de la tour Neuve. Sur quoi les Orléanais, pour ne pas manquer de farine, construisirent dans la ville onze moulins à chevaux<sup>1</sup>. Il y eut quelques escarmouches en avant du pont, et le jeudi 21 octobre les Anglais donnèrent l'assaut au boulevard des Tourelles. La petite troupe de routiers au service de la ville et les milices bourgeoises firent une belle désense. Les femmes les aidèrent. Pendant les quatre heures que dura l'assaut, les commères en longues files couraient sur le pont, portant au boulevard leurs marmites et leurs écuelles pleines de charbons allumés, d'huile et de graisse bouillantes, avec une joie furieuse d'échauder les Godons 2. L'assaut fut repoussé, mais, deux jours après, les Français s'aperçurent que le boulevard était miné; c'est-à-dire que les Anglais avaient creusé en dessous des galeries dont ils avaient ensuite incendié les étais. Ce boulevard, devenu intenable, au dire des gens de guerre, fut détruit et abandonné. On ne crut pas pouvoir défendre les Tourelles ainsi démunies. Ces châtelets qui, jadis, arrêtaient pendant des mois toute une armée, ne valaient plus rien contre les pierres de canon. On construisit en avant

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 4.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 7-8. - Lottin, Recherches, t. 1, pp. 208, 210.

de la Belle-Croix un boulevard de terre et de bois, on coupa deux arches du pont en arrière du boulevard, on mit à la place un tablier mobile. Et quand ce fut fait, on laissa, non sans regret; le fort des Tourelles aux Anglais, qui firent un boulevard de terre et de fagots sur le pont, et rompirent deux arches, l'une en avant, l'autre en arrière de leur boulevard 1.

Le dimanche, vers le soir, quelques heures après que l'étendard de saint Georges eut été planté sur le fort, le comte de Salisbury monta dans une des tours avec William Glasdale et quelques capitaines, pour observer l'assiette de la ville. S'approchant d'une fenêtre, il vit les murs armés de canons, les tours coiffées en pointe ou terminées en terrasse, l'enceinte sèche et grise, les faubourgs ornés, pour quelques jours encore, de la pierre dentelée de leurs églises et de leurs moustiers, les vignes et les bois jaunis par l'automne, la Loire et ses îles ovales endormies dans la paix du soir. Il cherchait le point faible des remparts, l'endroit où il pourrait faire brèche et appuyer les échelles. Car son projet était de prendre Orléans d'assaut. William Glasdale lui dit:

— Monseigneur, regardez bien votre ville. Vous la voyez d'ici bien à plain.

A ce moment, un boulet de canon écorne l'embrasure de la fenêtre, une pierre de la muraille va frapper

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 5 à 8.

Salisbury et lui emporte un œil avec la moitié du visage. Le coup était parti de la tour Notre-Dame. C'est du moins ce qu'on s'accorda à croire. On ne sut jamais qui l'avait tiré. Un homme de la ville, accouru au bruit, vit un enfant qui s'échappait de la tour et le canon déserté. On pensa que cette pierre avait été lancée par la main d'un innocent, avec la permission de la Mère de Dieu, irritée de ce que le comte de Salisbury avait dépouillé les moines et pillé l'église Notre-Dame-de-Cléry. On disait encore qu'il était puni pour avoir manqué à son serment, ayant promis au duc d'Orléans de respecter ses terres et ses villes. Porté secrètement à Meung-sur-Loire, il y trépassa le mercredi 27 d'octobre; de quoi les Anglais furent dolents 1. La plupart d'entre eux estimaient qu'ils perdaient gros à la mort de ce chef qui menait le siège avec vigueur et avait, en moins de douze jours, enlevé le joyau de guerre des Orléanais, les Tourelles; mais d'autres jugeaient qu'il avait été bien simple de croire que ses boulets de pierre, après avoir traversé les eaux et les sables d'un large fleuve, renverseraient le mur épais contre lequel ils arrivaient essoufflés et mourants, et qu'il avait été bien fou de vouloir emporter de force

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 10, 12. — Chronique de la Pucelle, p. 264. — Monstrelet, t. IV, p. 298. — Jean Chartier, Chronique, t. 1, p. 63. — Mistère d'Orléans, vers 3104 et suiv. — Chronique de la fête, dans Proeès, t. V, p. 288. — Morosini, t. III, p. 131. — Lorenzo Buonincontro, dans Muratori, Rerum Italicarum Scriptores t. XXI, col. 136. — Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 85-86.

une ville qu'on ne pouvait réduire que par la famine. Et ils songeaient : « Il est mort. Dieu ait son âme! Mais il nous a mis dans de vilains draps. »

On conta que maître Jean des Builhons, astrologue fameux, avait prédit cette mort <sup>1</sup>, et que le comte de Salisbury, la nuit d'avant le jour funeste, avait rêvé qu'un loup l'égratignait. Un clerc normand fit de cette male mort deux chansons, l'une contre et l'autre pour les Anglais. La première, qui est la meilleure, se termine par un couplet digne, en sa profonde sagesse, du roi Salomon lui-même <sup>2</sup>:

Certes le duc de Bedefort, Se sage est, il se tendra Avec sa femme en ung fort, Chaudement le miculx<sup>3</sup> que il porra, De bon ypocras finera. Garde son corps, lesse la guerre: Povre et riche porrist en terre.

Le lendemain de la perte des Tourelles et quand on y avait déjà remédié autant que possible, le lieutenant général du roi entra dans la ville. C'était le seigneur Jean, bâtard d'Orléans, comte de Porcien et de Mortaing, grand chambellan de France, fils du duc Louis, assassiné en 1407 par l'ordre de Jean-Sans-Peur et dont la mort avait armé les Armagnacs contre les Bourgui-

<sup>1.</sup> Procès, t. IV, p. 345. — Chronique de la Pucelle, p. 263. — Journal du siège, p. 10. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, p. 32.

<sup>2.</sup> L. Jarry, Deux chansons normandes, Orléans, 1894, in-8°, p. 11.

<sup>3.</sup> Le texte publié par M. Jarry porte « mielux ».

gnons. La dame de Cany, sa mère, l'avait « robé » à la duchesse d'Orléans. Non seulement, il ne nuisait en rien aux enfants d'être conçus en adultère et autrement qu'en légitime mariage, mais encore c'était grand honneur que de se pouvoir dire bâtard de prince. Jamais on n'avait vu tant de bâtards qu'en ces temps de guerre et l'on faisait courir ce dicton : Les enfants sont comme le froment : semez du blé volé, il poussera aussi bien que d'autre 1. Le Bâtard d'Orléans avait alors tout au plus vingt-six ans. L'année précédente, en petite compagnie, il avait couru porter des vivres aux habitants de Montargis, assiégés par le comte de Warwick. La ville qu'il venait seulement ravitailler, il l'avait délivrée, avec l'aide du capitaine La Hire, ce qui était de bon augure pour Orléans2. Le Bâtard était déjà le plus adroit seigneur de son temps. Il savait la grammaire et l'astrologie et parlait mieux que personne<sup>3</sup>. Il tenait de son père par son esprit aimable et clair, mais il était plus prudent et plus tempéré. En le voyant si aimable, courtois et avisé, on disait qu'il était en la grâce de toutes les dames et même de la reine4. Il était apte à tout, à la guerre comme aux

<sup>1.</sup> Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 25; t. II, p. 389.

<sup>2.</sup> Monstrelet, t. IV, pp. 273, 274. — Chronique de la Pucelle, pp. 243, 247. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 54. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 221. — Cronique Martiniane, p. 7.

<sup>3.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. II, p. 105.

<sup>4.</sup> Mathieu d'Escouchy, Chronique, édit. de Beaucourt, Paris, 1863, t. 1, p. 186. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. 11, p. 236.

négociations, merveilleusement adroit, et d'une dissimulation consommée.

Monseigneur le Bâtard amenait quelques chevaliers, capitaines et écuyers de renom, c'est-à-dire de haute maison ou grande vaillance, le maréchal de Boussac, messire Jacques de Chabannes, sénéchal de Bourbonnais, le seigneur de Chaumont, messire Théaulde de Valpergue, chevalier lombard, le capitaine La Hire, qui guerroyait et pillait merveilleusement, et venait de si bien faire à la rescousse de Montargis; et Jean, sire de Bueil, un de ces jouvenceaux venus au roi sur un cheval boiteux et qui avaient reçu les leçons de deux dames expertes: Souffrance et Pauvreté. Ils arrivaient suivis de huit cents hommes, archers, arbalétriers et fantassins d'Italie, portant de grandes targes, commeles Saint Georges des églises de Venise et de Florence. C'était tout ce qu'on avait pu ramasser pour le moment de seigneurs et de routiers 1.

L'armée de Salisbury, ayant perdu son chef, sedissipait en troubles et en désertions. L'hiver venait; les capitaines voyant que, pour l'heure, il n'y avait rien à tenter, quittèrent la place avec ce qui leur restait d'hommes et s'allèrent abriter sous les murs de Meung et de Jargeau<sup>2</sup>. Le 8 novembre au soir, il ne

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 10 et 12. — Cronique Martiniane, p. 8. — Le Jouvencel, p. 277. — Loiscleur, Comptes des dépenses, pp. 90-91.

<sup>2.</sup> Journal du siège, pp. 12, 13.— Abbé Dubois, Histoire du siège, p. 245.

— Boucher de Molandon et de Beaucorps, L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Are, pp. 92, 111. — Jean de Bueil, Le Jouvencel, passim.

demeurait devant la ville que la garnison des Tourelles, composée de cinq cents hommes des lances de Normandie, sous le commandement de William Molyns et de William Glasdall. Les Français pouvaient les assiéger et les réduire: ils ne bougèrent pas. Le gouverneur, le vieux sire de Gaucourt, venait de se casser le bras en tombant sur le pavé de la rue des Hôtelleries; il ne pouvait se remuer<sup>4</sup>. Mais les autres?

La vérité est que personne ne savait que faire. Sans doute ces gens de guerre connaissaient plusieurs moyens de secourir une ville assiégée, mais qui tous revenaient à un coup de main 2. Ils ne s'entendaient qu'aux rescousses, aux escarmouches, aux embuscades, aux vaillantises d'armes. S'ils ne réussissaient pas à faire lever un siège tout de suite, par surprise, ils restaient cois, à bout de ressources et d'invention. Leurs plus expérimentés capitaines n'étaient pas capables d'un effort commun, d'une action concertée, de toute entreprise enfin exigeant quelque esprit de suite et la subordination de tous à un seul. Chacun n'en faisait qu'à sa tête et ne songeait qu'au butin. La défense d'Orléans passait de beaucoup leur entendement.

Durant vingt et un jours, le capitaine Glasdall resta retranché, avec ses cinq cents Anglais, sous ses Tourelles écornées, entre son boulevard du Portereau, qui

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 7.

<sup>2.</sup> Le Jouvencel, t, I, p. 142.

n'avait pu être tout de suite bien redoutable, et son boulevard du Pont, qui n'était qu'une barrière de bois qu'un tison pouvait faire flamber.

Cependant les bourgeois travaillaient. Ils accomplirent, après le départ des Anglais, un labeur énorme et douloureux. Pensant avec raison que l'ennemi reviendrait, non plus par la Sologne, mais par la Beauce, ils détruisirent tous leurs faubourgs du couchant, du nord et du levant, comme ils avaient déjà détruit ou commencé de détruire le Portereau. Ils incendièrent et abattirent vingt-deux églises et moutiers, entre autres l'église Saint-Aignan et son cloître si beau que c'était pitié de le voir abîmé, l'église Saint-Euverte, l'église Saint-Laurent-des-Orgerils, non sans promettre aux benoîts patrons de la ville de leur en rebâtir de plus belles quand ils seraient délivrés des Anglais¹.

Le 30 novembre, le capitaine Glasdall vit venir aux Tourelles sir John Talbot, qui lui amenait trois cents combattants munis de canons, bombardes et autres engins de guerre, et, dès lors, le bombardement reprit plus violent que la première fois, crevant des toits, écornant des murs et faisant plus de bruit que de besogne. Dans la rue Aux-Petits-Souliers, une pierre de bombarde tomba sur la table autour de laquelle cinq personnes

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 19. — Chronique de la Pucelle, p. 270. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 61. — Le P. Denisse, La désolation des églises de France, supplique C.

dinaient et qui n'eurent point de mal. On estima que c'était un miracle accompli par Notre-Seigneur à la requête de saint Aignan, patron de la ville 1. Ceux d'Orléans avaient de quoi répondre. Douze canonniers de métier desservaient, avec des servants à eux, les soixante-dix canons et bombardes qui composaient l'artillerie de la ville. Un très subtil ouvrier nommé Guillaume Duisy avait fondu pour eux une bombarde qui fut placée à la croiche ou éperon de la poterne Chesneau et qui jetait sur les Tourelles des pierres de cent vingt livres. Près de cette bombarde on mit deux canons, l'un s'appelait Montargis, parce que c'était les habitants de Montargis qui l'avaient prêté, l'autre portait le nom d'un diable très populaire, Rifflart<sup>2</sup>. Un couleuvrinier, natif de Lorraine et demeurant à Angers, avait été envoyé par le roi à Orléans où il recevait douze livres de solde par mois. Il avait nom Jean de Montesclère; tenu pour le meilleur maître qui fût alors de son métier, il gouvernait une grosse couleuvrine qui causait grand dommage aux Anglais 3. Maître Jean était de plus un homme jovial. Parfois, quand tombait une pierre de canon dans son voisinage, il se

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 16 et 17.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 17. — J.-L. Micqueau, Histoire du siège d'Orlèans par les Anglais, traduite par Du Breton, Paris, 1631, p. 27. — Abbé Dubois, Histoire du siège, p. 287. — Lottin, Recherches, t. I, pp. 209-210.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 18. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. clxxxv. — Loiseleur, Compte des dépenses faites par Charles VII pour secourir Orléans, dans Mém. Soc. Arch. de l'Orléanais, t. XI, pp. 114 et 186.

laissait choir à terre et se faisait porter en ville, à la grande joie des Anglais qui le croyaient mort. Mais leur joie était courte, car maître Jean revenait bientôt à son poste et les bombardait comme devant<sup>1</sup>. Ces couleuvrines se chargeaient avec des balles de plomb, au moyen d'une baguette de fer. C'était de très petits canons ou, si l'on veut, de grands fusils posés sur un chariot. On les maniait aisément<sup>2</sup>. Aussi, maître Jean portait-il la sienne partout où il en était besoin.

Le 25 décembre, pour célébrer la Nativité de Notre-Seigneur, on fit trêve. Comme les deux peuples avaient même foi et même religion, ils cessaient d'être ennemis aux jours de fête et la courtoisie renaissait entre chevaliers des deux camps chaque fois que le calendrier leur rappelait qu'ils étaient chrétiens. La Noël est une féerie joyeuse. Le capitaine Glasdall désira la chômer avec des chansons, selon la coutume d'Angleterre. Il demanda à Monseigneur Jean, bâtard d'Orléans, et au maréchal de Boussac, de vouloir bien lui envoyer une troupe de ménétriers, ce qu'ils firent gracieusement. Les ménétriers d'Orléans se rendirent aux Tourelles avec leurs trompettes et leurs clairons et jouèrent aux Anglais des Noëls qui leur réjouirent le cœur. Les Orléanais, qui vinrent sur le pont écouter la musique, trouvèrent que c'était grande mélodie. Mais, sitôt

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 28. - Lottin, Recherches, t. I, p. 214.

<sup>2.</sup> Loiseleur, Comptes, p. 114. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 33.

la trêve expirée, chacun prit garde à soi. Car, d'une rive à l'autre, les canons reposés lancèrent avec une nouvelle vigueur les boulets de pierre et de cuivre 1.

Ce que les Orléanais avaient prévu se réalisa le 30 décembre. Ce jour-là, les Anglais vinrent en force par la Beauce à Saint-Laurent-des-Orgerils<sup>2</sup>. Toute la chevalerie française alla au-devant d'eux et fit des prouesses; mais les Anglais occupèrent Saint-Laurent: le véritable siège commençait. Ils construisirent un boulevard sur la rive gauche de la Loire, à l'ouest de Portereau, en un lieu nommé le champ de Saint-Privé. Ils en construisirent un autre dans la petite île au droit de Saint-Laurent-des-Orgerils3. Sur la rive droite, ils établirent à Saint-Laurent un camp retranché; puis, à une portée d'arbalète sur la route de Blois, en un lieu dit la Croix-Boissée, ils construisirent un autre boulevard. A deux portées d'arbalète, au nord, sur la route du Mans, au lieu dit des Douze-Pierres, ils élevèrent une bastille qu'ils nommèrent Londres 4.

Ces travaux achevés, Orléans n'était cerné qu'à moitié. Autant dire qu'il ne l'était pas du tout : on y entrait et on en sortait à peu près comme on vou-

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 15, 18.

<sup>2.</sup> Au nombre de 2.500. *Ibid.*, p. 20. — *Chronique de la Pucelle*, p. 265. — Abbé Dubois, *Histoire du siège*, p. 252. — Jollois, *Histoire du siège*, pp. 26-27.

<sup>3.</sup> Voir p. 129, note 1. — Cette île porte sur notre plan le nom de petite Ile-Charlemagne.

<sup>4.</sup> Relation de G. Girault, dans *Procès*, t. IV, p. 283. — Morosini, t. III, p. 16, note 5; t. IV, annexe xIII.

lait. De petites compagnies de secours, envoyées par le roi, arrivaient sans encombre. Le 5 janvier, l'amiral de Culant traverse la Loire devant Saint-Loup avec cinq cents combattants et pénètre dans la ville par la porte de Bourgogne. Le 8 février, William Stuart, frère du connétable d'Écosse, et plusieurs chevaliers et écuyers font leur entrée avec mille combattants très bien équipés. Ils sont suivis le lendemain par trois cent vingt soldats. Les vivres et les munitions ne cessent d'arriver. En janvier, le 3, neuf cent cinquantequatre pourceaux et quatre cents moutons; le 10, poudres et victuailles; le 12, six cents pourceaux; le 24, six cents têtes de gros bétail et deux cents pourceaux; le 31, huit chevaux chargés d'huiles et de graisses 1.

Lord Scales, William Pole et sir John Talbot, qui conduisaient le siège depuis la mort du comte de Salisbury<sup>2</sup>, s'apercevaient que des mois s'écouleraient et des mois encore avant que l'investissement fût complet et la place enfermée dans un cercle de bastilles reliées entre elles par un fossé continu. En attendant, les malheureux Godons enfonçaient dans la boue et la neige et gelaient dans leurs mauvais abris de terre et de bois qu'on nommait des taudis. Ils risquaient, leurs affaires allant de ce train, d'y être plus dépourvus et

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 22, 23, 24, 25, 27, 34.

<sup>2.</sup> Boucher de Molandon et A. de Beaucorps, L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc, pp. 3 et suiv. — Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pièce justificative v, p. 233.

plus affamés que les assiégés. Aussi, de même que le défunt comte de Salisbury, s'efforçaient-ils parfois encore de brusquer les choses. De temps en temps, ils essayaient, sans grand espoir, de prendre la ville d'assaut<sup>1</sup>.

Du côté de la porte Renard, le mur était moins haut qu'ailleurs et, comme ils se trouvaient en force et puissance de ce côté, ils attaquaient ce mur de préférence. Il faut dire qu'ils n'y mettaient guère de malice. Ils se ruaient sur la porte Renard en criant furieusement : « Saint Georges! » se heurtaient aux barrières et se faisaient reconduire à leurs boulevards par les gens du roi et les gens de la commune<sup>2</sup>. Ces assauts, mal préparés, leur faisaient perdre chaque fois quelques gens d'armes bien inutilement. Et déjà ils manquaient d'hommes et de chevaux.

Ils n'avaient pas réussi à effrayer les Orléanais en les bombardant sur deux côtés à la fois, au midi et au couchant. On fut longtemps à rire, dans la ville, d'une grosse pierre de canon tombée à la porte Bannier, au milieu de plus de cent personnes, sans en toucher aucune, si ce n'est un compagnon à qui elle ôta son soulier et qui en fut quitte pour se rechausser<sup>3</sup>.

Cependant les seigneurs français, anglais et bourguignons faisaient à leur plaisir des vaillantises d'armes.

<sup>1. 1°</sup> et 2 janvier. — Journal du siège, pp. 21, 22, 30.

<sup>2. 4</sup> et 27 janvier. - Ibid., p. 26.

<sup>3. 17</sup> janvier.

Ils couraient aux champs, selon leur fantaisie, sous le moindre prétexte, mais toujours pour ramasser quelque butin, car ils ne songeaient guère qu'à cela. Un jour, entre autres, vers la fin de janvier, comme il faisait grand froid, quelques maraudeurs anglais vinrent dans les vignes de Saint-Ladre et de Saint-Jean-de-la-Ruelle enlever des échalas pour se chauffer. Le guetteur les signale : aussitôt voilà toutes les bannières au vent. Le maréchal de Boussac, messire Jacques de Chabannes, sénéchal du Bourbonnais, messire Denis de Chailly, maint autre seigneur et avec eux routiers et capitaines, courent aux champs. Chacun d'eux n'avait certainement pas vingt hommes à commander 1.

Le Conseil royal travaillait avec ardeur à secourir Orléans. Le roi appela sa noblesse d'Auvergne, demeurée fidèle aux fleurs de Lis depuis le jour où, dauphin et chanoine de Notre-Dame-d'Ancis, presque enfant encore, il était allé avec quelques chevaliers ramener à l'obéissance deux ou trois seigneurs révoltés sur leurs puys sauvages². A l'appel du roi, la noblesse auvergnate sortit de ses montagnes et, sous l'étendard du comte de Clermont, arriva, dans les premiers jours de février, à Blois, où elle se réunit aux Écossais de John Stuart de Darnley, connétable d'Écosse, et aux gens

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 32.

<sup>2.</sup> Gallia Christiana, t. II, p. 732. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 213; t. II, p. 6, note 2. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. ccxcv.

du Bourbonnais, venus sous les bannières des seigneurs de la Tour-d'Auvergne et de Thouars 1.

On apprit à ce moment que sir John Falstolf amenait de Paris aux Anglais d'Orléans un'convoi de vivres et de munitions. Monseigneur le Bâtard quitta Orléans, accompagné de deux cents hommes d'armes, et alla s'entendre avec le comte de Clermont sur ce qu'il y avait à faire. Il fut décidé qu'on attaquerait d'abord le convoi. Toute l'armée de Blois, sous le commandement du comte de Clermont et la conduite de monseigneur le Bâtard, marcha sur Étampes à la rencontre de sir John Falstolf<sup>2</sup>.

Le 11 février, quinze cents combattants commandés par messire Guillaume d'Albret, sir William Stuart, frère du connétable d'Écosse, le maréchal de Boussac, le seigneur de Gravelle, les deux capitaines Saintrailles, le capitaine La Hire, le seigneur de Verduzan et autres chevaliers et écuyers, sortirent d'Orléans, mandés par le Bâtard, avec ordre de rejoindre l'armée du comte de Clermont sur la route d'Étampes, au village de Rouvray-Saint-Denis, proche Angerville<sup>3</sup>.

Ils arrivèrent à Rouvray le lendemain samedi 12 février, veille des Brandons, quand l'armée du comte de

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 21, 36-38. — Compte de Hémon Raguier, Bibl. Nat., fr. 7858, fol. 41. — Loiseleur, Comptes et dépenses de Charles VII pour secourir Orléans, loc. cit.

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 37.

<sup>3.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 231. — Chronique de la Pucelle, pp. 266, 267. — Journal du siège, pp. 37, 38.

Clermont était encore assez loin; là, de bon matin, les Gascons de Poton et de La Hire aperçurent la tête du convoi qui, par la route d'Étampes, s'avançait dans la plaine. Trois cents charrettes et chariots de vivres et d'armes roulaient à la file conduits par des soldats anglais, par des marchands et des paysans normands, picards et parisiens, quinze cents hommes au plus, tranquilles et sans méfiance. Il vint aux Gascons l'idée naturelle de tomber sur ces gens et de les culbuter au moment où ils s'y attendaient le moins 1. En toute hâte, ils envoyèrent demander au comte de Clermont la permission d'attaquer. Beau comme Absalon et comme Pâris de Troye, plein de faconde et de jactance, le comte de Clermont, jouvenceau non des plus sages, armé chevalier le jour même, en était à sa première affaire<sup>2</sup>. Il fit dire sottement aux Gascons de ne point attaquer avant sa venue. Les Gascons obéirent à grand déplaisir, voyant ce qu'on perdait à attendre. Car, s'apercevant enfin qu'ils sont dans la gueule du loup, les chefs anglais, sir John Falstolf, sir Richard Guethin, bailli d'Évreux, sir Simon Morhier, prévôt de Paris, se mettent en belle ordonnance de bataille. Ils font, dans la plaine, avec leurs charrettes, un parc song et étroit où ils retranchent les gens de cheral, et au

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 38, 39. — Chronique de la Pucelle, pp. 267, 268. — Mistère du siège, vers 8867. — Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. IV, p. 127.

<sup>2.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 312. — Journal du siège, p. 43. — Chastellain, éd. Kervyn de Lettenhove, t. H, p. 164.

devant duquel ils placent les archers derrière des pieux fichés en terre, la pointe inclinée vers l'ennemi¹. Ce que voyant, le connétable d'Écosse perd patience et mène ses quatre cents cavaliers contre les pieux où ils se rompent². Les Anglais, découvrant qu'ils n'ont affaire qu'à une petite troupe, font sortir leur cavalerie et chargent si roidement qu'ils culbutent les Français et en tuent trois cents. Cependant les Auvergnats avaient atteint Rouvray et, répandus dans le village, ils en mettaient les celliers à sec. Monseigneur le Bâtard s'en détacha et vint en aide aux Écossais avec quatre cents combattants. Mais il fut blessé au pied et en grand danger d'être pris³.

Là tombèrent messire William Stuart et son frère, les seigneurs de Verduzan, de Châteaubrun, de Rochechouart, Jean Chabot, avec plusieurs autres de grande noblesse et renommée vaillance 4. Les Anglais, non encore saouls de tuerie, s'éparpillèrent à la poursuite des fuyards. La Hire et Poton, voyant alors les étendards ennemis dispersés dans la plaine, réunirent ce qu'ils purent, soixante à quatre-vingts combattants, et se jetèrent sur un petit parti d'Anglais qu'ils écrasèrent.

<sup>1.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 311. — Journal du siège, p. 39. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 231. — Chronique de la Pucelle, pp. 267 et 268. — Perceval de Cagny, pp. 137 et 139.

<sup>2.</sup> Journal du siège, pp. 40, 41.

<sup>3.</sup> Ibid., p. 43. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 232.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 43. — Chronique de la Pucelle, p. 269. — Monstrelet, t. IV, p. 313

A ce moment, si les autres Français avaient rallié, l'honneur et le profit de la journée leur serait peutêtre revenu<sup>1</sup>. Mais le comte de Clermont, qui n'avait
pas fait mine de secourir les hommes du connétable
d'Écosse et du Bâtard, déploya jusqu'au bout son inébranlable lâcheté. Les ayant vu tous tuer, il s'en
retourna avec son armée à Orléans, où il arriva fort
avant dans la nuit (12 février)<sup>2</sup>. Le seigneur de La
Tour-d'Auvergne, le vicomte de Thouars, le maréchal
de Boussac, le seigneur de Graville, le Bâtard se
tenant à grand'peine sur sa monture, suivaient avec
leurs troupes en désarroi. Jamet du Tillay, La Hire et
Poton venaient les derniers, veillant à ce que les Anglais
des bastilles ne leur tombassent dessus, ce qui ent
achevé la déconfiture <sup>3</sup>.

Comme on entrait dans le saint temps du carême, les vivres, amenés de Paris aux Anglais d'Orléans par sir John Falstolf, se composaient surtout de harengs saurs qui, durant la bataille, avaient beaucoup pâti dans leurs caques défoncées. Pour faire honneur aux Français d'avoir déconfit tant de Dieppois, les joyeux Anglais nommèrent cette journée la journée des Harengs<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 42. - Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 63.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 44.

<sup>3.</sup> *Ibid.*, pp. 43, 44.

<sup>4.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, pp. 230-233. — Monstrelet, t. IV, p. 313. — Jean Chartier, Chronique, t. II, p. 62. — Symphorien Guyon, Histoire de la ville d'Orléans, t. II, p. 195. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, p. 37.

Le comte de Clermont, bien qu'il fût beau cousin du roi, reçut mauvais accueil des Orléanais. On jugeait sa conduite honteuse et malhonnête et quelques-uns le lui firent entendre. Le lendemain, 'il s'esquiva avec ses Auvergnats et ses Bourbonnais, aux applaudissements du peuple qui ne voulait pas nourrir ceux qui ne se battaient pas 1. En même temps, messire Louis de Culant, amiral de France, et le capitaine La Hire, quittaient la ville avec deux mille hommes d'armes et, quand on sut leur départ, ce furent de telles huées, qu'il leur fallut, pour apaiser les bourgeois, leur promettre qu'ils les allaient secourir de gens et de vivres, ce qui était la pure vérité. Messire Regnault de Chartres, qui était venu dans la ville à un moment qu'on ne saurait dire, partit avec eux, ce dont on ne pouvait lui faire grief, puisque, chancelier de France, sa place était au Conseil du Roi. Mais ce qui devait paraître assez étrange, c'est que le successeur de Monsieur saint Euverte et de Monsieur saint Aignan, messire de Saint-Michel, quitta alors son siège épiscopal et délaissa son épouse affligée 2. Quand les rats s'en vont, c'est que le navire va couler. Il ne restait plus dans la ville que monseigneur le Bâtard et le maréchal de Boussac. Encore le maréchal ne devait-il pas demeurer très longtemps. Il partit au bout d'un

<sup>1. 18</sup> février. — Journal du siège, pp. 50, 52.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 51.

mois <sup>1</sup>, disant qu'il lui fallait aller près du roi et aussi prendre possession de plusieurs terres qui lui étaient échues du chef de sa femme, par la mort du seigneur de Châteaubrun son beau-frère, qui avait été tué à la journée des Harengs. Ceux de la ville tinrent cette raison pour bonne et suffisante; il leur promit de revenir bientôt, et ils furent contents. Or, le maréchal de Boussac était un des seigneurs les plus attachés au bien du royaume <sup>2</sup>. Mais quiconque avait terre se devait à sa terre.

Les bourgeois, se croyant trahis et délaissés, avisèrent à leur sûreté. Et puisque le roi ne les savait garder, ils résolurent, pour échapper aux Anglais, de se donner à plus puissant que lui. Ils envoyèrent à monseigneur Philippe, duc de Bourgogne, le capitaine Poton de Saintrailles, qui lui était connu pour avoir été son prisonnier, et deux procureurs de la ville, Jean de Saint-Avy et Guion du Fossé, avec mission de le prier et requérir qu'il voulût bien les regarder favorablement et que, pour l'amour de son bon parent, leur seigneur Charles, duc d'Orléans, prisonnier en Angleterre et empêché de garder lui-même ses terres, il lui plût amener les Anglais à lever le siège, jusqu'à ce que le trouble du royaume fût éclairci<sup>3</sup>. C'était leur ville qu'ils offraient de remettre en dépôt aux mains du duc de

<sup>1.</sup> Le 16 mars. Journal du siège, p. 59.

<sup>2.</sup> Thaumas de la Thaumassière, *Histoire du Berry*, Bourges, 1689, in-fol., pp. 648-656.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 52.

Bourgogne, selon les vœux secrets de Monseigneur Philippe, qui, ayant envoyé quelques centaines de lances bourguignonnes sous Orléans, aidait les Anglais à prendre la ville et n'entendait pas les y aider gratuitement<sup>1</sup>.

Les Orléanais, en attendant le jour incertain et lointain où ils seraient ainsi gardés, continuèrent à se garder eux-mêmes de leur mieux. Mais ils étaient soucieux et non sans raison. Car s'ils veillaient à ce que l'ennemi ne pût entrer, ils ne découvraient aucun moyen de le chasser bientôt. Dans les premiers jours de mars, ils observèrent avec inquiétude que les Anglais creusaient un fossé pour aller à couvert d'une bastille à l'autre depuis la Croix-Boissée jusqu'à Saint-Ladre. Ils essayèrent de détruire cet ouvrage. Ils attaquèrent les Godons avec vigueur et firent quelques prisonniers. Maître Jean tua de sa couleuvrine, en deux coups, cinq personnes, parmi lesquelles lord Gray, neveu du feu comte de Salisbury<sup>2</sup>; mais ils n'empêchèrent pas les Anglais d'accomplir leur travail. Ils voyaient le siège se poursuivre avec une terrible rigueur. Agités de doutes et de craintes, brûlés d'inquiétude, sans sommeil, sans repos et n'avançant à rien, ils commençaient à désespérer. Tout à coup naît, s'étend, grandit une rumeur étrange.

<sup>1.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 317. — Journal du siège, p. 52. — Chronique de la Pucelle, p. 269. — Jean Chartier, Chronique, t. 1, p. 65. — Morosini, pp. 16, 17; t. IV, annexe xiv. — Du Tillet, Recueil des traités, p. 221.

<sup>2. 3</sup> mars. Journal du siège, p. 54.

On apprend que par la ville de Gien a passé nouvellement une pucelle annonçant qu'elle se rendait à Chinon auprès du gentil dauphin et se disant envoyée de Dieu pour faire lever le siège d'Orléans et sacrer le roi à Reims!.

Dans le langage familier, une pucelle était une fille d'humble condition, gagnant sa vie à travailler de ses mains, et particulièrement une servante. Aussi nommait-on pucelles les fontaines de plomb dont on se servait dans les cuisines. Le terme était vulgaire sans doute; mais il ne se prenait pas en mauvaise part. En dépit du méchant dire de Clopinel: « Je lègue ma pucelle à mon curé », il s'appliquait à une fille sage, de bonnes vie et mœurs2.

Cette nouvelle qu'une petite sainte d'humble condition, une pauvresse de Notre-Seigneur, apportait secours divin aux Orléanais, frappa vivement les esprits que la peur tournait à la dévotion et qu'exaltait la fièvre du siège. La Pucelle annoncée leur inspira une curiosité ardente que Monseigneur le Bâtard, en homme avisé, jugea bon d'entretenir. Il envoya à Chinon deux

Je laisse cent sols de deniers A ceulx qui boivent volontiers, Et s'ay laissié à mon curé Ma pucelle quand je mourrai,

dit Eustache Deschamps (cité par La Curne) ; Du Cange allègue un testament de 1274: après je laisse à Laurence ma pucelle douze livres de parisis.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 21-23. - Journal du siège, pp. 46 et suiv. - Chranique de la Pucelle, p. 278. 2. La Curne au mot: Pucelle et Du Cange, ad. v.: Pucella.

gentilshommes chargés de s'enquérir de la jeune fille. L'un, messire Archambaud de Villars, capitaine de Montargis, qu'il avait déjà, durant le siège, expédié au roi, était un très vieux chevalier, familier autrefois du duc Louis d'Orléans, un des sept Français qui combattirent contre les sept Anglais en l'an 1402, à Montendre<sup>1</sup>; un Orléanais de la première heure qui, malgré son grand âge, avait vigoureusement défendu les Tourelles, le 21 octobre. L'autre, messire Jamet du Tillay, écuyer breton, venait de se faire honneur en couvrant avec ses hommes la retraite de Rouvray. Ils partirent et la ville entière attendit anxieusement leur retour <sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Relation contemporaine du combat de Montendre, dans Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1834, pp. 109-113.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 3, 125, 215. — Journal du siège, pp. 5, 6, 31, 44. — Nouvelle Biographie Générale, articles de Vallet de Viriville.

## CHAPITRE VI

LA PUCELLE A CHINON. - PROPHÉTIES.

Du village de Sainte-Catherine-de-Fierbois, Jeanne dicta une lettre pour le roi, ne sachant point écrire. Par cette lettre, elle lui demandait congé de l'aller trouver à Chinon et l'avisait que, pour lui venir en aide, elle avait traversé cent cinquante lieues de pays et qu'elle savait beaucoup de choses bonnes pour lui. On a dit qu'elle lui annonçait aussi que, même fût-il caché parmi beaucoup d'autres, elle saurait bien le reconnaître; mais, interrogée plus tard à ce sujet, elle répondit qu'il ne lui en souvenait plus 1.

Vers midi, quand la lettre fut scellée, Jeanne partit avec son escorte pour Chinon<sup>2</sup>. Elle allait vers le roi, comme y allaient à cette heure, sur un cheval boiteux

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 56, 75.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 1, p. 56.

trouvé dans un pré, tous ces fils pauvres des veuves d'Azincourt et de Verneuil, ces jouvenceaux sortis à quinze ans de leur tour en ruines et qui venaient se refaire et refaire le royaume; comme y allaient Loyauté, Bon désir et Famine 1. Charles VII, c'était la France, l'image et le symbole de la France. A cela près, un pauvre homme. Né l'onzième des malheureux enfants qu'un malade faisait, entre deux accès de manie furieuse, à une Bavaroise poulinière<sup>2</sup>, il avait grandi dans les désastres et survécu à ses quatre frères aînés, bien que lui-même assez mal venu, cagneux, les jambes faibles3; vrai fils de roi, si l'on s'en rapporte à sa mine, encore n'en faudrait-il pas jurer 4. D'avoir été sur le pont de Montereau ce jour où, disait un juste, mieux eût valu être mort que d'y avoir été<sup>5</sup>, il demeurait pâle et tremblant, et regardait d'un œil morne tout aller autour de lui à la male heure. Après leur victoire de Verneuil et la conquête inachevée du Maine, les

<sup>1.</sup> Bueil, Le Jouvencel, t. I, p. 32 et Tringant, XV. — Jean Chartier, Chronique, ch. cxxxvIII.

<sup>2.</sup> Vallet de Viriville, Isabeau de Bavière, 1859, in-8°, et Notes sur l'état civil des princes et princesses nés d'Isabeau de Bavière dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XIX, pp. 473-482.

<sup>3.</sup> Th. Basin, *Histoire de Charles VII et de Louis XI*, t. I, p. 312. — Chastellain, édit. Kervyn de Lettenhove, t. II, p. 178.

<sup>4.</sup> Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. I, pp. 28 et 43. — Docteur A. Chevreau, De la maladie de Charles VI, roi de France, et des médeeins qui ont soigné ce prince, dans l'Union Médicale, février-mars 1862. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, p. 4, note.

<sup>5.</sup> Monstrelet, t. III, p. 347.

Anglais, appauvris et fatigués, lui avaient laissé quatre ans de répit. Mais ses amis, ses défenseurs, ses sauveurs avaient été terribles. Pieux et modeste, se contentant pour lors de sa femme qui n'était pas belle, il menait dans ses châteaux de la Loire une vie inquiète et triste; il était peureux. On l'eût été à moins : dès qu'il donnait un peu d'amitié ou de confiance à un seigneur, on le lui tuait. Le connétable de Richemont et le sire de la Trémouille lui avaient noyé le sire de Giac après une manière de procès<sup>1</sup>; le maréchal de Boussac, sur l'ordre du connétable, lui avait tué Lecamus de Beaulieu avec moins de façons. Lecamus se promenait sur sa mule, dans un pré au bord du Clain, quand des hommes se jetèrent sur lui, l'abattirent, la tête fendue et la main coupée; on ramena au roi la mule du favori<sup>2</sup>. Le connétable de Richemont lui avait donné La Trémouille, un tonneau, une outre, une espèce de Gargantua qui dévorait le pays. La Trémouille ayant chassé Richemont, le roi gardait La Trémouille, en attendant le retour de Richemont dont il avait grand'peur. Et, de vrai, un prince paisible et timide comme il était,

<sup>1.</sup> Gruel, éd. Le Vavasseur, pp. 46 et suiv. — Chronique de la Pucelle, p. 239. — Berry, p. 374. — Pierre de Fénin, Mémoires, édit. de mademoiselle Dupont, pp. 222, 223. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 453. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 432.

<sup>2.</sup> Gruel, pp. 53, 193. — Geste des Nobles, p. 200. — Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 23, 24, 54. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 132. — E. Cosneau, Le connétable de Richemont, Paris, 1886, in-8°, p. 131.

devait craindre ce Breton toujours battu, toujours furieux, âpre, féroce, à qui sa maladresse et sa violence donnaient un air de rude franchise<sup>4</sup>.

En 1428, Richemont voulut reprendre de force sa place auprès du roi. Les comtes de Clermont et de Pardiac se joignirent au connétable. La belle-mère du roi, Yolande d'Aragon, reine, sans royaume, de Sicile et de Jérusalem et duchesse d'Anjou, entra dans le parti des mécontents<sup>2</sup>. Le comte de Clermont prit et mit à rançon le chancelier de France, le premier ministre de la couronne. Il fallut que le roi payât pour ravoir son chancelier<sup>3</sup>. Le connétable guerroyait en Poitou contre les gens du roi, tandis que les routiers, à la solde du roi, ravageaient les pays restés dans son obéissance et que les Anglais s'avançaient sur la Loire.

Dans cette condition misérable, le roi Charles, tout mince, étriqué de corps et d'esprit, fuyant, craintif, défiant, faisait triste figure; pourtant, il en valait bien un autre, et c'était peut-être le roi qu'il fallait à cette heure. Un Philippe de Valois, un Jean le Bon s'étaient donné l'amusement de perdre des provinces à l'épée.

<sup>1.</sup> Gruel, p. 231. — Chronique de la Pucelle, pp. 200, 248. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 54; t. III, p. 189. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 142. — E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 140.

<sup>2.</sup> De Beaucourt, op. cit., t. II, pp. 143, 144 et suiv. — E. Cosneau, op. cit., pp. 142 et suiv.

<sup>3.</sup> Dom Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, t. II, col. 1199. — De Beaucourt, op. cit., t. II, p. 150. — E. Cosneau, op. cit., p. 144.

Le pauvre roi Charles n'avait ni le goût ni les moyens de faire comme eux des vaillantises d'armes, et de chevaucher sur le dos de la piétaille. Il avait ceci d'excellent qu'il n'aimait pas du tout les prouesses et qu'il n'était ni ne pouvait être de ces chevalereux qui faisaient la guerre en beauté. Déjà son grand-père, dépourvu aussi de toute chevalerie, avait beaucoup nui aux Anglais. Le petit-fils n'était pas sans doute d'aussi grande sapience que Charles V, mais il ne manquait point de cautèle et était enclin à penser que souvent on gagne plus par traités qu'à la pointe de la lance 1.

On faisait sur son dénuement des contes ridicules. Un cordonnier, disait-on, qu'il ne pouvait payer comptant, lui avait tiré du pied le houseau qu'il venait de lui mettre et était parti, le laissant avec ses vieux houseaux<sup>2</sup>. On disait encore qu'un jour, La Hire et Saintrailles l'étant venu voir, l'avaient trouvé dînant avec la reine et n'ayant que deux poulets et une queue de mouton pour tout festoiement<sup>3</sup>. C'étaient là des propos à faire rire les bonnes gens. Le roi possédait encore de grandes et belles provinces : Auvergne, Lyonnais,

<sup>1.</sup> P. de Fénin, Mémoires, p. 222. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, Introduction. — E. Charles, Le caractère de Charles VII, dans Revue Contemporaine, t. XXII, pp. 300-328.

<sup>2.</sup> Le doyen de Saint-Thibaud, *Tableau des rois de France*, dans *Procès*, t. IV, p. 325.

<sup>3.</sup> Martial d'Auvergne, Les vigiles de Charles VII, éd. Coustelier, 1724, (2 vol. in-12), t. I, p. 56.

Dauphiné, Touraine, Anjou, tous les pays au sud de la Loire, hors la Guyenne et la Gascogne <sup>4</sup>.

Sa grande ressource était de convoquer les États. La noblesse ne donnait rien, alléguant qu'il était ignoble de payer. Si le clergé contribuait malgré son dénuement, le tiers portait plus que son faix des charges pécuniaires. La taille, impĉi extraordinaire, devenait annuelle. Le roi assemblait les États tous les ans, souvent deux fois l'an, mais non sans peine 2. Les routes étaient mal sûres. Les voyageurs risquaient, à tout bout de champ, d'être détroussés et assassinés. Les officiers, qui allaient de ville en ville recouvrer les deniers, marchaient sous escorte, de crainte des Écossais et des autres gens d'armes au service du roi 3. En 1427, un routier nommé Sabbat, qui tenait garnison à Langeais, faisait trembler la Touraine et l'Anjou. Aussi les députés des villes n'étaient-ils pas pressés de se rendre aux États. Encore s'ils avaient cru que leur argent fût employé pour le bien du royaume! Mais ils savaient que le roi en ferait d'abord des présents à ses

<sup>1.</sup> L. Drapeyron, Jeanne d'Are et Philippe le Bon, dans Revue de Géographie, novembre 1886, p. 331.

<sup>2.</sup> Recueil des Ordonnances, t. XIII, p. xcix, et la table de ce volume au mot: Impôts.—Loiseleur, Compte des dépenses, pp. 51 et suiv.— A. Thomas, Les États Généraux sous Chartes VII dans le Cabinet Historique, t. XXIV, 1878; Les États provinciaux de la France centrale sous Charles VII, Paris, 1879, 2 vol. in-8°, passim.

<sup>3.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. III, p. 318. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. 1, p. 390. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, p. 428; t. II, pp. 646 et suiv.

seigneurs. On les invitait à venir aviser sur le moyen de réprimer les pilleries et roberies dont ils souffraient 1; et quand, au risque de leur vie, ils étaient venus en chambre royale, il leur fallait consentir la taille en silence. Les officiers du roi menaçaient de les faire noyer, s'ils ouvraient la bouche. Aux États tenus à Mehun-sur-Yèvre, en 1425, les gens des bonnes villes dirent qu'ils étaient contents d'aider le roi, mais qu'ils voudraient bien qu'il fût mis fin aux pilleries, et messire Hugues de Comberel, évêque de Poitiers, parla comme eux. En l'entendant, le sire de Giac dit au roi : « Si l'on m'en croyait, on jetterait Comberel dans la rivière avec les autres qui ont été de son opinion. » Sur quoi les gens des bonnes villes votèrent deux cent soixante mille livres<sup>2</sup>. En septembre 1427, réunis à Chinon, ils accordèrent cinq cent mille livres pour la guerre<sup>3</sup>. Par lettres du 8 janvier 1428, le roi manda aux États généraux de se réunir dans un délai de six mois, le 18 juillet suivant, à Tours 4. Le 18 juillet, personne ne vint. Le 22 juillet, nouveau mandement du roi, assignant les États à Tours le 10 septembre<sup>5</sup>. L'assemblée n'eut

<sup>1.</sup> Le Jouvencel, t. I, Introduction, pp. xix, xx.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 237. — Loiseleur, Compte des dépenses, p. 61. — Vallet de Viriville, Mémoire sur les institutions de Charles VII, dans Bibliothèque de l'École des Charles, t. XXXIII, p. 37.

<sup>3.</sup> Dom Vaissette, Histoire du Languedoc, t. IV, p. 47I.

<sup>4.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 167.

<sup>5.</sup> Dom Vaissette, Histoire du Languedoc, IV, p. 471. — A. Thomas, Les États Généraux sous Charles VII, pp. 49-50.

lieu qu'en octobre 1428 à Chinon, au moment où le comte de Salisbury marchait sur la Loire. Les États accordèrent cinq cent mille livres<sup>1</sup>. Mais on s'attendait à ce que bientôt le bon peuple ne pût plus payer. Par ce temps de guerre et de roberies, bien des terres étaient en friche, bien des boutiques closes, et l'on ne voyait plus beaucoup de marchands allant, sur leur bidet, de ville en ville <sup>2</sup>.

L'impôt ne rentrait pas bien et réellement le roi souffrait par défaut d'argent. Pour guérir ce grand mal, il employait trois remèdes, dont le meilleur ne valait rien. Premièrement, comme il devait à tout le monde, à la reine de Sicile<sup>3</sup>, à La Trémouille<sup>4</sup>, à son chancelier<sup>5</sup>, à son boucher<sup>6</sup>, au chapitre de Bourges qui

- 1. Dom Vaissette, Hisloire du Languedoc, t. IV, p. 472. Raynal, Histoire du Berry, t. III, p. 20. Loiseleur, Comptes des dépenses, pp. 63 et suiv. De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, pp. 170 et suiv.
- 2. Th. Basin, Histoire de Charles VII, liv. II, ch. vi. Antoine Loysel, Mémoires des pays, villes, comtés et comtes de Beauvais et Beauvoisis, Paris, 1618, p. 229. P. Mantellier, Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire, t. I, p. 195.
- 3. Dom Morice, Preuves de l'Hisloire de Bretagne, t. II, col. 1145, 1194. Ordonnances, t. XV, p. 147.
- 4. Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 373. De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 175. Due de La Trémoïlle, Chartrier de Thouars, documents historiques et généalogiques, p. 17; Les La Trémoülle pendant cinq siècles, t. I, p. 175.
  - 5. De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 632.
- 6. Jean Chartier, Chronique, t. III, Comptes, p. 316. Cabinet Historique, juin 1858, p. 176.

lui fournissait du poisson d'étang <sup>1</sup>, à ses cuisiniers <sup>2</sup>, à ses galopins <sup>3</sup>, il engageait l'impôt entre les mains de ses créanciers <sup>4</sup>; deuxièmement, il aliénait son domaine : ses villes, ses terres étaient à tout le monde, hors à lui <sup>5</sup>; troisièmement, il faisait de la fausse monnaie. Ce n'était point par malice, mais par nécessité et conformément à l'usage <sup>6</sup>.

Le sire de La Trémouille portait le seul titre de conseiller-chambellan, mais il était aussi le grand usurier du royaume. Il avait pour débiteurs le roi et une multitude de seigneurs grands ou petits 7. C'était donc un homme puissant. En ces temps difficiles, il rendit à la couronne des services sans doute intéressés mais précieux. Du mois de janvier au mois d'août 1428, il avança des sommes s'élevant à vingt-sept mille livres environ pour lesquelles des châteaux et des terres lui furent donnés en gage 8. Par bonheur, le Conseil du

- 1. Cabinet Historique, scpt. et oct. 1858, p. 263.
- 2. Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. 1, p. 374.
- 3. De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. 11, p. 632.
- 4. Loiseleur, Compte des dépenses, p. 57.
- 5. De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 634.
- 6. Vuitry, Les monnaies sous les trois premiers Valois, Paris, 1881, in-8°, pp. 29 et suiv. Loiseleur, Compte des dépenses, p. 47. Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 243. De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, pp. 620 et suiv.
- 7. Clairambault, *Titres*, scellés, vol. 205, pp. 8769, 8771, 8773 et passim. De Beaucourt, *Histoire de Charles VII*, t. II, p. 293.
- 8. Arch. nat. J. 183, nº 142. Duc de La Trémoïlle, Les La Trémoïlle pendant cinq siècles, t. I, p. 177. De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 198.

roi était composé d'un assez grand nombre de légistes et de gens d'Église fort capables d'expédier les affaires. L'un d'eux, Robert Le Maçon, seigneur de Trèves, Angevin, né dans la roture, entré au Conseil sous la Régence, fut le premier de ces hommes sans naissance qui servirent Charles VII de manière à lui valoir le surnom de Bien-Servi¹. Un autre, le sire de Gaucourt, avait aidé son roi à la guerre².

Il en est un troisième qu'il faut connaître le mieux possible. Sa part dans cette histoire est grande; elle apparaîtrait plus grande encore si on la découvrait tout entière. C'est Regnault de Chartres, que nous avons déjà vu enlevé et mis à finance<sup>3</sup>. Fils d'Hector de Chartres, maître des Eaux et Forêts en Normandie, il entra dans les ordres, devint archidiacre de Beauvais, puis camérier du pape Jean XXIII et fut élevé en 1414, à l'âge de trente-quatre ans environ, au siège archiépiscopal de Reims <sup>4</sup>. L'année suivante, trois de ses frères restèrent dans les boues sanglantes d'Azincourt. Hector de Chartres périt à Paris en 1418 massacré par les bou-

<sup>1.</sup> Le P. Anselme, Histoire générale et chronologique de la maison de France, t. VI, p. 399. — Vallet de Viriville, dans Nouvelle Biographie générale. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. 1, p. 63.

<sup>2.</sup> Marquis de Gaucourt, Le Sire de Gaucourt, Orléans, 1855, in-8°.

<sup>3.</sup> Le P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison de France, t. VI, p. 339. — Gallia Christiana, t. IX, col. 135. — Hermant, Histoire ecclésiastique de Beauvais (Bibl. nat., fr. 8581), fol. 15 et suiv. — Article de Vallet de Viriville dans Nouvelle Biographie générale et Histoire de Charles VII, t. II, pp. 160 et suiv.

<sup>4.</sup> Le P. Denisse, Cartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 275.

chers 1. Regnault lui-même, jeté dans les prisons des Cabochiens, s'attendait à être mis à mort. Il fit vœu, s'il échappait à ce péril, d'observer le maigre tous les mercredis et de déjeuner à l'eau tous les vendredis et les samedis, sa vie durant 2. On ne saurait juger de l'esprit d'un homme sur un acte inspiré par l'épouvante; pourtant l'auteur de ce vœu ne saurait être mis facilement au rang des Épicuriens qui ne croyaient pas en Dieu, comme il s'en trouvait, dit-on, beaucoup parmi les clercs; on supposera plutôt que son intelligence se soumettait aux croyances communes.

Une fidélité tragique, héréditairement gardée aux Armagnaes, recommandait Monseigneur Regnault au dauphin Charles qui lui confia des missions importantes dans diverses parties de la Chrétienté, Languedoc, Écosse, Bretagne, Bourgogne<sup>3</sup>. L'archevêque de Reims s'en acquitta avec un zèle infatigable et une rare habileté. Au mois de décembre 1421, alléguant sa santé débile et le service du dauphin, qui l'obligeait à de fréquents voyages et à de laborieuses ambassades, il supplia le Saint-Père de le relever du vœu fait auparavant dans les prisons des Bouchers<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 109.

<sup>2.</sup> Le P. Denisse, La désolation des églises, t. I, pp. 594, 595. — Garnier, Documents relatifs à la surprise de Paris par les Bourguignons en mai 1418, dans Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, 1877, p. 51.

<sup>3.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, pp. 268, 276, 339. — P. Champion, Guillaume de Flavy, p. 4 et pièce justificative Exxj.

<sup>4.</sup> Le P. Denisse, La désolation des églises, loc. cit. - Par une siction

En 1425, alors qu'un homme de robe très habile, qui pouvait bien être un fripon, le président Louvet<sup>1</sup>, gouvernait le royaume et le roi, messire Regnault fut nommé chancelier de France à la place de messire Martin Gouges de Charpaigne, évêque de Clermont<sup>2</sup>. Mais peu de temps après, Arthur de Bretagne, connétable de France, ayant chassé Louvet, Regnault vendit sa charge à Martin Gouges, moyennant une pension de deux mille cinq cents livres tournois<sup>3</sup>.

Révérend Père en Dieu, Monseigneur l'Archevèque de Reims n'était pas aussi riche, tant s'en fallait, que Monseigneur de la Trémouille; mais on fait ce qu'on peut. Tout comme le sire de la Trémouille il prêtait de l'argent au roi 4. Après cela, qui, dans ce temps, ne prêtait pas d'argent au roi? Charles VII lui donna la ville et le château de Vierzon en paiement de seize mille livres tournois qu'il lui devait<sup>5</sup>. Quand le sire de la Trémouille eut traité le connétable, comme le connétable avait traité Louvet, Regnault de Chartres redevint

<sup>«</sup> légitimiste » il allègue le service du roi Charles VI et de son fils le Dauphin « ... tam propter sue persone debilitatem, quam etiam propter assidua viagia et ambassiatas, que ipse serviendo Carolo Francorum regi et Carolo, ejusdem regis unigenito filio, dalphino Viennensi... ».

<sup>1.</sup> Vallet de Viriville, Nouvelle Biographie générale. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. 1, pp. 64 et suiv.

<sup>2.</sup> F. Duchesne, Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de France, Paris, 1680, in-fol., p. 483.

<sup>3.</sup> Arch. Nat., P. 2298.

<sup>4.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 632.

<sup>5.</sup> Le P. Anselme, Histoire généalogique de la maison de France, t. 1, p. 407.

chancelier. Il entra en charge le 8 novembre 1428. A cette date, le Conseil avait déjà envoyé à Orléans des gens d'armes et des canons. Monseigneur de Reims, aussitôt en fonction, se jeta dans la ville assiégée et n'épargna pas sa peine 1. Il était très attaché aux biens de ce monde et pouvait passer pour avare 2. Mais on ne peut douter ni de son dévouement à la cause royale, ni de la haine qu'il nourrissait pour ceux du Léopard et de la Croix Rouge 3.

Jeanne, après onze jours de voyage, arriva à Chinon, le 6 mars 4, qui était le quatrième dimanche du carême, celui-là même où les garçons et les filles de Domremy allaient en troupe, dans la campagne encore grise et nue, manger des noix et des œufs durs avec des petits pains, pétris par leurs mères. C'est ce qu'ils appelaient faire leurs fontaines; mais Jeanne ne dut pas se rappeler ses fontaines passées, ni sa maison quittée sans une parole d'adieu 5. Ignorant ces fêtes rustiques et presque païennes par lesquelles les pauvres chrétiens rompaient la pénitence de la sainte quarantaine, l'Église avait donné à ce jour le nom de dimanche de Lactare, du premier mot

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 51.

<sup>2.</sup> Le P. Deniffe, La désolation des églises, introduction, — Cf. La série des quittances à la Bibl. Nat., fr. 20887, Pièces originales 693, Clairambault, titres, scellés, vol. 29.

<sup>3.</sup> F. Duchesne, Histoire des chanceliers et garde des sceaux de France, p. 487.

<sup>4.</sup> Procès, t. I, p. 56.

<sup>5.</sup> Ibid., t, II, pp. 394, 462.

de l'introït Laetare, Jerusalem. Ce dimanche, le prêtre en montant à l'autel, récite à la messe basse, et le chœur chante à la grand'messe ces paroles tirées de l'Écriture : « Laetare, Jerusalem ; et conventum facite, omnes qui diligitis eam... Réjouis-toi, Jérusalem; et formez une assemblée, vous tous qui l'aimez. Délectez-vous dans la joie, vous qui avez été dans la tristesse, afin d'exulter et d'être rassasiés par l'abondance de votre consolation. » Les prêtres, les religieux, les clercs versés dans les saintes Ecritures, qui savaient la venue de la Pucelle, ceux-là quand ils chantèrent dans les églises avec tout le peuple Laetare, Jerusalem, eurent présente à la pensée la vierge annoncée par les prophéties, suscitée pour le salut commun, marquée d'un signe, qui en ce jour faisait son entrée humblement dans la ville. Plus d'un, peut-être, appliqua au royaume de France ce qui est dit de la nation sainte en cet endroit de l'Écriture et trouva dans la coïncidence de ce texte liturgique et de cette bienvenue un sujet d'espérance. La etare, Jerusalem! Réjouis-toi, peuple fidèle à ton vrai roi et droiturier souverain. Et conventum facite. Réunissez toutes vos forces contre vos ennemis. Gaudete cum lactitia, qui in tristitia fuistis. Après votre longue misère, réjouissez-vous. Le Seigneur vous envoie secours et consolation.

Par l'intercession de saint Julien, et probablement avec l'aide de Collet de Vienne, messager du roi, Jeanne trouva logis en ville, près du château, dans

une hôtellerie tenue par une femme de bonne renommée 1. Les broches n'y tournaient point. Et les hôtes, enfoncés dans le manteau de la cheminée, y voyaient griller saint Hareng, qui souffrit pis que saint Laurent<sup>2</sup>. En ces âges, les prescriptions de l'Église relativement au jeûne et à l'abstinence durant le saint temps du carême n'étaient transgressées par personne en pays chrétien. A l'imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui jeûna quarante jours dans le désert, les fidèles observaient le jeûne depuis le quatrième jour avant le dimanche de Quadragésime jusqu'à Pâques, ce qui donne quarante jours en retranchant les dimanches, où l'on rompait le jeûne, mais non pas l'abstinence. Ainsi jeûnant, l'âme allégée, entendait le tintement de ses Voix<sup>3</sup>. Durant les deux jours qu'elle passa à l'hôtellerie, elle vécut recluse, agenouillée 4. Les bords de la Vienne et les larges prairies, encore vêtues de la noire verdure de l'hiver, les coteaux où traînaient les brumes légères, ne la tentèrent pas. Mais si, pour aller à l'église, passant par quelque rue montueuse, ou seulement soignant son cheval

<sup>1.</sup> Procès, t. 1, p. 143.

<sup>2.</sup> La vie de saint Harenc glorieux martir et comment il fut pesché en la mer et porté à Dieppe, dans Recueil des poésies françaises des XV° et XVI° siècles, par A. de Montaiglon, t. II, pp. 325-332.

<sup>3.</sup> Pourtant si Jeanne avait alors l'âge qu'on lui donne, environ dixhuit ans, elle n'était pas obligée de jeuner; seule l'abstinence lui était d'obligation. Toutefois, elle jeuna en carême dans sa prison à Rouen; mais il faudrait savoir quel âge lui donnaient les juges.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 103.

dans la cour de l'auberge, elle levait la tête du côté du nord, elle voyait debout, sur la montagne toute proche, à un jet de ces boulets de pierre en usage depuis cinquante ou soixante ans, les tours du plus beau château de tout le royaume, les fières murailles derrière lesquelles respirait ce roi à qui elle venait, conduite par un merveilleux amour.

C'étaient trois châteaux qui se confondaient à ses yeux dans une longue masse grise de murs crénelés, de donjons, de tours, de tourelles, de courtines, de barbacanes, d'échauguettes et de bretèches; trois châteaux séparées l'un de l'autre par des douves, des barrières, des poternes, des herses. A sa gauche, vers le couchant, fuyaient et se cachaient les unes derrière les autres les huit tours du Coudray, dont l'une avait été bâtie par un roi d'Angleterre et dont les moins anciennes dataient de plus de deux cents ans. A droite, bien visible, le château du milieu dressait ses vieux murs et ses tours couronnées de mâchicoulis. Là était la chambre de saint Louis, la chambre du roi, appartement de celui que Jeanne appelait le gentil dauphin. Et c'est là aussi, tout contre la chambre nattée, que s'étendait la grande salle où elle allait être reçue. Du côté de la ville, la place de cette salle était marquée par une tour contiguë, une tour carrée, très vieille. A droite régnait un vaste bayle, ou place d'armes, destiné au logement de la garnison et à la défense du château du milieu. De ce côté, une grande chapelle élevait

au-dessus des remparts sa toiture en forme de carène renversée. Cette chapelle, bâtie par Henri II d'Angleterre, était sous l'invocation de saint Georges; le bayle tenait d'elle son nom de fort Saint-Georges 1. Tout le monde alors savait l'histoire de saint Georges, vaillant chevalier qui transperça de sa lance un dragon et délivra la fille d'un roi, puis souffrit en confessant sa foi; attaché, comme sainte Catherine, à une roue garnie de lames tranchantes, la roue se rompit par miracle, tout de même que se brisa celle où les bourreaux avaient mis la vierge d'Alexandrie. Et, comme elle, saint Georges souffrit la mort par le glaive. Ce qui prouve qu'il était un grand saint 2, mais maintenant il avait un tort: il était du parti des Godons qui, depuis plus de trois cents ans, chômaient sa fête comme celle de toute l'englischerie, le tenaient pour leur céleste patron et l'invoquaient de préférence à tout autre bienheureux, en sorte que son nom était sans cesse dans la bouche du plus vilain archer gallois comme dans celle d'un chevalier de la Jarretière. A vrai dire, on ne savait ce qu'il pensait ni s'il ne donnait pas tort à ces pillards qui combattaient pour une mauvaise cause, mais on pouvait raisonnablement craindre qu'il ne se montrât sensible à tant d'hon-

<sup>1.</sup> G. de Cougny, Notice archéologique et historique sur le château de Chinon, Chinon, 1860, in-8°.

<sup>2.</sup> La Légende dorée, trad. Gustave Brunet, 1846, pp. 259, 264. — Douhet, Dictionnaire des légendes, pp. 426, 436.

neurs. Les saints du Paradis se mettent volontiers du côté de ceux qui les invoquent le plus dévotement. Saint Georges, enfin, était Anglais comme saint Michel était Français. Celui-là, le glorieux archange, se montrait le plus vigilant protecteur des fleurs de lis, depuis que Monsieur saint Denys, patron du royaume, avait laissé prendre son abbaye. Et Jeanne le savait.

Cependant les dépêches du capitaine de Vaucouleurs, apportées par Colet de Vienne, furent remises au Roi<sup>1</sup>. Ces dépêches l'instruisaient des faits et dits de la jeune fille. C'était une des innombrables affaires qui devaient être examinées en Conseil, et l'une de celles que le Roi, ce semble, devait examiner lui-même comme inhérentes à sa fonction royale et comme l'intéressant spécialement, puisqu'il s'agissait peutêtre d'une fille de piété singulière, et qu'il était luimême la première personne ecclésiastique du royaume<sup>2</sup>. Son grand-père, si sage prince, aurait eu garde de mépriser les avis des femmes dévotes, en qui Dieu parlait. Environ l'an 1380, il avait fait appeler à Paris Guillemette de la Rochelle qui menait une vie solitaire et contemplative, et y avait acquis, disaiton, une si grande vertu, que, dans ses ravissements, elle se soulevait de terre de plus de deux pieds. Le roi Charles V lui fit faire, dans mainte

<sup>1.</sup> Chronique de la Pueelle, p. 273. — Journal de siège, pp. 46-47.

<sup>2.</sup> Epître de Jouvenel des Ursins, dans De Beaucourt, *Histoire de Charles VII*, t, V. p. 206, note 1.

église, de beaux oratoires où elle pût prier pour lui1. Le petit-fils ne devait pas moins faire, ayant plus grand besoin d'aide. Il trouvait encore dans sa famille des exemples plus récents du commerce des rois et des saintes. Son père, le pauvre roi Charles VI, de passage à Tours, se fit présenter par le duc Louis d'Orléans la dame Marie de Maillé, qui avait fait vœu de virginité et changé en un agneau timide l'époux venu comme un lion dévorant. Elle dit au roi des secrets et il fut content d'elle, car il voulut la revoir trois ans après à Paris. Cette fois ils conversèrent longtemps seuls ensemble, et elle lui dit encore des secrets, si bien qu'il la renvoya avec des présents<sup>2</sup>. Ce même prince avait fait accueil à un pauvre chevalier cauchois nommé Robert le Mennot qui, favorisé d'une vision durant qu'il était près des côtes de Syrie, au péril de la mer, se disait envoyé de Dieu pour le rétablissement de la paix<sup>3</sup>. Il avait reçu plus favorablement encore une femme nommée Marie Robine et qu'on appelait d'ordinaire la Gasque d'Avignon<sup>4</sup>. En 1429, tout le monde, autour du Roi, n'avait pas oublié cette inspirée venue à Charles VI pour le retenir dans l'obéissance du pape Benoît XIII. Ce pape se trouva

<sup>1.</sup> Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, p. x.

<sup>2.</sup> Acta sanctorum, t. III, Mars, p. 742. — Abbé Pétin, Dictionnaire hagiographique, 1850, t. II, p. 1516.

<sup>3.</sup> Froissart, Chroniques, liv. IV, ch. XLIII et suiv.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 83, note 2. — Vallet de Viriville, Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, Paris, 1867, in-8°, pp. xxxı et suiv.

être un antipape; mais la Gasque fut tenue cependant pour prophétesse. Elle avait eu, comme Jeanne, beaucoup de visions touchant la désolation du royaume de France, et elle avait vu des armes dans le ciel<sup>4</sup>. Les rois d'Angleterre n'étaient pas moins attentifs que les rois de France à recueillir la parole de ces saints et de ces saintes qui alors prophétisaient en foule. Henri V interrogea l'ermite de Sainte-Claude, Jean de Gand, qui lui annonça sa fin prochaine; et, mourant, il fit encore appeler le prophète inexorable<sup>2</sup>. C'était l'usage des saints de parler aux rois et l'usage des rois de les entendre. Comment un prince pieux eût-il dédaigné cette source merveilleuse de conseils? Il eût encouru par là le blâme des plus sages.

Le roi Charles lut les lettres du capitaine de Vaucouleurs et fit interroger devant lui les conducteurs de la jeune fille. De mission, de miracles, ils ne purent rien dire. Mais ils parlèrent du bien qu'ils avaient vu en elle durant le voyage, et affirmèrent qu'elle était toute bonne<sup>3</sup>.

Assurément, Dieu parle par ses vierges. Mais, en de telles rencontres, il est nécessaire d'agir avec une

<sup>1.</sup> Le songe du vieil Pélerin, par Philippe de Maizières (Bibl. Nat., fonds français, n° 22542).

<sup>2.</sup> Chastellain, éd. Buchon, pp. 114 et 116. — Acta Sanctorum Junü, t. 1, p. 648. — Le P. De Buck, Le bienheureux Jean de Gand, Bruxelles, 1862, in-8°, 40. p. — Le P. Chapotin, La guerre de cent ans; Jeanne d'Are et les Dominicains, Évreux, 1888, in-8°, p. 89.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 273. — Journal du siège, p. 46.

extrême prudence, de distinguer soigneusement les vraies prophétesses d'avec les fausses et de ne point prendre pour des messagères du ciel les fourrières du diable. Celles-ci font parfois illusion. A l'exemple de Simon le Magicien, qui opposait des prodiges aux miracles de saint Pierre, ces créatures recourent aux arts diaboliques pour séduire les hommes. Douze ans auparavant, une femme venue aussi des Marches de Lorraine, Catherine Sauve, native de Thons proche Neufchâteau, qui vivait recluse au Port de Lates, avait prophétisé. Toutefois, l'évêque de Maguelonne sut de science certaine qu'elle était menteresse et sorcière; c'est pourquoi elle fut brûlée vive à Montpellier en 1417¹. Des nuées de femmes, ou plutôt de femelles, mulierculae², vivaient comme cette Catherine et finissaient comme elle.

Jeanne fut interrogée sommairement par des hommes d'Église, qui lui demandèrent pourquoi elle était venue. Elle répondit d'abord qu'elle ne dirait rien que parlant au roi. Les clercs lui ayant représenté que c'était au nom même du roi qu'ils l'invitaient à s'expliquer, elle fit connaître qu'elle avait deux choses en mandat de la part du Roi des cieux : que l'une était de lever le siège d'Orléans, l'autre de conduire le roi à Reims

<sup>1.</sup> Parvus Thalamus, éd. de la Société archéologique de Montpellier, p. 464. — Th. de Bèze, Histoire ecclésiastique, 1580, t. I, p. 217. — A. Germain, Catherine Sauve, Montpellier, 1853, in-4°, 16 pages. — H.-C. Lea, Histoire de l'inquisition au moyen âge, trad. S. Reinach, t. II, p. 185. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, p. x.

<sup>2.</sup> Jean Nider, Formicarium dans Procès, t. IV, p. 502.

pour son sacre et son couronnement 1. Devant ces gens d'Église, de même qu'à Vaucouleurs devant sire Robert, elle répétait à peu près ce qu'autrefois avait dit le vavasseur de Champagne envoyé au roi Jean le Bon, tout comme elle était envoyée au dauphin Charles.

Ayant cheminé jusqu'à la plaine de Beauce, où le roi Jean, impatient de combattre, campait avec son armée, le vavasseur champenois entra dans le camp et demanda à voir le plus prud'homme qui se tînt auprès du roi. Les seigneurs, à qui cette requête fut portée, se mirent à rire. Mais l'un d'eux, ayant vu de ses yeux le vavasseur, reconnut tout de suite que c'était un homme bon, simple et sans malice. Il lui dit: « Si tu as quelque avis à donner, va vers l'aumônier du roi. » Le vavasseur alla donc vers l'aumônier du roi Jean et lui dit: « Faites que je parle au roi ; j'ai telle chose à dire que je ne dirai à personne fors à lui. — Qu'est-ce? demanda l'aumônier. Dites ce que vous savez. » Mais le bonhomme ne voulut pas révéler son secret. L'aumônier alla trouver le roi Jean et lui dit: « Sire, il y a céans un prud'homme, qui me semble sage à sa façon et qui vous veut dire une chose qu'il ne dira qu'à vous. » Le roi Jean refusa de voir ce prud'homme. Il appela son confesseur et l'envoya recueillir, en compagnie de son aumônier, le secret du vavasseur. Les deux prêtres allèrent à l'homme et lui annoncèrent qu'ils étaient com-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 22. Ces faits furent connus à Lyon le 22 avril 1429 (Greffier de la Chambre des Comptes de Brabant, dans *Procès*, t. IV, p. 426).

mis par le roi pour l'entendre. A cette nouvelle, désespérant de voir le roi Jean et se fiant au confesseur et à l'aumônier pour ne révéler son secret qu'au roi, il leur parla comme voici : « Tandis que j'étais seul aux champs, une voix me dit par trois fois : « Va vers le roi Jean de France, et l'avertis de ne combattre contre nuls de ses ennemis. Obéissant à cette voix, je suis venu en porter nouvelles au roi Jean. » Ayant reçu le secret du vavasseur, le confesseur et l'aumônier le portèrent au roi qui s'en moqua. Il s'avança avec ses compagnons jusqu'à Poitiers, où il rencontra le prince Noir. Il perdit toute son armée dans la bataille et, atteint au visage de deux blessures, fut pris par les Anglais<sup>1</sup>.

Les clercs qui avaient interrogé Jeanne différaient d'opinions sur elle. Les uns déclaraient que son affaire n'était qu'une « trufferie » et que le roi eût à se défier de cette fille². Les autres pensaient au contraire que puisqu'elle se disait envoyée de Dieu et avait à parler au roi, le roi devait au moins l'entendre.

Deux hommes d'Église, qui se trouvaient alors auprès du roi, Jean Girard, président du Parlement de Grenoble, et Pierre l'Hermite, qui fut depuis sous-doyen de Saint-Martin-de-Tours, jugèrent le cas assez intéressant et assez difficile pour le soumettre à messire Jacques

<sup>1.</sup> S. Luce, Chronique des quatre premiers Valois, Paris, 1861, in-8°, pp. 46, 48.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 115. — Thomassin, Registre Delphinal, dans Procès, t. IV, p. 304. — Chronique de la Pucelle, p. 273. — Journal du siège, p. 47.

Gélu, ce prélat armagnac, qui avait longtemps servi, dans les conseils et les ambassades, la maison d'Orléans et le dauphin de France. Gélu aux approches de la soixantaine s'était retiré du Conseil et avait quitté le siège archiépiscopal de Tours pour le siège d'Embrun, plus humble et plus caché. Il était illustre et vénérable 1. Jean Girard et Pierre l'Hermite lui annoncèrent, en une lettre missive, la venue de cette jeune fille et ils lui firent connaître qu'interrogée singulièrement par trois professeurs de théologie, elle avait été reconnue dévote, sobre, tempérante et coutumière, une fois la semaine, des sacrements de confession et de communion. Jean Girard pensait qu'elle pouvait avoir été envoyée par le Dieu qui suscita Judith et Déborah et se fit annoncer par les Sibylles 2.

Charles était pieux et entendait à genoux et dévotement trois messes par jour; il récitait exactement ses heures canonicales et y joignait des prières pour les morts et d'autres oraisons; il se confessait quotidiennement et communiait aux jours de fêtes<sup>3</sup>, mais il croyait à la divination par les astres, en quoi, il ne se distinguait pas des autres princes de son temps: chacun

<sup>1.</sup> Gallia Christiana, t. III, col. 1089.

<sup>2.</sup> Le R. P. Marcellin Fornier, *Histoire générale des Alpes-Maritimes ou Cottiennes*, publ. par l'abbé Paul Guillaume, Paris, 1890-1892 (3 vol. in-8°), t. II, pp. 313 et suiv.

<sup>3.</sup> Le Religieux de Dunfermling, dans *Procès*, t. V, p. 340. — Vallet de Viriville, *Histoire de Charles VII*, t. I, pp. 265 et suiv. — De Beaucourt, *Histoire de Charles VII*, t. 1, p. 243.

d'eux avait un astrologue à son service<sup>1</sup>. Le feu duc de Bourgogne était constamment accompagné d'un devin juif nommé maître Mousque. Le jour dont il ne devait pas voir la fin, comme il se rendait au pont de Montereau, maître Mousque lui conseilla de ne point aller plus avant, pronostiquant qu'il n'en reviendrait pas. Le duc passa outre et fut tué2. Le dauphin Charles se fiait aux Jean des Builhons, aux Germain de Thibouville et à tous autres bonnets pointus<sup>3</sup> et gardait toujours deux ou trois astrologues auprès de lui. Ces faiseurs d'almanachs dressaient des thèmes de nativité, tiraient des horoscopes et lisaient dans le ciel l'annonce des guerres et des révolutions. L'un d'eux, maître Rolland l'Écrivain, suppôt de l'Université de Paris, qui la nuit, dans sa gouttière, observait le ciel. vit, un certain jour, à une certaine heure, l'Épi de la Vierge en l'ascendant, Vénus, Mercure et le Soleil au mi-ciel4; par quoi son compère Guillaume Barbin de Genève découvrit sûrement que les Anglais seraient chassés de France et le roi rétabli par le moyen d'une simple pucelle<sup>5</sup>. Si l'on en croit l'inquisiteur Bréhal,

<sup>1.</sup> Simon de Phares, Recueil des plus célèbres astrologues, ms. fr. 1357. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. l, p. 306; t. ll, p. 345, note. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. VI, p. 399.

<sup>2.</sup> Chastellain, t. III, p. 446.

<sup>3.</sup> Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 173.

<sup>4.</sup> Je corrige à cet endroit le texte de Simon de Phares (*Procès*, IV, p. 536) d'après une communication écrite de M. Camille Flammarion.

<sup>5.</sup> Procès, t. IV, p. 536.

quelque temps avant la venue de Jeanne, en France, un habile astronome de Sienne, du nom de Jean de Montalcin, avait, entre autres choses, écrit au roi Charles les paroles suivantes: « Votre victoire sera dans le conseil d'une vierge; poursuivez votre triomphe sans cesse jusqu'à la ville de Paris <sup>1</sup>. »

En ce moment même, le dauphin Charles gardait près de lui, à Chinon, un vieux astrologue normand, nommé Pierre, qui pourrait bien être Pierre de Saint-Valérien, chanoine de Paris, lequel revenait d'Écosse, où il était allé chercher, avec nombre de gentilshommes, madame Marguerite, fiancée au dauphin Louis. Ce maître Pierre passa, très peu de temps après, à tort ou à raison, pour avoir lu dans le ciel que la bergère de la Meuse était destinée à chasser les Anglais <sup>2</sup>.

Jeanne n'attendit pas longtemps dans son hôtellerie. Deux jours après sa venue, ce qu'elle avait voulu d'un si grand cœur s'accomplit; elle fut menée au roi <sup>3</sup>. On montrait encore au siècle dernier près du Grand-Carroy, devant une maison en colombage, un puits sur la marge duquel, selon la tradition, elle mit le pied pour descendre de cheval, avant de gravir la pente roide qui, par la vieille Porte, conduisait au château <sup>4</sup>. Elle avait déjà franchi le fossé, et le roi

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 341.

<sup>2.</sup> Recueil de Simon de Phares, dans Procès, t. V, p. 32, note.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 143; t. III, p. 143.

<sup>4.</sup> La margelle a été enlevée sous le second Empire. On sait d'ailleurs

n'était pas encore décidé à la recevoir. Plusieurs de ses familiers, et non des moindres, lui conseillaient de se défier d'une femme inconnue qui formait peut-être de mauvais desseins. D'autres lui représentèrent, au contraire, que cette pastoure lui était annoncée par lettres, envoyée de la part de Robert de Baudricourt, amenée à travers des provinces ennemies; qu'elle avait, de façon quasi miraculeuse, traversé à gué beaucoup de rivières pour arriver jusqu'à lui. Le roi, sur ces représentations, consentit à l'accueillir<sup>4</sup>.

La grande salle regorgeait de monde; les haleines la chauffaient, ni plus ni moins qu'à toute audience que donnait le roi; elle présentait cet aspect de halle, de cohue, familier aux courtisans. C'était le soir; cinquante torches brûlaient sous les solives peintes<sup>2</sup>; hommes mûrs enjuponnés et fourrés, jeunes gentilshommes glabres, engoncés des épaules, étriqués du reste, la taille fine, les jambes grêles dans les chausses collantes, les pieds pointus dans les poulaines; seigneurs tout armés, au nombre de trois cents, se pressaient, selon la coutume aulique, poussaient, arrondissaient les coudes, et l'huissier donnait de la verge sur les têtes<sup>3</sup>.

qu'il ne faut accorder aucune confiance aux traditions de ce genre. — G. de Cougny, Charles VII et Jeanne d'Arc à Chinon, Tours, 1877, in-8°.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 75; t. III, p. 115. — Chronique de la Pucelle, p. 273. — Journal du siège, pp. 46, 47. — Th. Basin, Histoire de Charles VII et de Louis XI, t. I, p. 68.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, pp. 79, 141.

<sup>3.</sup> Le Curial, dans Les œuvres de maistre Alain Chartier, éd. Du Chesne, Paris, 1642, in-4°, p. 398.

Là se trouvaient les deux envoyés d'Orléans, messire Jamet du Tillay et le vieux seigneur Archambaud de Villars, capitaine de Montargis, Simon Charles, maître des requêtes, ainsi que de très hauts seigneurs, le comte de Clermont, le sire de Gaucourt et probablement le sire de La Trémouille et Monseigneur l'archevêque de Reims, chancelier du royaume 1. Averti que la Pucelle venait, soit qu'il lui restât quelque défiance et qu'il hésitât encore, soit qu'il eût certaines personnes à entretenir d'abord, ou pour toute autre raison, le roi Charles s'enfonça dans la foule des seigneurs<sup>2</sup>. Jeanne fut introduite par le comte de Vendôme3. Robuste, le cou puissant et court, la poitrine ample, autant qu'il y pouvait paraître sous le jacque, elle portait petits draps, c'està-dire braies comme les hommes 4. Ce qui devait surprendre plus encore que ses chausses, c'était sa coiffure. Un chaperon de laine sur la tète, elle montrait ses cheveux noirs coupés en sébile à la manière des varlets<sup>5</sup>. Les femmes de tout âge et de toute condition prenaient grand soin de tirer leurs cheveux sous le hennin, la coiffe, le voile, de manière qu'il n'en

<sup>1.</sup> Jeanne cite comme présents La Trémoïlle et l'archevêque de Reims, mais elle cite aussi le duc d'Alençon qui certainement ne s'y trouvait pas.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 115.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, pp. 79 et 141.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 219. Chronique de la Pucelle, dans Procès, t. IV, p. 205. — Mathieu Thomassin, dans Procès, t. IV, pp. 304; Chronique de Lorraine, ibid., p. 330; Philippe de Bergame, ibid., p. 523.

<sup>5.</sup> Relation du Greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, t. IV, p. 336.

passât pas un fil. Et cette crinière libre sur une tête féminine était pour le temps une chose étrange<sup>1</sup>.

Elle alla droit au roi, ôta son chaperon, fit la révérence à la paysanne, et dit:

— Dieu vous donne bonne vie, gentil dauphin<sup>2</sup>.

On admira plus tard qu'elle l'eût reconnu au milieu des seigneurs vêtus plus richement que lui. Il est possible qu'il fût ce jour-là assez mal habillé. Nous savons qu'il faisait remettre des manches à ses vieux pourpoints 3. En tout cas, il ne payait pas de mine. Fort laid, les yeux petits, vairons et troubles, le nez gros et bulbeux, ce prince de vingt-six ans tenait mal sur ses jambes décharnées et cagneuses, jointes à des cuisses creuses par deux genoux énormes qui ne vou-laient point, se séparer l'un de l'autre 4. Qu'elle l'eût reconnu pour l'avoir déjà vu en peinture, c'est peu croyable. Les images des princes étaient rares en ce temps. Jeanne n'avait jamais feuilleté un de ces livres

<sup>1.</sup> Saint Paul, Épître aux Corinthiens, II. — Labbe, Collection des Conciles, t. VII, p. 978. — Saumaise, Epistola ad Andream Colvium super cap. XI, I ad Corynth. de cæsarie virorum et mulierum coma. Lugd. Batavor. ex off. Elz. 1644, in-12. — Quelques notes d'archéologie sur la chevelure féminine dans Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1888, XVI, pp. 419, 425.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 75; III, pp. 17, 92, 115. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 67. — Chronique de la Pucelle, p. 273. — Journal du siège, p. 46.

<sup>3.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 195.

<sup>4.</sup> Th. Basin, t. I, p. 312. — Chastellain, t. II, p. 178. — Portrait historique du roi Charles VII, par Henri Baude, publié par Vallet de Viriville dans Nouvelles Recherches sur Henri Baude, p. 6. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, p. 83.

précieux où le roi Charles pouvait être peint à la miniature dans l'attitude d'un Mage offrant des présents à l'enfant Jésus 1. Elle n'avait jamais vu très probablement aucun tableau peint sur bois à la ressemblance de son roi, les mains jointes, sous les courtines de son oratoire<sup>2</sup>. Et, par grand hasard, lui eût-on montré quelqu'un de ces portraits, ses yeux, faute d'habitude, n'y eussent pas distingué grand'chose. Il n'y a pas non plus à rechercher si les Chinonais lui décrivirent le costume ordinaire du roi et la façon du chapeau qu'il avait coutume de porter : car il gardait, comme tout le monde, son chapeau sur la tête dans les chambres, même pour dîner. Ce qui est le plus probable, c'est que des gens bien disposés pour elle la dirigèrent. De toute manière, le roi n'était pas si difficile à trouver, puisque ceux qui la virent, quand elle le trouva, n'en furent nullement ébahis.

Lorsqu'elle eut fait son salut villageois, le roi lui demanda son nom et ce qu'elle voulait. Elle répondit:

— Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle et vous mande le Roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims et serez le lieutenant du Roi des cieux, qui est le Roi de France.

<sup>1.</sup> Comme dans la miniature de Jean Fouquet, de plus de dix ans postérieure. Gruyer, Les Quarante Fouquet de Chantilly, Paris, 1897, in-4°.

<sup>2.</sup> Note sur un ancien portrait de Charles VII conservé au Louvre, dans Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1862, pp. 67 et suiv.

Elle demanda qu'on la mît en œuvre, promettant que par elle serait levé le siège d'Orléans <sup>1</sup>.

Le roi la tira à part et l'interrogea assez longtemps. Il était naturellement doux, affable envers les humbles et les pauvres, mais non sans défiances ni soupçons.

Durant cet entretien particulier, elle lui fit, dit-on, en le tutoyant avec une familiarité angélique, cette étrange révélation :

— Je te dis, de la part de Messire, que tu es vrai héritier de France et fils de roi; il m'a envoyé vers toi pour te conduire à Reims, pour y être couronné et consacré, si tu le veux<sup>2</sup>.

Plus tard, l'aumônier de la Pucelle rapporta ce propos, disant le tenir de la Pucelle elle-même. Ce qui est certain, c'est que les Armagnacs en tirèrent bientôt un miracle en faveur de la maison des Lis. On prétendit que ces paroles, que Dieu lui-même prononçait par la bouche d'une innocente, correspondaient à une secrète et cruelle inquiétude du roi, que le fils de madame Ysabeau était troublé et contristé à l'idée que, peut-être, un sang royal ne coulait pas dans ses veines et que, à moins de sortir, par illumination céleste, des doutes que lui inspirait sa naissance, il était prêt à renoncer à son royaume comme à un bien usurpé 3.

<sup>1.</sup> Procès, t. 11, p. 103.— Relation du Greffier de La Rochelle, p. 337.— Chronique de la Pucelle, p. 273. — Jean Chartier, Chronique, t. 1, pp. 67-68.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 103 (déposition de frère Pasquerel).

<sup>3.</sup> L'abréviateur du Procès, dans *Procès*, t. IV, pp. 258-259. — Basin, *Histoire de Charles VII et de Louis XI*, t. 1, p. 67. — *Journal du siège*, p. 48.

On assura qu'à la révélation qu'il était vrai héritier de France, son visage avait resplendi de joie <sup>1</sup>.

Sans doute, la reine Ysabeau était communément traitée par les prêcheurs armagnacs de « grande gorre » et d'Hérodiade gonflée d'impuretés; encore voudrait-on savoir d'où venait tout à coup à son fils cette curiosité bizarre? Il n'en avait pas demandé tant pour recevoir son héritage. Et, au besoin, tous les légistes de son parti l'eussent rassuré: ils lui auraient démontré, par raisons tirées des lois et coutumes, qu'il était, de naissance, vrai héritier et droit successeur du feu roi, la filiation se prouvant par ce qui est manifeste, et non par ce qui est caché, sans quoi, il ne serait pas possible de régler les successions ni de discerner sûrement le légitime héritier d'un royaume ou d'un arpent de terre. Cependant on doit tenir compte que, à cette heure, il était très malheureux, et que le malheur agite les consciences et soulève les scrupules, et qu'enfin il pouvait douter de la justice de sa cause, puisque Dieu l'abandonnait. Mais si vraiment des doutes pénibles le tourmentaient, comment croire qu'il s'en délivra sur le dire d'une jeune fille dont il ne savait encore si elle était sage ou folle, ni si même elle ne lui était pas envoyée par ses ennemis? Cette crédulité ne s'accorde guère avec ce que nous savons de son naturel soupçonneux. La première pensée qui devait venir à son

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 116 (déposition de Simon Charles). — S.Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. LXI.

esprit, c'est que des clercs avaient endoctriné la jeune fille.

Peu d'instants après l'avoir congédiée, il appela le sire de Gaucourt et quelques autres de son Conseil et leur répéta ce qu'il venait d'entendre:

— Elle m'a dit qu'elle m'était envoyée de par Dieu pour m'aider à recouvrer mon royaume <sup>1</sup>.

Il n'ajouta point qu'elle lui avait révélé un secret connu de lui seul <sup>2</sup>.

Les conseillers du roi, encore mal édifiés sur cettejeune fille, décidèrent qu'il fallait l'avoir sous la main, pour l'examiner dans ses mœurs et croyances<sup>3</sup>.

Le sire de Gaucourt la retira de chez son hôtesse pour la loger dans une tour de ce Coudray que, depuis trois jours, elle voyait au-dessus de la ville 4. Le Coudray, l'un des trois châteaux, n'était séparé du château du milieu, où logeait le roi, que par un fossé et des travaux de défense 5. Gaucourt la confia à son lieutenant pour la ville de Chinon, Guillaume Bellier, majordome du roi 6. Il lui donna pour la servir un de ses pages,

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 17, 209; dès le mois d'avril on connaissait à Lyon l'annonce de la délivrance du siège d'Orléans et du couronnement de Reims (Procès, t. V, p. 426).

<sup>2.</sup> Pasquerel est seul à la dire (*Procès*, t. III, p. 103). — Cf. l'anecdote du sire de Boissy rapportée par P. Sala dans sa compilation *Les hardiesses des grands Rois et Empereurs* (*Procès*, t. IV, p. 278).

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 209.

<sup>4.</sup> Ibid., t. III, p. 66.

<sup>5.</sup> G. de Cougny, Charles VII et Jeanne d'Arc à Chinon, Tours, 1877, p. 40.

<sup>6.</sup> Procès, t. III, p. 17.

un enfant de quinze ans, Immerguet, qu'on appelait tantôt Minguet, tantôt Mugot. Il était, de son vrai nom, Louis de Coutes et sortait d'une vieille famille d'épée, attachée dès le siècle précédent à la maison d'Orléans. Son père, Jean, dit Minguet, seigneur de Fresnay-le-Gelmert, de la Gadelière et de Mitry, chambellan du duc d'Orléans, était mort depuis deux ans, très pauvre. Il avait laissé après lui une veuve et cinq enfants, trois garçons et deux filles, dont l'une, nommée Jeanne, était depuis 1421, la femme de messire Florentin d'Illiers, capitaine de Châteaudun. Ainsi donc Louis de Coutes, le petit page, et Catherine le Mercier, dame de Noviant, sa mère, qui sortait d'une noble famille d'Écosse, se trouvaient l'un et l'autre dans un pénible dénuement, bien que le duc d'Orléans en mémoire des loyaux services de son chambellan eût octroyé à la dame de Noviant un secours sur ses finances 1. Jeanne gardait Minguet près d'elle tout le jour, mais, la nuit, elle couchait avec des femmes. La femme de Guillaume Bellier, qui était de bonne vie et pieuse, du moins le disait-on, veillait sur elle<sup>2</sup>. Au Coudray, le page la vit maintes fois à genoux. Elle priait et souvent elle pleurait abondamment<sup>3</sup>. Des personnages de grand état vinrent pendant plusieurs jours

<sup>1.</sup> Procès, t. 111, pp. 65, 73. — Mademoiselle A. de Villaret, Louis de Coutes, page de Jeanne d'Arc, Orléans, 1890, in-8°.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 17.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, p. 66.

s'entretenir avec elle. Ils la trouvèrent habillée en garçon <sup>1</sup>.

Depuis qu'elle était auprès du roi, certains lui demandaient s'il n'y avait point dans le pays d'où elle venait un bois nommé le Bois-Chenu<sup>2</sup>.

On lui faisait cette question parce qu'il courait alors une prophétie de Merlin concernant une pucelle qui devait venir du bois Chenu. Et les gens en étaient émus, car tout le monde alors prêtait attention aux prophéties et celles de Merlin l'Enchanteur étaient particulièrement estimées <sup>3</sup>.

Merlin, né d'une femme par les œuvres du diable, tirait de cette origine sa science profonde; à la pratique des nombres, qui donnent la clef de l'avenir, il joignait la connaissance de la physique par laquelle s'opèrent les enchantements; aussi lui était-il facile de changer les rochers en géants. Pourtant une dame le vainquit; la fée Viviane enchanta l'enchanteur et le retint charmé dans un buisson d'aubépine. C'est là un exemple, après tant d'autres, du pouvoir des femmes.

Les insignes docteurs et les illustres maîtres estimaient que Merlin avait dévoilé bien des choses

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle pp. 274 et suiv. — Jean Chartier, Chronique, p. 68.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 68.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, pp. 133, 340. — Thomassin, dans Procès, t. IV, p. 395. — Walter Bower, dans Procès, t. IV, p. 489. — Christine de Pisan, dans Procès, t. V, p. 12. — La Borderie, Les véritables prophéties de Merlin, examen des poèmes bretons attribués à ce barde, dans Revue de Bretagne, 1883, t. LIII.

futures et prédit bien des événements dont quelquesuns n'étaient pas encore accomplis; et à ceux qui s'étonnaient qu'un fils du diable eût reçu le don de prophétie, ils répondaient que le Saint-Esprit est bien le maître de révéler ses secrets à qui il lui plaît, comme il l'a montré en faisant parler les Sibylles et en ouvrant la bouche à l'ânesse de Balaam.

Merlin avait désigné notamment sire Bertrand Du Guesclin sous la figure d'un guerrier portant un aigle sur son écu, ce dont on s'avisa après les hauts faits du Connétable <sup>4</sup>.

Les Anglais n'accordaient pas moins de créance que les Français aux prophéties de ce sage. Quand Arthur de Bretagne, comte de Richemont, fut pris à rançon et mené au roi Henri, celui-ci, voyant un sanglier sur les armes du duc, laissa éclater sa joie. Il avait présente à l'esprit la vaticination de Merlin, qui disait : « Un prince nommé Arthur, né de la Bretagne armoricaine,

. Cuvelier, Le poème de Du Guesclin, v. 3285. — Francisque-Michel et Th. Wright, Vie de Merlin attribuée à Geoffroy de Monmouth, suivie des prophéties de ce barde tirées de l'histoire des Bretons, Paris, 1837, in-8°, pp. 67 et suiv. — La Villemarqué, Myrdhin ou Merlin l'Enchanteur, son histoire, ses œuvres, son influence, n. éd., Paris, 1862, in-12. — D'Arbois de Jubainville, Merlin cst-il un personnage réel? dans Revue des Questions Historiques, 1868, pp. 559-568. — Lefèvre-Pontalis, Morosini, t. IV, annexe XVI. — « [Geoffroy de Monmouth] fit prédire par lui (Merlin) tous les événements de l'histoire de Bretagne jusqu'à l'année même où il écrivait (1135)... Le succès de l'Historia regum fut très grand dans le monde des clercs; on accepta ses fables pour vérité, et, s'émerveillant de l'exactitude des prophéties de Merlin jusqu'en 1135, on s'efforça de démêler ce qu'elles annonçaient pour les temps subséquents. » Gaston Paris, La Littérature française au moyen age, 1890, pp. 86-104.

portant un sanglier sur son enseigne, doit conquérir Angleterre, et, après qu'il en aura débouté la génération des Anglais, la repeuplera du lignage breton <sup>1</sup>. »

Or, durant le carême de l'an 1429, courait parmi les Armagnacs cette prédiction extraite d'un livre de Merlin:

« De la ville du Bois-Chenu sortira une pucelle pour donner ses soins à la guérison; laquelle, après avoir forcé toutes les citadelles, desséchera de son souffle toutes les fontaines. Elle se répandra en pleurs misérables et remplira l'île d'une clameur horrible. La tuera le cerf à dix cors, de qui quatre ramures porteront des diadèmes d'or, mais dont les six autres seront changées en cornes de buffles et troubleront d'un son funeste les îles de Bretagne. Se dressera la forêt danoise, qui parlera d'une voix humaine, disant : « Viens, Cambrie, joins à ton flanc Cornouailles <sup>2</sup>. »

Dans cet obscur langage, Merlin annonce confusément qu'une vierge accomplira des actions grandes et extraordinaires avant de périr d'une main ennemie. Sur un seul point il est clair, ou le semble. C'est quand il dit que cette vierge sortira de la ville du Bois-Chenu.

Si quelqu'un avait pu prendre cette prophétie à sa source et la lire dans le quatrième livre de l'Historia Britonum, où elle se trouvait effectivement sous le titre de Guyntonia vaticinium, il aurait vu qu'elle concernait la

2. Procès, t. III, pp. 340-342.

<sup>1.</sup> Le Baud, Histoire de Bretagne, Paris, 1638, in-fol. p. 451.

ville anglaise de Winchester et se serait aperçu que, dans les copies qu'on faisait courir en France, elle était dénaturée, tronquée et tout à fait détournée de son véritable sens. Mais personne ne s'avisa de vérifier le texte. Les livres étaient rares et les esprits dépourvus de critique. La leçon fautive à dessein fut acceptée pour la pure parole de Merlin et il en courut de nombreuses copies.

Ces copies, d'où venaient-elles? Leur origine demeurera sans doute à jamais inconnue; mais un point est hors de doute : c'est qu'elles désignaient la fille de la Romée, qui du seuil de la maison paternelle voyait l'orée du Bois-Chenu. Elles ne venaient donc pas de très loin et ne couraient pas depuis longtemps <sup>1</sup>. Si cette prophétie de Merlin corrigée n'est pas celle que Jeanne entendit au village, annonçant qu'une Pucelle viendrait des Marches de Lorraine pour le salut du royaume, c'est sa cousine germaine; elles ont toutes deux un air de famille <sup>2</sup>; elles furent lancées l'une et l'autre dans un même esprit et dans une même intention et il faut bien y reconnaître l'indice d'un concert entre des clercs de la Meuse et des clercs de la Loire pour mettre en lumière la miraculée de Domremy.

La chevauchée de Jeanne étant prédite par Merlin, il fallait qu'elle le fût aussi par Bède, car Bède et

<sup>1.</sup> Morosini, t. IV, p 324.

<sup>2.</sup> Pierre Migiet fond les deux prophéties en une seule qu'il dit avoir lue dans un livre, Procès, t. III, p. 133.

Merlin, en matière prophétique, marchaient toujours ensemble.

Le moine de Yearmouth, Bède le Vénérable, vieux alors de six siècles, avait été de son vivant un puits de science. Il avait écrit sur la théologie et sur la chronologie, il avait parlé du jour et de la nuit, de la semaine et des mois, des signes du zodiaque, des épactes, du cycle lunaire et des fêtes mobiles. Dans son livre De temporum ratione, il avait traité des septième et huitième âges du monde, lesquels devaient suivre l'âge où il vivait. Il avait prophétisé. Durant le siège d'Orléans, des clercs répandirent sous son nom ces vers difficiles dans lesquels la venue de la Pucelle était annoncée :

Bis sex cuculli, bis septem se sociabunt<sup>1</sup>, Gallorum pulli Tauro nova bella parabunt, Ecce beant bella, tunc fert vexilla Puella.

Le premier de ces vers est un chronogramme, c'està-dire qu'il contient en lui-même une date. Pour la dégager, on prend les lettres numérales qui s'y trouvent, et l'on en fait la somme. Cette somme donnera la date.

bIs seX CVCVLLI, bIs septeM se soCIabVnt 1+10+100+5+100+5+50+50+1+1+1000+100+1+5=1429.

Si l'on avait cherché ces vers dans les livres du

<sup>1.</sup> En adoptant la correction de M. Germain Lefèvre-Pontalis, Chronique d'Antonio Morosim, t. III, pp. 126, 127; t. IV, pp. 316 et suiv.

vénérable Bède, on ne les y aurait pas trouvés; ils n'y sont pas; mais on ne songea pas plus à les y chercher qu'à chercher dans Merlin la Forêt Chenue<sup>1</sup>. Et il fut entendu que Bède et Merlin annonçaient la Pucelle. Des bords de la Loire, en cette saison, vaticinations, carmes sibyllins, chronogrammes s'envolaient comme des pigeons et se répandaient dans tout le royaume. Le faux Bède parviendra en Bourgogne dès mai ou juin de cette même année. On le connaîtra plus tôt encore à Paris. Christine de Pisan, vieille et recluse en une abbaye de France, écrira, avant le dernier jour de juillet 1429, que Bède et Merlin avaient vu la Pucelle en esprit<sup>2</sup>.

Les clercs qui forgeaient alors des prophéties pour la Pucelle ne s'en tinrent pas au faux Bède et au Merlin contrefait. Ils étaient vraiment infatigables et nous possédons encore une pièce de leur métier, que par grand hasard, le temps n'a pas détruite. C'est un petit poème latin écrit dans le style obscur des devins, dont voici une vieille traduction française:

Une vierge vestue de vestemens d'homme et qui a les membres appartenans à pucelle, par la monicion de Dieu, s'appareille de relever le roy portant les fleurs-de-lis, qui est couché, et de chasser ses ennemys maudis; et mesmement

<sup>1.</sup> The complete works of Venerable Bede, éd. Giles, Londres, 1843-44, 12 vol. in-8°, ap. Patres Ecclesiæ anglicanæ.

<sup>2.</sup> Christine de Pisan, dans *Procès*, t. V, p. 12. — Morosini, t. III, p. 126. — Le Doyen de Saint Thibaud, dans *Procès*, t. IV, p. 423. — Herman Korner, dans le P. Ayroles, *La vraie Jeanne d'Arc*, pp. 279 et suiv. — Walter Bower, dans *Procès*, t. IV, p. 481.

ceux qui maintenant sont devant la cité d'Orléans, laquelle ils espavantent par siège. Et se les hommes ont grand courage d'eux joindre à la bataille, les faux Anglois seront succombés par mort, par le Dieu de la bataille de la Pucelle, et les François les tresbucheront, et adonc sera la fin de la guerre; et retourneront ses anciennes alliances et amour; pitié et autres droits retourneront; et traiteront de la paix; et tous les hommes s'outroyeront [s'octroyeront?] au roy de leur bon gré, lequel roy leur pèsera et leur administrera justice à tous, et les nourrira de belle paix. Et dorenavant nul Anglois ennemy portant le liépart ne sera, qui présumera soy dire roy de France [Le translateur ajoute :] et d'ensuir les armes; lesquelles armes la sainte Pucelle appareille 1.

Ces fausses prophéties nous donnent un aperçu des moyens par lesquels on mit en œuvre la jeune inspirée. On s'y prit sans doute un peu trop artificieusement à notre gré. Ces clercs ne regardaient qu'au but, qui était la paix du royaume et de l'Église. Il était nécessaire de préparer le miracle du salut commun. Ne soyons pas trop émus de découvrir ces fraudes pieuses sans lesquelles les merveilles de la Pucelle ne se seraient pas produites. Il faut toujours beaucoup d'art et même un peu de ruse pour accréditer l'innocence.

Cependant, sur un rocher escarpé, au bord de la Durance, dans la chaire écartée de Saint-Marcellin, Jacques Gélu restait attaché au roi qu'il avait servi et

<sup>1.</sup> Buchon, Math. d'Escouchy, etc., p. 537. — G. Lefèvre-Pontalis, Eberhard Windecke, pp. 21 à 31. — On trouve sur un feuillet de garde du Cartulaire de Thérouanne un texte latin de cette prophétie.

soucieux des intérêts des maisons d'Orléans et de France. Il répondit aux deux hommes d'église, Jean Girard et Pierre l'Hermite, qu'il ne doutait pas que Dieu ne se manifestât en faveur de l'orphelin et de l'affligé et ne punît l'injurieuse entreprise de l'Anglais, que néanmoins on ne devait pas aisément ni à la légère croire aux discours d'une paysanne nourrie dans la solitude, que le sexe féminin était fragile et prompt à s'abuser, qu'il fallait ne pas se rendre ridicule aux yeux des étrangers. « Les Français, ajouta-t-il, sont déjà trop connus pour leur facilité naturelle à se laisser duper. » Il avisa enfin Pierre l'Hermite qu'il serait opportun que le roi jeûnât et fît pénitence pour être éclairé du Ciel et préservé d'erreur 1.

L'ancien conseiller delphinal n'était pas tranquille. Il écrivit directement au roi Charles et à la reine Marie pour les avertir du danger. Cette fille ne lui disait rien de bon; il se méfiait d'elle et pour trois raisons: premièrement, elle venait d'un pays que tenaient les ennemis du roi, Bourguignons et Lorrains; deuxièmement, c'était une bergère aisée à séduire; troisièmement, elle était fille. Il bailla comme exemple Alexandre de Macédoine, qu'une reine voulut empoisonner; elle avait été nourrie de venins par les ennemis du roi et puis envoyée à lui dans l'espoir qu'il se laisserait prendre aux

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 393-407, t. V, pp. 3. — Marcellin Fornier, Histoire des Alpes-Maritimes ou Cottiennes, t. II, pp. 313, 314.

amours de cette garce, vraie boîte à poisons! Mais Aristote écarta l'abuseresse et ainsi délivra de mort son prince. Aussi sage qu'Aristote, l'archevêque d'Embrun recommanda au roi de ne pas converser seul à seule avec la fille. Il prescrivit qu'on ne la laissât pas approcher de trop près, qu'on l'examinât; que cependant elle ne fût pas rebutée.

A ses lettres Gélu reçut une réponse prudente qui le rassura. Dans une nouvelle missive, il témoigna au roi qu'il était bien aise qu'on tînt la fille dans la suspicion et qu'on la laissât dans l'incertitude de lui croire ou de ne lui pas croire. Puis sentant renaître ses premières incertitudes : « Il n'est pas à propos, disait-il encore, qu'elle ait beaucoup d'accès au roi, jusqu'à ce qu'on soit bien acertainé de sa vie et de ses mœurs<sup>2</sup>. »

Assurément le roi Charles tenait Jeanne dans l'incertitude de ce qu'on croyait d'elle. Mais il ne la soupçonnait d'aucune malice et il la recevait volontiers. Elle l'entretenait avec une angélique familiarité. Elle l'appelait gentil dauphin et, par cette gentillesse dont elle lui donnait, il faut entendre noblesse et splendeur royale<sup>3</sup>. Elle l'appelait aussi l'oriflamme, parce qu'il était pour elle l'oriflamme, ou, comme elle eût dit au-

<sup>1.</sup> L'imprimé donne « grace » qui n'est pas possible. J'ai conjecturé garce, qui est extrêmement probable.

<sup>2.</sup> M. Fornier, Histoire des Alpes-Maritimes ou Cottiennes, ibid.

<sup>3.</sup> Greffier de l'Hôtel de Ville d'Albi, dans Procès, t. IV, p. 300.

jourd'hui, le drapeau 1. L'oriflamme était la bannière royale. De tous ces gens qui étaient alors à Chinon, personne ne l'avait jamais vue, mais on en contait des merveilles. L'oriflamme était en forme de gonfalon à deux queues, faite d'une étoffe fine, précieuse et légère, qu'on nommait sandal, et toute bordée de houppes de soie verte. Elle était descendue du ciel; c'était la bannière de Clovis et de saint Charlemagne. Quand le roi allait en guerre, on la portait devant lui. Elle avait telle vertu, que les ennemis, à son approche, perdaient leur force et fuyaient épouvantés. On se rappelait qu'en l'an 1304, alors que le roi Philippe le Bel eut victoire des Flamands, le chevalier qui la portait fut tué. On le trouva le lendemain qui, mort, la pressait encore entre ses bras<sup>2</sup>. Elle avait flotté devant le roi Charles VI, avant ses malheurs, et depuis lors jamais plus elle n'avait été déployée.

Un jour que la Pucelle et le roi conversaient ensemble, le duc d'Alençon entra dans la salle. Encore enfant, il avait été pris à Verneuil par les Anglais, qui l'avaient gardé cinq ans dans la tour du Crotoy³. Délivré depuis peu de temps, il chassait aux cailles près de Saint-Florent-lès-Saumur, quand un courrier vint lui

<sup>1.</sup> Thomassin, dans Procès, t. IV p. 304.

<sup>2.</sup> Du Cange, Glossaire, au mot: auriflamma. — Le Roux de Lincy et Tisserand, Paris et ses historiens, pp. 150, 251, 257, 259. [Histoire générale de Paris.]

<sup>3.</sup> Perceval de Cagny, p. 136. - Chronique de la Pucelle, pp. 224, 249.

apprendre qu'une jeune fille était envoyée au Roi, de par Dieu, pour mettre les Anglais hors de France<sup>1</sup>. Cette nouvelle l'intéressait autant que personne, car il avait épousé la fille du duc d'Orléans. Aussitôt il s'était rendu à Chinon pour voir ce qu'il en était. Le duc d'Alençon se montrait à son avantage dans les années légères de sa jeunesse; mais il ne fut jamais réputé bien sage. C'était un esprit faible et violent, vain, envieux, d'une extrême crédulité. Il était persuadé que l'herbe martagon met en la grâce des dames; et, plus tard, il se crut ensorcelé. Il avait une vilaine voix rauque<sup>2</sup>; il le savait et il en souffrait. Dès qu'elle le vit approcher, Jeanne demanda qui était ce seigneur. Le roi ayant répondu que c'était son cousin d'Alençon, elle salua le duc et lui dit:

— Vous, soyez le très bien venu. Plus on sera ensemble du sang du roi de France, mieux cela sera<sup>3</sup>.

En quoi elle se trompait du tout au tout. A cette parole de la Pucelle le dauphin dut sourire amèrement. Le sang de France, il savait ce qu'en valait la pinte!

Le lendemain Jeanne vint à la messe du roi. Quand elle approcha de son dauphin, elle lui fit la révérence. Le roi la conduisit dans une chambre, dont il fit

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 91.

<sup>2.</sup> Vallet de Viriville, *Histoire de Charles VII*, t. 111, pp. 408, 409. — De Beaucourt, *Histoire de Charles VII*, t. VI, pp. 43, 44.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 91.

retirer tout le monde, hors le sire de la Trémouille et le duc d'Alençon.

Alors Jeanne lui adressa plusieurs requêtes. Elle lui demanda particulièrement de faire don de son royaume au Roi des cieux.

— Après quoi, ajouta-t-elle, le Roi des cieux fera pour vous ce qu'il a fait pour vos prédécesseurs et vous remettra en l'État de vos pères<sup>1</sup>.

En tenant ces propos spirituels, en exprimant ces préceptes de réforme et de vie nouvelle, elle répétait ce que des clercs lui avaient appris. Mais elle n'était pas profondément pénétrée de cette doctrine qui, trop subtile pour elle, devait bientôt s'effacer de son esprit et faire place à une ardeur moins monastique et plus chevaleresque.

Ce même jour, elle accompagna le roi à la promenade et, dans la prairie, courut une lance avec tant de bonne grâce, que le duc d'Alençon, émerveillé, lui fit don d'un cheval<sup>2</sup>.

Peu de jours après, ce jeune seigneur la mena à l'abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur<sup>3</sup>, dont l'église était si admirée qu'on l'appelait la Belle-d'Anjou. C'est dans cette abbaye qu'habitaient alors sa mère et sa femme. Elles furent, dit-on, joyeuses de voir Jeanne.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 91 et 92. — Eberhard Windecke, pp. 152 et suiv.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 92.

<sup>3.</sup> Perceval de Cagny, p. 148.

Mais elles n'avaient pas grande confiance dans l'issue de la guerre. La jeune dame d'Alençon lui dit :

— Jeannette, je crains beaucoup pour mon mari. Il sort à peine de prison et il a fallu dépenser tant d'argent pour sa rançon, que je le prierais bien volontiers de rester au logis.

A quoi Jeanne répondit:

— Madame, soyez sans crainte. Je vous le rendrai sain et en tel ou meilleur état qu'il n'est<sup>1</sup>.

Elle appelait le duc d'Alençon son beau duc² et elle l'aimait pour l'amour du duc d'Orléans dont il avait épousé la fille. Elle l'aimait parce qu'il croyait en elle quand tous doutaient ou niaient; elle l'aimait parce que les Anglais lui avaient fait tort; elle l'aimait parce qu'elle lui voyait bonne envie de combattre. On contait que, pris à Verneuil par les Anglais, quand ils lui avaient offert de lui rendre sa liberté et ses biens s'il voulait se tourner de leur parti, il avait rejeté leurs-offres³. Il était jeune comme elle; elle le jugeait comme elle sincère et généreux. Et peut-être l'était-il alors; sans doute il ne cherchait pas déjà des poudres pour sécher le roi⁴.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 96.

<sup>2.</sup> Perceval de Cagny, p. 151 et passim.

<sup>3.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 240.

<sup>4.</sup> P. Dupuy, Procès de Jean II duc d'Alençon 1458-1474, 1658, in-4°. — Michelet, Histoire de France, t. V, p. 382. — Docteur Chereau, Médecins du quinzième siècle, dans l'Union Médicale, t. XIV, août 1862. — Joseph

On décida que Jeanne serait conduite à Poitiers afin d'y être examinée par les docteurs 1. Dans cette ville se tenait le Parlement et étaient réunis beaucoup de notables clercs en théologie, tant séculiers que réguliers 2. De solennels docteurs et maîtres y furent convoqués par surcroît. Jeanne partit sous escorte. Elle crut d'abord qu'on la menait à Orléans. Elle rappelait l'ignorance et la foi de ces pauvres gens qui, ayant pris la croix, allaient et, à chaque ville qu'ils voyaient devant eux, pensaient que ce fût Jérusalem. A mi-chemin, elle demanda à ses guides où ils la conduisaient. Quand elle apprit que c'était à Poitiers:

— En nom Dieu! dit-elle, je sais que j'y aurai bien affaire. Mais Messire m'aidera. Or, allons, de par Dieu<sup>3</sup>!

Guibert, Jean II duc d'Alençon, dans les Positions de l'École des Chartes, année 1893.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 116 et 209.

<sup>2.</sup> Bélisaire Ledain, Jeanne d'Arc à Poitiers, Saint-Maixent, 1891, in-8° de 15 p. — Neuville, Le Parlement royal à Poitiers, dans Revue Historique, t. VI, p. 284.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 275. — Journal du siège, p. 48. — Monstrelet, t. IV, p. 316.

## CHAPITRE VII

## LA PUCELLE A POITIERS.

Depuis quatorze ans, la ville de Poitiers était la capitale de la France française. Le dauphin Charles y avait transféré le Parlement ou, du moins, y avait réuni quelques membres échappés du Parlement de Paris. Le Parlement de Poitiers n'était composé que de deux Chambres. Il aurait jugé comme le roi Salomon, si les plaideurs étaient venus lui soumettre leurs causes, mais ils ne venaient pas, de peur d'être pris en chemin par les routiers et les capitaines à la solde du roi, et parce que, dans le trouble du royaume, les différends ne se réglaient guère par justice. Les conseillers, qui pour la plupart avaient leurs terres près de Paris, ne savaient comment se vêtir et se nourrir. Rarement ils recevaient leurs gages et le casuel faisait défaut. Ils avaient beau inscrire sur leurs registres la formule:

Non deliberatur donec solvantur species, les parties n'apportaient point d'espèces 1. L'avocat général, messire Jean Jouvenel des Ursins, qui possédait belles terres et maisons en Ile-de-France, Brie et Champagne, était tout piteux de voir la dame de bien et d'honneur sa temme, ses onze enfants et ses trois gendres, aller par les rues de la ville nu-pieds et dans de pauvres habits2. Quant aux docteurs et maîtres, qui avaient suivi la fortune du roi, c'est en vain qu'ils étaient des puits de science et des fontaines de clergie, puisque, faute d'une université où ils pussent enseigner, ils ne tiraient nul profit de leur éloquence et de leur savoir. La ville de Poitiers, devenue la première ville du royaume, avait un Parlement et n'avait pas d'Université, semblable à une dame de haute noblesse, mais borgne, le Parlement et l'Université étant les deux yeux d'une grande ville. Aussi nourrissaient-ils en leurs tristes loisirs un désir ardent de rétablir les affaires du roi avec les leurs, s'il plaisait au Seigneur. En attendant, exténués de froid et de faim, ils gémissaient et se lamentaient. Comme Israël dans le désert, ils soupiraient après le jour où Dieu, entendant leurs plaintes, dirait: « Ce soir vous mangerez de la chair et demain matin vous

Neuville, Le Parlement royal à Poitiers, dans Revue Historique, t. VI,
 De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, pp. 571 et suiv.

<sup>2.</sup> Louis Batiffol, Jean Jouvenel, prévôt des marchands de la ville de Paris, Paris, 1894, in-8°. — Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, pp. 359, 360.

vous rassasierez de pain; et vous connaîtrez que je suis le Seigneur votre Dieu. » Vespere comedetis carnes et mane saturabimini panibus: scietisque quod ego sum Dominus deus vester. (Exod. XVI, 12.) C'est parmi ces fidèles et pauvres serviteurs d'un roi pauvre, que furent choisis pour la plupart les docteurs et clercs chargés d'examiner la Pucelle. Voici quels ils étaient : le seigneur évêque de Poitiers<sup>1</sup>; le seigneur évêque de Maguelonne<sup>2</sup>; maître Jean Lombard, docteur en théologie, autrefois professeur de théologie à l'Université de Paris 3; maître Guillaume Le Marié, bachelier en théologie, chanoine de Poitiers 4; maître Gérard Machet, confesseur du roi5; maître Jourdain Morin 6; maître Jean Érault, professeur de théologie<sup>7</sup>; maître Mathieu Mesnage, bachelier en théologie 8; maître Jacques Meledon 9; maître Jean Maçon, docteur en droit civil et en droit canon, de grande renommée 10; frère Pierre de Versailles, religieux de Saint-Denys en France, de l'ordre de Saint-Benoît,

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 92. — Gallia Christiana, t. II, col. 1198.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 92. — Le P. Ayroles, La Pucelle devant l'Église de son temps, p. 6.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, pp. 203, 204.

<sup>4.</sup> Le Maire, Procès, t. III, pp. 19 et 203.

<sup>5.</sup> Procès, t. III, pp. 74, 75. — Launoy, Historia Collegii Navarrici, lib. II, passim.

<sup>6.</sup> Procès, t. III, pp. 92, 102.

<sup>7.</sup> Ibid., t. III, pp. 74, 75.

<sup>8.</sup> Ibid., t. III, pp. 74, 92, 102.

<sup>9.</sup> Ibid., t. II, p. 203.

<sup>10.</sup> Ibid., t. III, pp. 27, 28.

professeur de théologie, prieur du prieuré de Saint-Pierre de Chaumont, abbé de Talmont au diocèse de Laon, ambassadeur du très chrétien roi de France¹; frère Pierre Turelure, de l'ordre de Saint-Dominique, inquisiteur de Toulouse²; maître Simon Bonnet³; frère Guillaume Aimery, de l'ordre de Saint-Dominique, docteur en théologie, professeur de théologie⁴; frère Seguin de Seguin, de l'ordre de Saint-Dominique, docteur en théologie, professeur de théologie⁵; frère Pierre Seguin, carme ⁶; plusieurs conseillers du roi, licenciés en droit civil ainsi qu'en droit canon.

C'était beaucoup de docteurs pour interroger une bergère. Cependant on doit songer qu'en ce temps où la théologie, inflexible et subtile, dominait toute connaissance humaine et obtenait du bras séculier qu'il fît suivre d'effets les opinions émises par elle, dès qu'une pauvre fille ignorante donnait à croire qu'elle voyait Dieu, la Vierge, les anges et les saints, il fallait qu'elle allât, dans un grand concours de docteurs, de miracles en miracles, à une mort bien odorante et à la béatifica-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 19, 74, 92, 203. — Gallia Christiana, t. III, col. 1128.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 203. — Gallia Christiana, t. III, col. 1129.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, p. 92.

<sup>4.</sup> Ibid., t. III, pp. 19, 83, 203.

<sup>5.</sup> Ibid., t. III, pp. 19, 203. — Le P. Chapotin, La guerre de cent ans; Jeanne d'Arc et les Dominicains, p. 132.

<sup>6.</sup> Le Chanoine Dunand, La légende anglaise de Jeanne, Paris, 1903, in-8°, p. 118.

tion, ou, d'hérésies en hérésies, aux prisons ecclésiastiques et au bûcher des sorcières. Et comme les sacrés inquisiteurs étaient persuadés que le diable entre facilement dans les femmes, la malheureuse créature avait plus de chance d'être brûlée vive que de mourir en odeur de sainteté. Par exception singulière, Jeanne, devant les docteurs de Poitiers, ne courait pas grand risque d'être suspectée dans sa foi. Frère Pierre Turelure lui-même ne désirait pas trouver en ce moment devant lui une de ces hérétiques qu'il recherchait curieusement à Toulouse. Les illustres maîtres, en s'approchant d'elle, rentraient leurs griffes théologales. Ils étaient d'Église; mais ils étaient Armagnacs. C'était, pour la plupart, des hommes d'affaires, des négociateurs, de vieux conseillers du dauphin<sup>1</sup>. Qu'ils eussent, comme prêtres, une doctrine et des mœurs, qu'ils connussent des règles pour juger en matière de foi, ce n'est pas douteux. Mais à cette heure il ne s'agissait pas de guérir le mal hérétique, il s'agissait de chasser les Anglais. Jeanne était dans la grâce de monseigneur le duc d'Alençon et de monseigneur le Bâtard; les habitants d'Orléans l'attendaient comme le salut. Elle promettait de mener le roi à Reims, et il se trouvait que l'homme le plus puissant et le plus habile de France, le chancelier du royaume, messire Regnault de Chartres était

<sup>1.</sup> O. Raguenet de Saint-Albin, Les juges de Jeanne d'Arc à Poitiers, membres du Parlement ou gens d'Église? Orléans, 1894, in-8°, 46 p.

archevèque, comte de Reims. Cela pesait d'un grand poids 1.

Et qu'il en fût comme elle disait, que Dieu l'eût vraiment envoyée à l'aide des fleurs de Lis, au jugement de quiconque avait sens et clergie et tenait le parti français, ce n'était pas impossible, encore qu'extraordinaire. Personne ne niait que Dieu pût intervenir directement dans la conduite des royaumes, ayant dit lui-même : Per me reges regnant. En l'Église une et sainte, les docteurs de Poitiers pensaient judicieusement que le Seigneur protégeait les gens du dauphin, tandis que l'Université de Paris tout aussi judicieusement le croyait avec les Bourguignons et les Anglais. Il n'était pas nécessaire que son messager fût un ange. Ce pouvait être une créature humaine ou une bête, comme le corbeau qui nourrit Élie. Et qu'une fille eût charge de guerre, c'est ce qui s'accordait avec ce qu'on trouvait dans les livres touchant Camille, les Amazones et la reine Penthésilée, et avec ce qui est dit dans la Bible des femmes fortes suscitées par le Seigneur pour le salut d'Israël, Déborah, Jahel, Judith de Béthulie. Car il est écrit : « Ce ne sont point les jeunes hommes qui ont renversé celui dont la puissance était sur eux, ni les fils des géants qui l'ont frappé, ni les colosses qui se sont opposés à lui. Mais Judith, fille de Mérari, l'a détruit par la beauté de son visage. »

<sup>1.</sup> Voir plus haut, pp. 176-179.

Jeanne fut conduite à l'hôtel qu'habitait maître Jean Rabateau, non loin du Palais, au cœur de la ville1. Maître Jean Rabateau était avocat général lai; les causes criminelles lui appartenaient tandis que les causes civiles allaient à l'avocat général clerc, Jean Jouvenel. Avocats du roi, hommes du roi, ils le représentaient l'un et l'autre, lorsqu'il était en cause. Le roi était un mauvais client. Maître Jean Rabateau plaidait pour lui au criminel moyennant quatre cents livres par an. Il ne pouvait plaider que pour les fleurs de Lis et nul ne le soupçonnait de manger trop d'épices. S'il remplissait en outre les fonctions de conseiller du duc d'Orléans, il y gagnait peu. Comme la plupart des officiers du Parlement, il se trouvait pour l'heure fort dénué de biens. Étranger à Poitiers, il n'y possédait point de maison, et logeait dans un hôtel qui, appartenant à une famille Rosier, en avait pris le nom d'hôtel de la Rose. Au reste, la demeure était vaste. On y hébergeait les témoins qu'on voulait garder honorablement et sûrement. Jeanne y fut amenée, bien que le Parlement n'eût point à examiner l'affaire de cette jeune fille<sup>2</sup>. Cette fois encore, elle était remise aux mains d'un homme qui appartenait au duc d'Orléans autant qu'au roi de France. La temme de maître Jean Rabateau, comme toutes les

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 19, 74, 82, 203. — Chronique de la Pucelle, p. 275. — B. Ledain, Jeanne d'Arc à Poiliers, Saint-Maixent, 1891, in-8°.

<sup>2.</sup> Voyez toutesois le Mistère du siège, pp. 397-406.

femmes des hommes de robe, était de bonne renommée <sup>1</sup>. A la Rose, chaque jour après le diner, Jeanne restait longtemps agenouillée. Elle se relevait, la nuit, pour prier, et elle passait de longues heures dans le petit oratoire de l'hôtel. C'est dans cette maison que les docteurs vinrent l'interroger. Quand on le annonça leur venue, elle fut agitée d'une cruelle inquiétude. Madame sainte Catherine prit soin de la rassurer <sup>2</sup>; elle aussi avait disputé avec les docteurs, et les avait confondus. Il est vrai que ceux-là étaient des païens, mais très savants et d'un esprit bien subtil; car il est dit dans la vie de la sainte:

« L'empereur manda cinquante docteurs versés dans la science des Égyptiens et dans les arts libéraux. Et, quand elle apprit qu'elle devait disputer avec les sages, Catherine craignit de ne pouvoir défendre dignement contre eux la vérité de Jésus-Christ. Mais un ange lui apparut et lui dit:

« Je suis l'archange saint Michel, envoyé par Dieu » pour t'annoncer que tu sortiras de ce combat victorieuse » et digne d'obtenir Notre-Seigneur Jésus-Christ, espoir

<sup>1.</sup> On peut d'autant moins soupçonner cette dame de ne point mériter sa bonne renommée qu'on ne sait rien d'elle et qu'on ignore même si c'est la première ou la seconde femme de maître Jean Rabateau: car il en eut deux. La première était fille de Benoît Pidelet. — Cf. B. Ledain, La maison de Jeanne d'Arc à Poitiers, Saint-Maixent, 1892, in-8°. — Henri Daniel-Lacombe, L'hôte de Jeanne d'Arc à Poitiers, maître Jean Rabateau (Revue du Bas-Poitou, avril 1891, pp. 48, 66). — A. Barbier, Jeanne d'Arc et l'hôlellerie de la Rose, Poitiers, 1892, in-8°.

<sup>2.</sup> Procès, t. 11I, p. 82.

» et couronne de ceux qui combattent pour lui. » Et la vierge disputa avec les docteurs 1. »

Les solennels docteurs et maîtres et les notables clercs du Parlement de Poitiers se rendaient par petits groupes dans la maison de Jean Rabateau, et chacun d'eux interrogeait Jeanne à son tour. Les premiers qui vinrent furent Jean Lombard, Guillaume le Maire, Guillaume Aimery, Pierre Turelure, Jacques Meledon. Frère Jean Lombard demanda:

— Pourquoi êtes-vous venue? Le roi veut savoir ce qui vous a poussée à l'aller trouver.

Jeanne répondit d'une manière qui parut grande à tous ces clercs:

— Comme je gardais les animaux, une Voix m'apparut. La Voix me dit: « Dieu a grande pitié du peuple de France. Jeanne, il faut que tu ailles en France ». Ayant ouï ces paroles, je me mis à pleurer. Alors la Voix me dit: « Vas à Vaucouleurs. Tu trouveras là un capitaine qui te conduira sûrement en France, près du roi. Sois sans crainte ». J'ai fait ce qui m'était dit et suis arrivée au roi sans nul empêchement <sup>2</sup>.

Frère Guillaume Aimery prit ensuite la parole:

— D'après vos dires, la Voix vous apprit que Dieu veut tirer le peuple de France de la calamité où il est. Mais si Dieu veut délivrer le peuple de France, il n'est pas nécessaire d'avoir des gens d'armes.

<sup>1.</sup> Voragine, La légende dorée (vie de sainte Catherine).

<sup>2.</sup> Procès, t, III, p. 204 (déposition de frère Seguin).

— En nom Dieu! répliqua la Pucelle, les gens d'armes batailleront, et Dieu donnera victoire.

Maître Guillaume se déclara satisfait 1.

Le 22 mars, maître Pierre de Versailles et maître Jean Érault se rendirent ensemble au logis de Jean Rabateau. L'écuyer Gobert Thibault, que Jeanne avait déjà vu à Chinon, y vint avec eux. C'était un homme jeune, très simple, et qui pour croire ne demandait point de signes. A leur venue, Jeanne alla un peu au-devant d'eux, et, frappant amicalement sur l'épaule du soldat:

— Je voudrais bien, lui dit-elle, avoir plusieurs hommes d'aussi bonne volonté<sup>2</sup>.

Elle se sentait à l'aise avec les gens d'armes. Quant aux docteurs, elle ne pouvait les souffrir, et c'était pour elle un supplice lorsqu'ils venaient arguer. Bien que ces théologiens usassent de grands ménagements à son endroit, leurs éternelles interrogations lassaient sa patience; leur lenteur, leur pesanteur l'exaspérait. Elle leur savait très mauvais gré de ne pas croire en elle tout de suite, sans preuves, et de lui demander un signe qu'elle ne pouvait leur donner, puisque ni monseigneur saint Michel, ni madame sainte Catherine, ni madame sainte Marguerite, pendant les examens, n'apparaissait. Dans le retrait, dans l'oratoire et dans la campagne déserte, les hôtes du Paradis la visitaient en foule; anges et saintes, descendus du ciel, se pres-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 203-204.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 74.

saient autour d'elle. Mais, à la venue des docteurs, l'échelle de Jacob se retirait soudain. Et puis ils étaient des théologiens, et elle était une sainte. Les rapports sont toujours difficiles entre les chefs de l'Église militante et les dévotes femmes qui communiquent directement avec l'Église triomphante. Elle sentait que les révélations dont elle était favorisée abondamment donnaient des doutes, des soupçons, des défiances même à ses examinateurs les plus favorables. Elle n'osait pas trop leur conter les secrets de ses Voix, et elle confiait, derrière leur dos, à son beau duc d'Alençon, qu'elle savait et qu'elle pouvait beaucoup plus qu'elle n'avait dit à tous ces clercs1. Ce n'était pas à ceux-là qu'elle avait été envoyée; ce n'était pas pour ceux-là qu'elle était venue. Elle se trouvait gênée avec eux, et leurs façons d'être lui inspiraient cette mauvaise humeur empreinte dans plus d'une de ses réponses. Parfois, quand ils l'interrogeaient, elle se rencognait avec mutinerie au bout du banc et faisait la moue<sup>2</sup>.

— Nous sommes envoyés vers vous de la part du roi, dit maître Pierre de Versailles.

Elle répondit de très mauvaise grâce :

— Je crois bien voir que vous êtes encore envoyés pour m'interroger. Je ne sais ni A ni B<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 92.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 275.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 74 (déposition de Gobert Thibault).

Mais à cette demande :

- Pourquoi donc venez-vous

Elle répliqua vivement :

— Je viens de la part du Roi des cieux pour faire lever le siège d'Orléans et conduire le roi à Reims, pour son couronnement et son sacre. Maître Jean Érault, avez-vous du papier et de l'encre? Écrivez ce que je vais vous dire.

Et elle dicta une brève apostrophe aux capitaines anglais : « Vous, Suffort, Clasdas et la Poule, je vous somme de par le Roi des cieux que vous en alliez en Angleterre<sup>1</sup>. »

Maître Jean Érault, qui écrivit sous sa dictée, était, comme la plupart d'entre eux, très bien disposé pour elle. De plus il avait des lumières Il se rappelait cette Marie d'Avignon, surnommée la Gasque, qui avait fait au feu roi Charles VI des prophéties bien bonnes et mémorables. Or, la Gasque était allée dire au roi que le royaume éprouverait encore maintes calamités, et qu'elle avait vu des armes dans le ciel. Et elle avait conclu son apocalypse en ces termes : « Tandis que j'étais effrayée, croyant qu'il me fallait

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 74. —Boucher de Molandon et A. de Beaucorps, L'armée anglaise, p. 111. — La Poule, comme il est ici nommé à la française, n'est autre que Suffort, c'est-à-dire William Pole, comte de Suffolk; à moins qu'on ne veuille désigner le frère de William, John Pole, qui n'était pas un des trois chefs du siège. Quant à Clasdas ou Glasdale, pour le nommer comme les Français, il servait sous les ordres du commandant des Tourelles. Ces erreurs peuvent être du fait de Jeanne; elles peuvent être aussi du témoin. On ne les retrouve pas dans la lettre aux Anglais.

prendre ces armes, une voix me rassura, en disant:
« Elles ne sont pas pour toi, mais pour une vierge
» qui viendra, et, par ces armes, délivrera le royaume
» de France. » Maître Jean Érault médita ces révélations
merveilleuses et il en vint à croire que Jeanne était la
vierge annoncée par Marie d'Avignon<sup>4</sup>.

Maître Gérard Machet, confesseur du roi, avait trouvé dans des écrits qu'une pucelle devait venir pour donner aide au roi de France. Il en fit la remarque à l'écuyer Gobert Thibault qui n'était pas un très gros personnage²; il la fit assurément à bien d'autres. Gérard Machet, docteur en théologie, autrefois vice-chancelier de l'Université, dont il était maintenant exclu, passait pour une des lumières de l'Église. Il aimait la cour³, bien qu'il s'en défendît, et jouissait de la faveur du roi qui, pour récompenser ses bons services, venait de lui donner de quoi acheter une mule⁴. On est suffisamment édifié sur les dispositions des docteurs, quand on surprend le confesseur du roi répandant lui-même les prophéties fabriquées tout exprès pour accréditer la Pucelle du Bois-Chenu.

On interrogea la jeune fille touchant ses Voix qu'elle

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 83.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 75.

<sup>3.</sup> Lettres de Gérard Machet, Bibl. nat., fonds latin nº 8577. — Launoy, Regii Navarræ Gymnasii Parisiensis historia..., Paris, 1682 (2 vol. in-4°), t. II, pp. 533, 557. — Du Boulay, Hist. Univ. Parisiensis, t. V, p. 875. — Vallet de Viriville, dans Nouvelle Biographie générale.

<sup>4.</sup> De Beaucourt, Extrait du catalogue des actes de Charles VII, p. 18.

appelait aussi son Conseil, et ses saintes, qu'elle se représentait à la ressemblance des figures taillées et peintes qui peuplaient les églises<sup>1</sup>. Les docteurs firent objection sur ce qu'elle avait rejeté tout vêtement de femme et fait tailler ses cheveux en rond, à la façon des jouvenceaux. Or il est écrit : « Une femme ne prendra point un habit d'homme, et un homme ne prendra point un habit de femme; car celui qui le fait est abominable devant Dieu. » (Deuter. XXII, 5.) Le concile de Gangres, tenu sous le règne de Valens, avait frappé d'anathème les femmes qui s'habillaient en hommes et se coupaient les cheveux2. Mais il importait de considérer que ce qui était abominable à Dieu ce n'était point le dehors, c'était le dedans; ce n'était point l'habit, c'était le mauvais dessein qui le faisait prendre. Les Pères de Gangres n'avaient condamné que les femmes qui s'habillaient en hommes et se coupaient les cheveux sous prétexte de vie ascétique. L'Église approuvait depuis lors que les religieuses coupassent leurs cheveux. Plusieurs saintes, inspirées par un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit, avaient caché leur sexe sous des vêtements virils. On gardait à Saint-Jean-des-Bois, près Compiègne, la châsse de sainte Euphrosine d'Alexandrie, qui avait vécu trentehuit ans sous l'habit d'homme dans le couvent de

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 71, 72, 73, 171.

<sup>2.</sup> Labbe, Sacro-Sancta Consilia (1671), II, 413-34.

l'abbé Théodose<sup>1</sup>. Pour ces raisons et sur ces exemples, les docteurs pensèrent : Puisque Jeanne prit cet habit non point pour offenser la pudeur d'autrui, mais pour garder la sienne, ne tournons pas à mal ce qui a été fait pour le bien, et ne condamnons point un acte que la pureté des intentions justifie.

Certains examinateurs lui demandèrent pourquoi elle nommait Charles, dauphin, au lieu de lui donner son titre de roi. Ce titre, il le portait légitimement depuis le 30 octobre 1422, ayant ce jour, le neuvième depuis la mort du roi son père, à Mehun-sur-Yèvre, dans la chapelle royale, quitté sa robe noire pour une robe vermeille, pendant que les hérauts, levant la bannière de France, criaient : « Vive le roi! »

Elle répondit :

— Je ne l'appellerai pas roi, tant qu'il n'aura pas été sacré et couronné à Reims. C'est dans cette cité que j'entends le mener<sup>2</sup>.

Pour elle, il n'y avait point de roi de France sans ce sacre, dont elle avait ouï les miracles de la bouche de son curé qui, chaque année, récitait le panégyrique du bienheureux saint Remi, patron de la paroisse. Cette réponse était de sorte à contenter les examinateurs, car il importait, pour le spirituel et pour le temporel,

<sup>1.</sup> Surius, Vitæ S.S. (1618), t. I, pp.21-24.— Gabriel Brosse, Histoire abrégée de la vie et de la translation de sainte Euphrosine, vierge d'Alexandrie, patronne de l'abbaye de Beaulieu-lès-Compiègne, Paris, 1649, un-8°.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 20.

que le roi fût sacré à Reims 1. Et messire Regnault de Chartres devait le souhaiter ardemment.

Quand les clercs la contredisaient, elle opposait ses propres lumières à la doctrine de l'Église et elle leur disait :

— Il y a aux livres de Notre-Seigneur plus qu'aux vôtres<sup>2</sup>.

Réponse hardie et brûlante, qu'il eût été dangereux de faire à des théologiens moins favorables que ceuxlà; car peut-être y eussent-ils vu une offense aux droits de l'Église qui, gardienne des livres saints, en demeure l'interprète jalouse et ne souffre pas qu'on oppose l'autorité des Écritures aux décisions des Conciles<sup>3</sup>. Quels étaient les livres qu'elle jugeait, sans les avoir lus, contraires à ceux de Notre-Seigneur, dans lesquels elle paraissait lire à pleines pages par les yeux de l'esprit? Les sacrés canons, semblait-il, et les saintes décrétales. Cette parole d'une enfant contenait de quoi ruiner l'Église tout entière. Les docteurs de Poitiers, s'ils avaient été moins Armagnacs, auraient dès lors flairé Jeanne avec méfiance et trouvé qu'elle sentait la persinée. Mais ils servaient fidèlement les maisons d'Orléans et de France; leurs robes étaient percées,

<sup>1.</sup> Il est à remarquer que la consultation des docteurs, telle que Thomassin l'a insérée dans le *Registre delphinal*, désigne Charles de Valois tour à tour et indifféremment par le titre de roi et par celui de dauphin (*Procès*, t. IV, p. 303).

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 86.

<sup>3.</sup> Le Père Didon, Vie de Jésus, t. Ier, préface.

leurs marmites vides<sup>1</sup>, ils n'espéraient plus qu'en Dieu, et craignaient, en rejetant cette jeune fille, de rebuter le Saint-Esprit. D'ailleurs, rien ne les empêchait de croire que Jeanne eût ainsi parlé par ignorance et simplicité, sans malice aucune. C'est pourquoi sans doute ils ne se scandalisèrent point.

A son tour, frère Seguin de Seguin interrogea la jeune fille. Il était Limousin, et son origine paraissait à son langage. Il parlait avec une lenteur pesante et employait des termes ignorés en Lorraine et en Champagne. Peut-être avait-il cet air épais et lourd qui rendait les gens de son pays un peu ridicules aux Français de la Loire, de la Seine et de la Meuse. A cette question:

- Quelle langue parlent vos Voix?Jeanne répondit :
- Une meilleure que la vôtre<sup>2</sup>.

Les saintes ont leurs moments d'impatience. Si le frère Seguin ne le savait pas encore, il l'apprit en ce jour. Aussi pourquoi doutait-il que madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite, qui étaient du parti des Français, parlassent français? Un tel doute était insupportable à Jeanne, et elle fit entendre à l'interrogateur que, lorsqu'on est Limousin, on ne s'enquiert point du parler des dames du ciel. Cependant il poursuivit son interrogatoire.

2. Procès, t. III, p. 201.

<sup>1.</sup> Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, p. 359.

- Croyez-vous en Dieu?
- Oui, et mieux que vous, fit la Pucelle, qui, ne connaissant point le bon frère, semblait peut-être un peu prompte à s'estimer mieux croyante que lui. Mais elle était outrée qu'on pût douter de sa créance au Dieu qui l'avait envoyée. Sa réponse, à la bien entendre, attestait l'ardeur de sa foi. Frère Seguin l'entendit-il ainsi? Des contemporains disent qu'il se montra fort aigre personne. On a des raisons de croire, au contraire, qu'il était bon homme 1.
- Mais enfin, dit-il, Dieu ne veut pas qu'on vous croie, s'il ne paraît quelque signe montrant qu'il vous faut croire. Nous ne saurions conseiller au roi de vous confier, sur votre seule parole, des gens d'armes et de les mettre ainsi en péril.
- En nom Dieu, répondit-elle, je ne suis pas venue à Poitiers pour faire signes. Mais menez-moi à Orléans, et je vous montrerai signes pour quoi je suis envoyée. Qu'on me donne des hommes en si grand nombre qu'on le jugera bon, et j'irai à Orléans.

Et elle dit encore ce qu'elle disait sans cesse :

<sup>1.</sup> C'était donc la destinée des Limousins d'être raillés par les Français de Champagne et de France l'Après Frère Seguin, ce sera l'étudiant limousin à qui Pantagruel dit : « Tu es Limousin pour tous potaige, et tu veux icy contrefaire le Parisian. » Et ce sera M. de Pourceaugnac. La Fontaine écrit de Limoges, à sa femme, en 1663, que les Limousins ne sont ni malheureux ni disgraciés du Ciel, « comme on se le figure dans nos provinces ». Mais il ajoute que leurs habitudes ne lui plaisent pas. Il semble que le Frère Seguin ait été d'abord piqué des moqueries et des vivacités de la jeune fille. Mais il ne lui garda pas rancune. « Le bon naturel du

— Les Anglais seront tous chassés et détruits Le siège d'Orléans sera levé et la ville affranchie de ses ennemis, après que j'en aurai fait sommation de par le Roi du ciel. Le roi sera sacré à Reims, la ville de Paris remise en l'obéissance du roi, et le duc d'Orléans reviendra d'Angleterre<sup>1</sup>.

Longtemps, à l'exemple de frère Seguin de Seguin, plusieurs docteurs et maîtres la pressèrent de montrer un signe de sa mission. Ils estimaient en effet que, si Dieu l'avait choisie pour délivrer le peuple de France, il ne manquerait pas de rendre ce choix maniseste par un signe de sa main, ainsi qu'il avait fait pour Gédéon, fils de Josias. Quand Israël était humilié sous Madian, et lorsque, pour échapper à ses ennemis, le peuple de Dieu se cachait dans les cavernes des montagnes, l'Ange apparut à Gédéon sous un chêne et, parlant au nom du Seigneur lui dit : « Je serai avec toi et tu détruiras les Madianites. » A quoi Gédéon répondit : « Si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître par un signe que c'est toi qui me parles. » Il fit cuire un chevreau, pétrit des pains sans levain, mit la chair dans une corbeille et le jus dans un vase, et déposa sous le chêne le vase et la corbeille. Alors l'Ange du Seigneur lui dit :

Limousin, dit Abel Hugo, ne sait pas nourrir longtemps un sentiment haineux. » La France pittoresque: Haute-Vienne. — Cf. A. Précicou, Rabelais et les Limousins, Limoges, 1906, in-8°.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 205.

« Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur cette pierre et verse dessus le jus de la chair. » Ce que Gédéon ayant fait, l'Ange toucha de son bâton la chair et les pains sans levain, et aussitôt il sortit un feu de la pierre qui consuma la chair et les pains. Et Gédéon connaissant qu'il avait vu l'Ange du Seigneur, s'écria: « Hélas! mon Dieu! car j'ai vu l'Ange du Seigneur face à face! » Et avec trois cents hommes, il détruisit le peuple madianite. Les docteurs avaient cet exemple présent à l'esprit1.

Mais pour la Pucelle, le signe de victoire, c'était

la victoire même. Elle ne cessa de dire:

- Le signe que je vous montrerai, ce sera Orléans secouru et le siège levé2.

La constance avec laquelle elle persévérait dans ce propos frappa la plupart des interrogateurs qui estimèrent qu'elle devait être pour eux, non pas une occasion de tiédeur et de doute, mais un exemple de ferveur et un sujet d'édification, et que, puisqu'elle promettait de montrer signe, il leur convenait de demander humblement à Dieu qu'il le lui envoyât, d'espérer comme elle, et, unis au roi et à tout le peuple de France, de demander les enseignes de victoire au Dieu qui délivra Israël. Ainsi tombaient les raisons du bon frère Seguin et de ceux qui, séduits par les

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 20.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 111, pp. 20 et 205. — Chronique de la Pucelle, p. 278. — Journal du siège, p. 49.

conseils de la sagesse humaine, voulaient des preuves pour croire.

Après un examen qui dura six semaines, les docteurs se déclarèrent édifiés<sup>1</sup>.

Il y avait un point dont il convenait de s'assurer: il fallait savoir si, comme elle le disait, Jeanne était vierge. A la vérité, des matrones l'avaient déjà examinée lors de sa venue à Chinon, quand on ne savait pas seulement si elle était fille cu garçon, et quand on pouvait craindre même qu'elle ne fût une illusion en semblance de femme, produite par l'art des démons, ce que les savants ne pensaient pas impossible<sup>2</sup>. Il n'était pas mort depuis longtemps, ce chanoine qui croyait que parfois des chevaliers se transforment en ours et que des esprits parcourent cent lieues en une nuit, puis, tout à coup, se changent en truies et en fétus de paille<sup>3</sup>. On avait donc fait tout de suite le nécessaire. Mais il convenait de procéder à une visite exacte, prudente et sage, tant la chose était de conséquence.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 19-20.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 95; t. III, p. 209.

<sup>3.</sup> Mary Darmesteter, Froissart, Paris, 1894, in-12, p. 96.

## CHAPITRE VIII

## LA PUCELLE A POITIERS (Suite).

Une croyance commune aux doctes et aux ignorants attachait des vertus singulières à l'état de virginité. Ces idées remontaient jusqu'à une antiquité vaste et profonde: l'origine s'en perdait dans un passé qui n'était point chrétien; c'était un legs immémorial, dont une part venait des Gaulois et des Germains, une autre part des Romains et des Grecs. Sur cette terre des Gaules, les blanches prêtresses des forêts avaient laissé quelque souvenir de leur beauté sacrée; et l'on voyait parfois encore flotter dans l'île de Sein, le long des bords brumeux de l'Océan, l'ombre pâle des neuf sœurs qui, aux jours passés, endormaient à leur volonté ou éveil-laient-la tempête.

Selon ces croyances, écloses dans la jeunesse des peuples, le don de prophétie est réservé aux vierges.

C'est le partage d'une Cassandre et d'une Velléda. Les Sibylles passaient pour avoir prophétisé la venue de Jésus-Christ; on les tenait, dans l'Église, pour les gardiennes de la révélation première au milieu des Gentils, et on les vénérait comme les sœurs augustes des prophètes d'Israël. La prose des Morts atteste l'une d'elles en même temps que le roi David. Quelles fraudes pieuses établirent leur gloire prophétique, c'est ce que nous devons ignorer ici autant que l'ignorait un Jean Gerson ou un Gérard Machet. Il nous faut voir, au contraire, avec les docteurs du xve siècle, ces vierges annonçant la vérité aux nations qui les vénéraient sans les comprendre. Telle était l'antique tradition de l'Église chrétienne. Les Pères les plus anciens, Justin, Origène, Clément d'Alexandrie faisaient grand usage des oracles sibyllins, et les païens ne savaient trop que répondre quand Lactance leur opposait le témoignage de ces prophétesses des nations. Saint Jérôme, sur la foi de Varron, croyait fermement à leur existence. Saint Augustin met dans la Cité de Dieu la Sibylle Erythrée qui, dit-il, annonça sans mélange d'erreurs la vie du Sauveur. Dès le xme siècle, ces vierges antiques avaient pris place dans les cathédrales au côté des patriarches et des prophètes. Mais c'est au xve que leurs images se montrent en foule, sculptées au portail des églises, taillées dans les stalles du chœur, peintes sur les murs des cnapelles ou sur les verrières lumineuses. Chacune a son attribut distinctif. La Persique tient cette lanterne et la Libyque cette torche, qui percèrent les ténèbres de la gentilité. L'Agrippe, l'Européenne et l'Érythrée sont armées du glaive; la Phrygienne porte la croix pascale; l'Hellespontine présente un rosier fleuri; les autres montrent les signes visibles du mystère qu'elles ont annoncé: la Cumane, une crèche; la Delphique, la Samienne, la Tiburtine, la Cimmérienne, une couronne d'épines, un sceptre de roseau, des verges, une croix 1.

L'économie même de la religion chrétienne, l'ordre de ses mystères où l'on voit l'humanité perdue par une femme et sauvée par une vierge, et toute chair enveloppée dans la malédiction d'Ève, conduisait au triomphe de la virginité et à l'exaltation d'un état qui, pour parler comme un Père de l'Église, est dans la chair sans être charnel.

« C'est la virginité, dit saint Grégoire de Nysse, qui fait que Dieu ne refuse pas de vivre avec les hommes. C'est elle qui donne aux hommes des ailes pour prendre leur vol vers le ciel. » La virginité élève l'apôtre Jean audessus même du prince des apôtres. Lors des funérailles

<sup>1.</sup> Jean-Philippe de Lignan, Rome, 1481 (non paginé), feuillets 10 et suiv. — Sur l'assimilation de Jeanne d'Arc à la Sibylle antique, voir du clere de Spire, la Sibylla Francica, dans Procès, t. III, p. 422. — Christine de Pisan, dans Procès, t. V, p, 12. — Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d'Arc, pp. 8-10. — Barbier de Montault, Iconographie des Sibylles, dans Revuc de l'Art Chrétien, XIII-XIV (1869-1870). — Barraud, Notice sur les attributs avec lesquels on représente les Sibylles aux XV° et XVI° siècles dans Bulletin archéologique de la commission hist. des Arts Mon., t. IV (1848). — Cf. Morosini, t. IV, annexe xiv, p. 319.

de Marie, Pierre remit à Jean la branche de palmier et dit: « Il convient à celui qui est vierge de porter la palme de la Vierge<sup>1</sup>. »

La vierge Marie, la Vierge par excellence, était, dans l'occident chrétien, depuis le xue siècle, l'objet d'un culte ardent et tendre<sup>2</sup>. Les grandes cathédrales du nord de la France, placées sous le vocable de Notre-Dame, célébraient leur fête patronale le jour de l'Assomption. Contre le pilier symbolique du grand portail s'élevait l'image de la Vierge avec son divin Enfant et le lis virginal. Parfois Ève figurait au-dessous, afin qu'on vît en même temps la faute et la rédemption, la seconde Ève rachetant la première, la vierge exaltée et la femme humiliée. Au tympan des portails se déroulent des scènes merveilleuses. La Vierge est agenouillée; près d'elle un lis fleurit dans un vase. L'ange, un lis à la main, lui dit AVE, retournant ainsi le nom d'EVA, mutans Evae nomen. Ou bien encore, les pieds posés sur le croissant de la lune, elle s'élève au plus haut des cieux: Exaltata est super choros angelorum. Plus loin, elle reçoit de Jésus-Christ la couronne précieuse: Posuit in capite ejus coronam de lapide pretioso. Les vitraux représentaient en joyaux de lumière les figures de la virginité de Marie : la pierre vue par

<sup>1.</sup> Voragine, La légende dorée (Assomption de la Vierge).

<sup>2.</sup> Le curé de Saint-Sulpice, Notre-Dame de France ou hist. du culte de la Sainte Vierge en France, Paris, 1862, 7 vol. in-8°. — Abbé Mignard, La Sainte Vierge, Paris, 1877, in-8°, pp. 382 et suiv.

Daniel, détachée de la montagne sans la main d'aucun homme, la toison de Gédéon, le buisson ardent de Moïse et la verge fleurie d'Aaron.

Célébrée en des hymnes, des séquences et des litanies, avec une inépuisable abondance d'images, elle était la Rose mystique, la Tour d'ivoire, l'Arche d'alliance, la Porte du ciel, l'Étoile du matin. Elle était le Puits des eaux vives, la Fontaine du jardin, le Verger clos, la Gemme lumineuse, la Fleur des vertus, la Palme de douceur, le Myrte de tempérance, le Nard odorant.

L'idée qu'en la virginité résidaient la grâce et la puissance prenait, dans la légende dorée, les formes les plus riches et les plus charmantes. Les hagiographes comblent des plus douces louanges les épouses de Jésus-Christ, celles-là surtout qui mirent sur la robe blanche de la virginité les roses rouges du martyre. C'était pendant la passion des vierges que s'accomplissaient les miracles de la grâce la plus abondante. Les anges apportent à Dorothée les roses célestes qu'elle répand sur ses bourreaux. Les vierges martyres commandent aux animaux. Les lions de l'amphithéâtre lèchent les pieds de sainte Thècle; les bêtes fauves du cirque se réunissent et nouent leurs queues ensemble pour préparer un trône à sainte Euphémie; des aspics, dans une fosse profonde, forment autour du col de sainte Christine d'agréables colliers. Le divin Époux pour lequel elles souffrent ne permet pas du moins qu'elles souffrent dans leur pudeur. Quand le bourreau arrache les vêtements d'Agnès, les cheveux de la sainte s'épaississent et lui font une robe miraculeuse; avant qu'on promène sainte Barbe nue par les rues, un ange lui apporte une tunique blanche. Ces Agnès et ces Dorothée, ces Catherine et ces Marguerite, cette légion d'innocentes victorieuses disposaient les âmes à croire au miracle d'une vierge plus forte que les archers. Sainte Geneviève n'avait-elle pas détourné de Paris Attila et ses guerriers barbares?

Cette croyance en une vertu attachée à l'état de virginité se trouve vivement exprimée dans la fable, si répandue alors, de la Licorne et de la Pucelle.

La licorne était un cheval-chèvre d'une blancheur immaculée; elle portait au front une merveilleuse épée. Les veneurs qui la voyaient passer dans les clairières n'avaient jamais pu l'atteindre, tant elle était rapide. Mais si une vierge, assise dans la forêt, appelait la licorne, la bête obéissait, inclinait sa tête sur le giron de l'enfant, se laissait prendre, enchaîner par d'aussi faibles mains. Au contraire, il ne fallait pas qu'une fille corrompue et non pucelle l'approchât: la licorne la tuait aussitôt.

On disait même qu'une vierge avait le pouvoir de

<sup>1.</sup> De l'Unicorne qu'une jeune fille séduit, dans le Bestiaire de R. de Fournival (Paulin Paris, Manuscrits français, t. IV, p. 25.) — Berger de Xivrey, Traditions tératologiques, p. 559. — J. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint-Denys, t. I, p. 320. — Vallet de Viriville, Nouvelles recherches sur Agnès Sorel, dans Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, t. VI, p. 621. — A. Maury, Croyances et légendes du moyen âge, pp. 262 et suiv.

guérir les écrouelles en récitant à jeun et nue certaine formule magique, mais ce n'était pas parole d'Évan-

gile1.

Si les mystiques et les visionnaires exaltaient la virginité, l'Eglise, jalouse de gouverner les corps avec les âmes, condamnait les opinions contraires à la légitimité du mariage, dont elle avait fait un sacrement. Elle tenait pour des impies très détestables ceux qui réprouvaient absolument l'œuvre de chair. Une fille était louable de garder sa virginité; encore fallait-il que ce ne fût pas pour des raisons pernicieuses et condamnables. Deux cents ans avant que régnât le roi Charles VII, une jeune fille de Reims éprouva qu'on peut pécher gravement contre l'Eglise de Dieu en refusant de forniquer avec un clerc dans une vigne. Voici l'histoire de cette jeune fille, telle qu'elle fut rapportée par le chanoine Gervais.

Guillaume aux Blanches Mains, archevêque de Reims, oncle du roi Philippe de France, chevauchait un jour hors de sa ville pour se divertir. Un clerc de sa suite, nommé Gervais, qui était dans l'ardeur de la jeunesse, aperçut une belle jeune fille qui passait seule dans une vigne. Il alla vers elle, la salua, et lui demanda: « Qu'avez-vous donc à faire seule en si grande hâte? » Et, par propos congruents, il la sollicita courtoisement

à l'amour.

<sup>1.</sup> Leber, Des cérémonies du sacre, Paris, 1825, in-8°, p. 459.

Sans même le regarder, elle lui répondit d'un maintien tranquille et d'une voix grave:

— A Dieu ne plaise, ô bon jouvenceau, que je sois jamais l'amie de toi ou d'aucun autre homme, car si je perdais ma virginité et si ma chair était une fois corrompue, je serais vouée infailliblement et sans remède à la damnation éternelle.

En entendant un tel langage il soupçonna la jeune fille d'appartenir à la secte impie des cathares que l'Église recherchait alors avec soin et punissait sévèrement. En effet, une des erreurs de ces hérétiques était de condamner tout commerce charnel. Impatient d'éclaireir ses doutes, Gervais provoqua aussitôt la jouvencelle à un débat sur l'enseignement de l'Église relativement à l'œuvre de chair. Cependant l'archevêque Guillaume aux Blanches Mains fit retourner sa monture et poussa, suivi de ses religieux, jusqu'à la vigne où la jeune fille et le clerc disputaient ensemble. Lorsqu'il eut appris le sujet de leur dispute, il ordonna qu'on saisit cette jeune fille et qu'on l'amenat dans la ville. Là, il l'exhorta et s'efforça charitablement de la convertir à la foi catholique.

Pourtant elle ne se soumit point.

— Je ne suis pas, lui dit-elle, assez instruite dans la doctrine pour me défendre. Mais j'ai en ville une maîtresse qui réfutera très facilement, par de bonnes raisons, tous vos arguments. C'est une telle qui loge en telle maison. L'archevêque Guillaume envoya aussitôt querir cette femme et, l'ayant interrogée, il reconnut que la jeune fille avait parlé d'elle exactement. Dès le lendemain il convoqua une assemblée de clerçs et de nobles pour juger les deux femmes. Elles furent l'une et l'autre condamnées au feu. La maîtresse parvint à s'échapper, mais la jeune fille, n'ayant pu être, par persuasion ni promesses, tirée de sa pernicieuse erreur, fut livrée au bourreau. Elle mourut sans verser une larme, sans murmurer une plainte 1.

En l'an 1416, une femme nommée Catherine Sauve, originaire du duché de Bar, recluse à Montpellier, sur le chemin de Lattes, dénoncée par le cri public, examinée par le vicaire de l'Inquisiteur, maître Raymond Cabasse, fut reconnue infestée de l'hérésie des Cathares. Elle soutenait, entre autres erreurs, que l'œuvre de chair ne saurait être accomplie sans péché même en l'état de mariage. C'est pourquoi, abandonnée au bras séculier, elle fut brûlée sur un bûcher, le 2 octobre de ladite année <sup>2</sup>.

On croyait communément alors que le diable prenait la virginité des filles qui se donnaient à lui et que c'était le premier acte par lequel il exerçait sa puissance sur ces malheureuses créatures. Cette façon d'agir

<sup>1.</sup> L. Tanon, Histoire des tribunaux de l'inquisition en France, Paris, 1893, in-8°, p. 293.

<sup>2.</sup> Germain, Catherine Sauve, dans Académie des sciences et lettres de Montpellier, Lettres, t. I, 1854, in-4°, pp. 539 à 552.

était conforme à ce qu'on savait de son tempérament libidineux. Il y goûtait un plaisir accommodé à sa condition souffrante; il y obtenait de plus un avantage considérable, celui de désarmer sa victime, car la virginité est une cuirasse contre laquelle les traits de l'enfer se brisent comme paille. De la sorte on était presque assuré de ne point trouver dans un corps intact et pur une âme vouée au démon! Il y avait donc un moyen, autant dire infaillible, de constater que la paysanne de Vaucouleurs n'était pas adonnée à la magie ni à la sorcellerie, qu'elle n'avait point fait de pacte avec le Malin. On y eut recours.

Jeanne fut vue, visitée, secrètement regardée, amplement examinée par de sages femmes, mulieres doctas, des vierges expertes, peritas virgines, des veuves et des épouses, viduas et conjugatas. Au premier rang de ces matrones se trouvaient la reine de Sicile et de Jérusalem, duchesse d'Anjou; la dame Jeanne de Preuilly, femme du sire de Gaucourt, gouverneur d'Orléans, laquelle était âgée de cinquante-sept ans environ, et la dame Jeanne de Mortemer, femme de messire Robert Le Maçon, seigneur de Trèves, homme d'un grand âge <sup>2</sup>. Celle-ci n'avait pas plus de dix-luit ans, et l'on eût cru qu'elle connaissait mieux le calendrier des vieillards que le formulaire des matrones. Ce qui semble étrange,

<sup>1.</sup> Pierre Le Loyer, Livre des spectres, 1586, in-4°, pp. 527, 551.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 102. — Vallet de Viriville, article Le Maçon, dans Nouvelle Biographie générale.

c'est l'assurance avec laquelle les prudes femmes d'alors se livraient à une recherche que le roi Salomon, dans sa sagesse, estimait difficile.

Jeanne de Domremy fut trouvée vraie et entière pucelle, sans apparence de corruption ni trace de violence 1.

En même temps qu'elle subissait les interrogatoires des docteurs et l'examen des matrones, plusieurs religieux, envoyés dans son pays natal, y poursuivaient une enquête sur sa naissance, sa vie et ses mœurs<sup>2</sup>. Ils avaient été choisis parmi ces moines mendiants qui, sans cesse par voies et par chemins, pouvaient se mouvoir en pays ennemi sans éveiller la défiance des Anglais et des Bourguignons. En effet, ils ne furent point inquiétés et ils rapportèrent de Domremy et de Vaucouleurs des témoignages certains qui attestaient l'humilité, la dévotion, l'honnêteté et la simplicité de Jeanne. Ils en rapportèrent surtout des contes pieux qu'ils n'avaient pas eu grand'peine à trouver, car c'était ceux dont on ornait communément l'enfance des saints. Il est juste de faire à ces moines une très grande part dans les légendes de la première heure qui devinrent si vite populaires. Ils contèrent, dès lors, selon toute apparence, que, lorsque Jeanne était dans sa septième année, les loups n'approchaient

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 210. - Eberhard Windecke, p. 157. - Morosini, p. 99.

<sup>2.</sup> Procès, t.III, p. 82.

point de ses moutons et que les oiseaux des bois, quand elle les appelait, venaient manger son pain dans son giron 1. Ces fleurettes semblent bien d'origine franciscaine: on y retrouve le loup de Gubbio et les oiseaux prêchés par saint François. Peut-être ces mendiants fournirent-ils aussi quelques exemples du don de prophétie qui était en la Pucelle, et publièrent-ils que, se trouvant à Vaucouleurs, le jour des Harengs, elle avait su le grand dommage souffert par les Français à Rouvray 2. La fortune de ces petits récits fut immense et soudaine.

Après cet examen et ces enquêtes, les docteurs conclurent :

« Le roi, attendu la nécessité de lui et de son royaume, et considéré les continues prières de son pauvre peuple envers Dieu et tous autres aimant paix et justice, ne doit point débouter ni rejeter la Pucelle, qui se dit être envoyée de par Dieu pour lui donner secours, non obstant que ces promesses soient seules 3 œuvres humaines; ni aussi ne doit croire en elle tant tôt et légèrement. Mais en suivant la sainte Écriture, il la doit éprouver par deux manières : c'est assavoir par prudence humaine, en enquérant de sa vie, de ses mœurs et de son intention, comme dit saint Paul

<sup>1.</sup> Lettre de Perceval de Boulainvilliers au duc de Milan, dans Procès, t. V, pp. 115, 121. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 237.

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 48. — Chronique de la Pucelle, p. 275.

<sup>3.</sup> Seules est douteux dans le texte.

l'Apôtre: Probate spiritus, si ex Deo sunt; et, par dévote oraison, requérir signe d'aucune œuvre et espérance divine, par quoi on puisse juger qu'elle est venue de la volonté de Dieu. Aussi commanda Dieu à Achaz, qu'il demandât signe, quand Dieu lui faisait promesse de victoire, en lui disant: Pete signum a Domino; et semblablement fit Gédéon, qui demanda signe, et plusieurs autres, etc.

- » Le roi, depuis la venue de ladite Pucelle, a observé et tenu les deux manières susdites : c'est assavoir probation par prudence humaine et par oraison, en demandant signe de Dieu. Quant à la première qui est par prudence humaine, il a fait éprouver ladite Pucelle de sa vie, de sa naissance, de ses mœurs, de son intention et l'a fait garder avec lui bien par l'espace de six semaines pour la montrer à toutes gens soit clercs, gens d'Église, gens de dévotion, gens d'armes, femmes, veuves et autres. Et publiquement et secrètement elle a conversé avec toutes gens. Mais en elle on ne trouve point de mal, et rien que bien, humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplesse; et de sa naissance et de sa vie plusieurs choses merveilleuses sont dites comme vraies.
  - » Quant à la seconde manière de probation, le roi lui demanda signe, à quoi elle répond que, devant la ville d'Orléans, elle le montrera, et non pas avant ni en autre lieu : car ainsi lui est ordonné de par Dieu.
    - » Le roi, attendu la probation faite, de ladite Pucelle,

autant qu'il lui était possible, et nul mal ne trouvant en elle, et considéré sa réponse qui est de montrer signe divin devant Orléans; vu sa constance et sa persévérance en son propos, et ses requêtes instantes d'aller à Orléans, pour y montrer le signe de divin secours, ne la doit point empêcher d'aller à Orléans avec ses gens d'armes; mais la doit faire conduire honnêtement, en espérant en Dieu. Car avoir crainte d'elle ou la rejeter sans apparence de mal serait répugner au Saint-Esprit, et se rendre indigne de l'aide de Dieu, comme dit Gamaliel en un conseil des Juifs au regard des Apôtres 1. »

En résumé, la conclusion des docteurs était que rien de divin ne paraissait encore dans les promesses de la Pucelle, mais qu'elle avait été examinée et trouvée humble, vierge, dévote, honnête, simple et toute bonne et que, puisqu'elle avait promis de montrer un signe de Dieu devant Orléans, il fallait l'y conduire, de peur de repousser avec elle les grâces de l'Esprit-Saint.

Ces conclusions furent copiées à un grand nombre d'exemplaires et envoyées aux villes du royaume ainsi qu'aux princes de la chrétienté. L'empereur Sigismond, notamment, en reçut une copie <sup>2</sup>. Si, par une enquête de six semaines, suivie d'une conclusion favorable et solennelle, les docteurs de Poitiers voulurent mettre en lumière et en honneur la Pucelle, préparer, annoncer

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 391, 392.

<sup>2.</sup> Eberhard Windecke, pp. 32, 41.

la merveille qu'ils avaient sous la main, la montrer de manière à réconforter les Français, ils réussirent parfaitement dans leur entreprise 1. Cette longue information, ces minutieux examens rassurèrent en France les esprits défiants qui craignaient qu'une fille habillée en homme ne fût une diablesse, éblouirent les imaginations par l'espoir du miracle, touchèrent les cœurs en faveur de cette jeune fille qui sortait du creuset radieuse et comme environnée d'une lumière céleste. La victoire remportée par elle dans cette dispute avec les docteurs la faisait paraître une autre sainte Catherine<sup>2</sup>. Et comme ce n'était pas assez pour la foule avide de prodiges qu'elle eût répondu sagement aux questions difficiles, on imagina qu'elle avait été soumise à des épreuves étranges et telles qu'elle n'avait pu les surmonter que par miracle. C'est ainsi qu'on raconta quelques semaines après l'enquête, en Bretagne et en Flandres, l'histoire merveilleuse que voici: A Poitiers, comme elle se préparait à recevoir la communion, le prêtre avait une hostie consacrée et une autre qui ne l'était pas; il voulut lui donner celle qui n'était pas consacrée; elle la prit dans sa main et dit

<sup>1.</sup> Les conclusions de la commission de Poitiers se répandirent partout. Les traces de cette diffusion se retrouvent : en Bretagne (Buchon et Chronique de Morosini); en Flandre (Chronique de Tournai et Chronique de Morosini); en Allemagne (Eb. Windecke); en Dauphiné (Buchon).

<sup>2. «</sup> Altra santa Catarina. » (Morosini, t. III, p. 52.) — Sans aucun doute, c'est à sainte Catherine d'Alexandrie qu'elle est comparée en cet endroit, et non pas à sainte Catherine de Sienne.

au prêtre que cette hostie n'était pas le corps du Christ son Rédempteur, mais que ce corps était dans l'hostie que le prêtre avait mise sous le corporal<sup>1</sup>. Comment douter après cela que Jeanne ne fût une grande sainte?

A la clôture des enquêtes, une occasion favorable survint, dans les premiers jours d'avril, de jeter la Pucelle dans Orléans. On l'envoya d'abord à Tours, pour qu'elle s'y fit équiper et armer <sup>2</sup>.

Soixante-six ans plus tard, un habitant de Poitiers, presque centenaire, contait à un jeune concitoyen qu'il avait vu la Pucelle monter à cheval tout armée de blanc pour aller à Orléans<sup>3</sup>. Il montrait au coin de la rue Saint-Étienne la pierre de laquelle elle s'était aidée pour se mettre en selle. Jeanne, à Poitiers, n'était point armée. Mais la pierre avait reçu du peuple poitevin le nom de « montoir de la Pucelle<sup>4</sup> ». De quel pied alerte et joyeux la Sainte dut sauter de cette pierre sur le cheval qui l'emportait, loin des chats fourrés, vers les vaincus et les affligés qu'elle avait hâte de secourir!

<sup>1.</sup> Morosini, t. III, pp. 101.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 66 et 210.

<sup>3.</sup> Jean Bouchet, Annales d'Aquitaine, dans Procès, t. IV, pp. 536-537.

<sup>4.</sup> Guilbert, *Histoire des villes de France*, t. IV, Poitiers. — Cf. B. Ledain, La maison de Jeanne d'Arc à Poitiers, Saint-Maixent, 1892, in-8°. — L'hôtel de la Rose s'élevait, selon M. Ledain, sur l'emplacement occupé aujour d'hui par la maison n° 13 de la rue Notre-Dame-la-Petite.

## CHAPITRE IX:

## LA PUCELLE A TOURS

A Tours, la Pucelle logea en l'hôtel d'une dame qu'on nommait communément Lapau<sup>1</sup>. C'était Éléonore de Paul, une Angevine qui avait été demoiselle de la reine Marie d'Anjou. Ayant épousé Jean du Puy, seigneur de la Roche-Saint-Quentin, conseiller de la reine de Sicile, elle restait encore auprès de la reine de France <sup>2</sup>.

La ville de Tours appartenait alors à la reine de Sicile qui s'enrichissait à mesure que son gendre se ruinait. Elle l'aidait en argent et il lui donnait des terres. C'est ainsi qu'en 1424 elle reçut le duché de Touraine avec toutes ses dépendances, sauf la châtellenie de Chinon 3. Les bourgeois et manants de Tours avaient

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 66.

<sup>2.</sup> Vallet de Viriville, Notices et extraits de chartes et de manuscrits appartenant au British Museum de Londres, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, t. VIII, pp. 139, 140.

<sup>3.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 77

bon désir de la paix. En attendant qu'elle vînt, ils tâchaient à grand'peine d'écliapper aux pilleries des gens d'armes. Ni le roi Charles ni la reine Yolande n'étaient capables de les défendre et il leur fallait se défendre eux-mêmes 1. Quand un de ces chefs de bandes, qui ravageaient la Touraine et l'Anjou, était signalé par les guetteurs de la ville, les bourgeois fermaient leurs portes et veillaient à ce que les couleuvrines fussent en place. On parlementait; le capitaine, au bord du fossé, exposait qu'il était au service du roi, qu'il allait combattre les Anglais, qu'il demandait à coucher dans la ville avec ses hommes; on l'invitait poliment, du haut de la muraille, à passer outre et, pour qu'il ne fût pas tenté de forcer l'entrée, on lui offrait une somme d'argent<sup>2</sup>. De peur d'être écorchés, les bourgeois se faisaient tondre. C'est ainsi que, peu de jours avant la venue de Jeanne, ils donnèrent à l'Écossais Kennedy, qui ravageait les environs, deux cents livres pour qu'il allât un peu plus loin. Quand ils s'étaient débarrassés de leurs défenseurs, leur plus grand souci était de se garder des Anglais. Le 29 février de cette même année 4429, ces bourgeois prêtêrent cent écus au capitaine La Hire qui, pour lors, faisait de son mieux dans Orléans. Et même à l'approche des Anglais, ils consen-

<sup>1.</sup> Vallet de Viriville. Analyse et fragments tirés des Archives municipales de Tours dans Cabinet Historique, V, pp. 102-121.

<sup>2.</sup> Quicherat, Rodrigue de Villandrando, Paris, 1879 in-8°, pp. 14 et suiv.

tirent à recevoir quarante hommes de trait, de la compagnie du sire de Bueil, à la condition que Bueil logeât au Château avec vingt hommes et que les autres allassent dans les hôtelleries et ne prissent rien sans payer. Il en fut ainsi ou autrement, et le sire de Bueil s'en alla défendre Orléans<sup>1</sup>.

Dans l'hôtel de Jean du Puy, Jeanne reçut la visite d'un moine augustin, nommé Jean Pasquerel, qui revenait de la ville du Puy-en-Velay où il s'était rencontrée avec Isabelle Romée et quelques-uns de ceux qui avaient mené Jeanne au roi<sup>2</sup>.

En cette ville, dans le sanctuaire d'Anis, on gardait une image de la mère de Dieu, rapportée d'Égypte par saint Louis et qui était ancienne et vénérable, car le prophète Jérémie l'avait taillée de ses mains dans du bois de sycomore, à la ressemblance de la vierge à naître qu'il avait vue en esprit<sup>3</sup>. Durant la semaine sainte, les pèlerins y affluaient de toutes les parties de la France et de l'Europe, seigneurs, clercs, gens d'armes, bourgeois et paysans, et beaucoup, par pénitence ou pauvreté, cheminaient à pied, le bourdon à la main et mendiaient leur pain aux portes. Des marchands de toutes sortes s'y rendaient et c'était tout ensemble un des plus fréquentés pèlerinages et une des plus riches

<sup>1.</sup> Le Jouvencel, t. I, Introduction, p. xxij., note 1.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 101.

<sup>3.</sup> Francisque Mandet, Histoire du Velay, Le Puy, 1860-1862 (7 vol. in-12), t. I, pp. 570 et suiv. — C. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, ch. xII.

foires du monde. Aux environs de la ville, les chemins ne suffisaient pas aux voyageurs qui envahissaient vignes, prés et jardins. En l'an 1407, le jour du pardon, deux cents personnes périrent étouffées <sup>1</sup>.

En certaines années, la conception de Notre-Seigneur se trouvant commémorée en même temps que sa mort, la promesse du plus grand des mystères coïncidait avec sa consommation. Alors le vendredi saint devenait plus saint encore; on l'appelait le grand vendredi, et ceux qui le passaient dans le sanctuaire d'Anis gagnaient une indulgence plénière. Ce jour-là, les pèlerins s'y pressaient encore plus nombreux que de coutume. Or, en l'an 1429, le vendredi saint tombait le 25 mars, jour de l'Annonciation<sup>2</sup>.

Les rencontres que frère Pasquerel fit au Puy, pendant la semaine sainte, ne doivent donc pas nous sembler trop extraordinaires. Qu'une femme des champs accomplit un voyage de plus de cent lieues, à pied, par un pays infesté de gens d'armes et autres larrons, sur de mauvaises routes, dans la saison des neiges et des brumes, pour gagner son pardon, c'est ce qui se voyait tous les jours; et la Romée n'en était pas à son premier pèlerinage, si l'on s'en rapporte au surnom qu'elle portait déjà depuis long-

<sup>1.</sup> Jean Juvénal des Ursins, année 1407.

<sup>2.</sup> Nicole de Savigni, Notes sur les exploits de Jeanne d'Arc et sur divers événements de son temps, dans Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, I, 1874, p. 43. — Chanoine Lucot, Jeanne d'Arc en Champagne, Châlons, 1880, pp. 12 et 13.

temps <sup>1</sup> Ne sachant point quels étaient ceux des compagnons de la Pucelle que rencontra le bon Frère, nous sommes libres de croire que Bertrand de Poulengy se trouvait du nombre. Nous ne le connaissons guère, mais son langage révèle une personne dévote<sup>2</sup>.

Ces compagnons, s'étant mis sur un pied de familiarité avec Pasquerel, lui dirent: « Il vous faut nous accompagner auprès de Jeanne. Nous ne vous lâcherons pas que nous ne vous ayons conduit près d'elle. » Ils cheminèrent ensemble. Frère Pasquerel passa avec eux à Chinon, quand Jeanne n'y était plus; puis il alla à Tours où se trouvait son couvent.

Les augustins, qui prétendaient avoir reçu leur règle de saint Augustin lui-même, portaient alors l'habit gris des franciscains. C'est dans leur ordre, que l'année précédente, le roi avait choisi le chapelain de son jeune fils, le dauphin Louis. Frère Pasquerel tenait en son couvent l'emploi de lecteur<sup>3</sup>. Il était prêtre. Fort jeune, sans doute, et d'humeur errante, comme alors beaucoup de moines mendiants, il avait le goût des choses merveilleuses et une extrême crédulité.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 191; t. II, p. 74, note. — La Romée peut avoir reçu son surnom pour une tout autre raison. Nous ne connaissons guère la mère de Jeanne que par des documents généalogiques extrêmement suspects.

<sup>2.</sup> Francis C. Lowell regarde l'idée du pèlerinage de la Romée au Puy comme « a characteristic exemple of the madness » de Siméon Luce (*Joan of Arc*, Boston 1896, in-8°, p. 72 note.)— Toutefois, a près une assez longue hésitation, j'ai, comme Luce, repoussé les corrections proposées par Lebrun de Charmettes et Quicherat, et admis sans changement le texte du procès.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 101. — Sur la signification du mot Lector, professeur de théologie, cf. Du Cange.

Les compagnons dirent à J anne:

— Jeanne, nous vous avons amené ce bon père. Quand vous le connaîtrez bien vous l'aimerez bien.

Elle répondit :

— Le bon père me rend bien contente, j'ai déjà entendu parler de lui, et dès demain je veux me confesser à lui.

Le lendemain, le bon père l'ouït en confession et chanta la messe devant elle. Il devint son aumônier et ne la quitta plus<sup>1</sup>.

Au xvº siècle, Tours était une des villes les plus industrieuses du royaume. Les habitants excellaient en toutes sortes de métiers. Ils tissaient des draps de soie d'or et d'argent. Ils fabriquaient aussi des harnais de guerre; et, sans égaler les armuriers de Milan, de Nuremberg et d'Augsbourg, ils étaient habiles à forger et à écrouir l'acier². Là, un maître-armurier, par ordre du roi, fit sur mesure une armure à la Pucelle³. L'habillement de fer battu qu'il fournit se composait, selon l'usage du temps, d'un heaume et d'une cuirasse en quatre pièces, avec épaulières, bras, coudières, avantbras, gantelets, cuissots, genouillères, grèves et solerets 4. L'ouvrier, sans doute, ne songea pas à accuser la forme féminine. Mais les armures d'alors, bombées à

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 101 et suiv.

<sup>2.</sup> E. Giraudet, Histoire de la ville de Tours, Tours, 1874, 2 vol., in-8° passim.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, pp. 67, 94, 210; t. IV, pp. 3, 301, 363.

<sup>4.</sup> J. Quicherat, Histoire du costume en France, Paris, 1875, gr. in-8°, pp. 270-271.

la poitrine, minces de taille avec les tassettes évasées sur les hanches, ont toutes l'air, dans leur grâce mièvre et leur sveltesse étrange, d'armures de femmes et semblent faites pour la reine Penthésilée ou pour Camille romaine. L'armure de la Pucelle était une armure blanche, toute simple, ainsi qu'on en peut juger par le prix médiocre de cent livres tournois qu'elle coûta. Les deux harnais de Jean de Metz et de son compagnon, fournis en même temps par le même armurier, valaient ensemble cent vingt-cinq livres tournois¹. Peut-être un de ces habiles et renommés drapiers de Tours prit-il mesure sur la jeune fille d'une huque ou houppelande, sorte de casaque de drap de soie, d'or et d'argent, que les capitaines passaient pardessus la cuirasse. Ouverte par devant, la huque, pour avoir bon air, devait être déchiquetée en lambrequins qui flottaient follement autour du cavalier. Jeanne aimait les belles huques et plus encore les beaux chevaux<sup>2</sup>.

Le roi l'invita à prendre un cheval dans ses écuries. Si certain poète latin dit vrai, elle choisit une bête

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 67, 94, 210. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 60. — « Le harnais blanc des hommes d'armes du xv° siècle, si simple qu'il fût, coûtait fort cher, dix mille francs environ du pouvoir d'argent actuel. Mais dans cette somme comptait aussi le harnais complet de cheval » (Maurice Maindron, Pour l'histoire de l'armure, dans le Monde moderne, 1896). Suivant l'évaluation de P. Clément (Jacques Cœur et Charles VII, 1873, p. Lxvi) cent livres feraient quatre mille francs de nos jours.

<sup>2.</sup> Procès, t. 1, p. 76. — Lettre de Perceval de Boulainvilliers, Ibid., t. V, p. 120. — Greffier de la Chambre des comptes de Brabant, ibid., t. IV, p. 428. — Le Fèvre de Saint-Remy, ibid., t. IV, p. 439.

illustre assurément par son origine, mais très vieille. C'était un destrier que Pierre de Beauvau, gouverneur d'Anjou et du Maine, avait donné à l'un des deux frères du roi, morts tous deux, l'un depuis déjà treize ans, l'autre depuis douze<sup>1</sup>. Ce cheval, ou un autre, fut mené dans la maison Lapau, et le duc d'Alençon l'y alla voir. Le cheval dut recevoir aussi son habillement, un chanfrein pour protéger la tête et une de ces selles de bois à pommeau évasé dans lesquelles le cavalier se trouvait parfaitement emboîté 2. De l'écu, il n'en put être question. Cette pièce ne se portait plus qu'aux fêtes depuis que les armures de mailles, qui se rompaient sous les coups, étaient remplacées par les armures de plates, que rien n'entamait. Quant à l'épée, la plus noble pièce du harnais et la plus claire image de la force unie à la loyauté, Jeanne ne consentit pas à la tenir de l'armurier royal; elle voulut la recevoir de sainte Catherine elle-même.

On sait qu'à sa venue en France, elle s'était arrêtée à Fierbois et qu'elle avait entendu trois messes dans la chapelle de sainte Catherine 3. La vierge d'Alexandrie possédait en ce lieu de Fierbois beaucoup d'épées, sans compter celle que Charles Martel lui avait donnée, disait-on, et qu'il n'aurait pas été facile de retrouver. Bonne Tourangelle en Touraine, elle était

<sup>1.</sup> Poème anonyme dans Procès t. V, p. 38, et note.

<sup>2.</sup> Capitaine Champion, Jeanne d'Arc écuyère, pp. 146 et suiv.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 56, 75-76-77.

du parti des Armagnacs et se montrait en toutes rencontres favorable aux hommes d'armes qui tenaient pour le dauphin Charles. Les capitaines et les routiers du parti français, sachant qu'elle leur voulait du bien, l'invoquaient préférablement à toute autre, quand ils se trouvaient en danger de mort ou prisonniers de leurs ennemis. Elle ne les sauvait pas tous, mais elle en secourait plusieurs qui venaient lui rendre grâces, et, en signe de reconnaissance, lui offrir leurs harnais de guerre; de sorte que la chapelle de madame sainte Catherine ressemblait à une salle d'armes 1. Les murs en étaient tout hérissés de fer, et, comme les dons affluaient depuis plus de cinquante années, depuis le temps du roi Charles V, il est probable que les sacristains décrochaient les anciennes armes pour faire place aux nouvelles et entassaient dans quelque magasin la vieille ferraille en attendant une occasion favorable de la vendre<sup>2</sup>. Sainte Catherine ne pouvait refuser une épée à la jeune fille qu'elle aimait jusqu'à descendre du paradis tous les jours et à toute heure pour la voir et l'entretenir sur terre et qui, à son tour, lui avait fait une bonne et dévote visite en ce lieu de Fierbois. Car il faut savoir que sainte Catherine, accompagnée de sainte Marguerite, n'avait pas cessé de fréquenter près de Jeanne à Chinon

<sup>1.</sup> Abbé Bourassé, Les miracles de madame Sainte Katerine de Fierboys en Touraine (1375-1446), Tours, 1858, in-8°, passim.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 277. - Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 69.

et à Tours. Elle faisait partie de toutes ces assemblées secrètes que la Pucelle appelait parfois son Conseil et plus souvent ses Voix, sans doute parce que ses oreilles et son esprit en étaient encore plus frappés que ses yeux, malgré l'éclat des lumières dont elle était parfois éblouie et bien qu'elle distinguât des couronnes au front des saintes. Les Voix désignèrent une épée entre toutes celles qui se trouvaient dans la chapelle de Fierbois. Messire Richard Kyrthrizian et frère Gille Lecourt, tous deux prêtres, étaient alors gouverneurs de la chapelle. Tel est le titre qu'ils se donnaient en signant les relations des miracles de leur sainte. Jeanne, par lettre missive, leur fit demander l'épée dont elle avait eu révélation. On la trouvera, disait-elle en sa lettre, sous terre, pas fort avant et derrière l'autel. Ce fut du moins là toutes les indications qu'elle put donner plus tard; encore ne lui souvenait-il plus bien si c'était derrière l'autel ou devant. Sut-elle montrer aux gouverneurs de la chapelle quelques signes auxquels ils reconnussent l'épée? Elle ne s'expliqua jamais sur ce point et sa lettre est perdue<sup>1</sup>.

Ce qui est certain, c'est qu'elle croyait avoir vu cette épée par révélation, et non pas autrement. Un armurier tourangeau, qu'elle ne connaissait point (elle affirma depuis ne l'avoir jamais vu), fut chargé de porter la lettre à Fierbois. Les gouverneurs de la chapelle lui

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 77. - Les miracles de madame sainte Katerine, passim.

remirent une épée marquée de cinq croix, ou de cinq petites épées sur la lame, assez près de la garde. En quel endroit de la chapelle l'avaient-ils trouvée? On ne sait. Un contemporain dit que ce fut dans un coffre, avec de vieilles ferrailles. Si elle avait été cachée et enfouie, ce n'était pas très anciennement; car il suffit de la frotter un peu pour en ôter la rouille. Les prêtres eurent à cœur de l'offrir très honorablement à la Pucelle<sup>1</sup>. Ils l'enfermèrent dans un fourreau de velours vermeil, semé de fleurs de lis, avant de la remettre à l'armurier, qui la venait prendre. Jeanne, en la recevant, la reconnut pour celle qu'elle avait vue par révélation divine et que les Voix lui avaient promise. Et elle le dit très haut à tout ce petit monde de moines et de soldats qui vivaient près d'elle. Cela sembla bien admirable et signe de victoire<sup>2</sup>. Des prêtres de la ville donnèrent, pour protéger l'épée de sainte Catherine, un second fourreau, celui-là de drap noir. Jeanne en fit faire un troisième de cuir très fort<sup>3</sup>.

L'histoire de cette épée se répandit au loin, grossie de fables étranges. C'était, disait-on, l'épée, longtemps

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 76, 234, 236. — Chronique de la Pucelle, p. 277. — Journal du siège, p. 49. — Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 69-70. — Guerneri Berni, dans Procès, t. IV, p. 519. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 267. — Morosini, t. III, p. 109. — Relation du greffier de La Rochelle, pp. 337, 338. — Chronique Messine, éd. de Bouteiller, 1878, Or-Iéans, in-8°, 26 pages.

<sup>2.</sup> Proces, t. I, pp. 75, 235.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, p. 76.

endormie sous terre, du grand Charles Martel. Plusieurs pensaient que ce fut l'épée d'Alexandre et des preux du temps jadis. Tous la tenaient bonne et fortunée. Bientôt les Anglais et les Bourguignons, instruits de la chose, eurent idée que cette Pucelle avait consulté les démons pour voir ce qui était caché dans la terre, ou soupçonnèrent qu'elle avait elle-même malicieusement enfoui l'épée à l'endroit par elle désigné, afin de séduire les princes, le clergé et le peuple. Ils se demandaient avec inquiétude si ces cinq croix n'étaient pas des signes diaboliques la Ainsi commençaient à se former les illusions contraires selon lesquelles Jeanne parut sainte ou sorcière 2.

Le roi ne lui avait confié aucun commandement. Se conformant à l'avis des docteurs, il ne l'empêchait pas d'aller à Orléans avec ses gens d'armes, et même il l'y faisait mener honorablement, afin qu'elle y montrât le signe qu'elle avait promis. Il lui donnait des gens pour la conduire, et non pour qu'elle les conduisît. Comment les eût-elle conduits, puisqu'elle ne savait point le chemin? Cependant elle fit faire un étendard selon le mandement de mesdames sainte Catherine et sainte Marguerite qui lui avaient dit : « Prends l'étendard de par le Roi du ciel! » Il était d'une grosse toile blanche, dite boucassin ou bougran, et bordé de franges de soie.

Morosini, t. III, pp. 108, 109. — Chronique de Lorraine, dans Procès,
 IV, p. 332. — Eberhard Windecke, p. 101. — Cf. Journal du siège, p. 49.
 Jean Chartier, t. I, p. 122.

Ayant reçu avis de ses Voix, Jeanne y fit mettre, par un peintre de la ville, ce qu'elle appelait « le Monde » 1, c'est-à-dire Notre-Seigneur, assis sur son trône, bénissant de sa dextre levée et tenant dans sa main senestre la boule du monde. A sa droite était un ange, et un ange à sa gauche, peints tous deux en la manière qu'on les voyait dans les églises, et présentant au Seigneur des fleurs de lis. Les noms Jhesus-Maria étaient écrits dessus ou à côté, et le champ était semé de fleurs de lis d'or2. Elle se fit peindre aussi des armoiries. C'était, dans un écu d'azur, une colombe d'argent, tenant en son bec une banderole où on lisait: « De par le Roi du ciel<sup>3</sup>. » Elle mit cet écu sur l'avers de l'étendard dont Notre-Seigneur occupait la face. Un serviteur du duc d'Alençon, Perceval de Cagny, dit qu'elle fit faire aussi un étendard plus petit que l'autre, un pennon, sur lequel était l'image de Notre-Dame recevant le salut de l'Ange. Le Peintre de Tours, que Jeanne avait employé, venait d'Écosse et se nommait Hamish Power. Il fournit l'étoffe et fit les peintures des deux panonceaux, du grand et du petit; il reçut pour cela du trésorier des guerres vingt-cinq livres tournois<sup>4</sup>. Hamish Power avait une fille nommée

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 77, 179, 236; t. 111, p. 103.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, pp. 78, 117.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, pp. 78, 117, 181, 300. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 338. — Morosini, t. III, p. 110; t. IV, annexe xv, pp. 313, 315.

<sup>4.</sup> Perceval de Cagny, p. 150. — Journal du siège, p. 76. — Relation du

Héliote, qui était près de se marier et dont Jeanne se souvint plus tard avec bonté <sup>1</sup>.

L'étendard était signe de ralliement. Longtemps les rois, les empereurs, les chefs de guerre seuls l'avaient pu lever. Le suzerain le faisait porter devant lui; les vassaux venaient sous les bannières de leurs seigneurs. Mais, en 1429, les bannières n'étaient plus en usage que dans les confréries, les corporations ou les paroisses, et ne marchaient que devant des troupes pacifiques. A la guerre, il n'en était plus question. Le moindre capitaine, le plus pauvre chevalier, avait son étendard. Devant Orléans, quand cinquante gens d'armes français couraient sus à une poignée de pillards anglais, des étendards volaient sur eux par les champs comme un essaim de papillons. On disait encore, en manière de proverbe, faire étendard pour dire s'enorgueillir2. En fait, un routier levait l'étendard sans blâme en menant seulement à la guerre une vingtaine de gens d'armes et de gens de trait à moitié nus. Jeanne en

greffier d'Albi, dans Procès, t. IV, p. 301. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 338. — Chronique du doyen de Saint-Thibaud de Metz, dans Procès, t. IV, p. 322. — Extrait du 13° compte d'Hémon Raguier, dans Procès, t. V, p. 258.

<sup>1.</sup> Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, p. 65; Un épisode de la vie de Jeanne d'Arc, dans Bibliothèque de l'École des Charles, t. IV, 1<sup>re</sup> série, p. 488.

<sup>2.</sup> On lit dans Baudoin de Sebourg (XX, 249) : Il est cousin au conte Il en fait estandart. (Cité par Godefroy ; cf. La Curne et Littré.)

pouvait bien faire autant. Et si même elle tenait, comme il est croyable, son étendard pour signe de commandement souverain et si, l'ayant reçu du Roi du ciel, elle entendait le lever au-dessus de tous les autres, en restait-il un seul dans le royaume pour lui disputer ce rang? Qu'étaient-elles devenues, ces bannières féodales portées pendant quatre-vingts ans au premier rang des désastres, semées dans les champs de Crécy, ramassées sous les haies et les buissons par les coustillers de Galles et de Cornouailles, perdues dans les vignes de Maupertuis, foulées aux pieds des archers anglais dans la terre molle où s'enfonçaient les morts d'Azincourt, ramassées à pleines mains, sous les murs de Verneuil, par les maraudeurs de Bedford? C'est parce que toutes ces bannières étaient misérablement tombées, c'est parce qu'à Rouvray un prince du sang royal venait de traîner honteusement dans sa fuite les étendards des seigneurs, que se levait maintenant l'étendard de la paysanne.

## CHAPITRE X

LE SIÈGE D'ORLÉANS DU 8 MARS AU 28 AVRIL 1429.

Depuis la déconfiture terrible et ridicule des gens du Roi dans la journée des Harengs, les bourgeois avaient perdu toute confiance en leurs défenseurs 1. Leur esprit agité, soupçonneux et crédule était hanté de tous les fantômes de la peur et de la colère. Brusquement, sans raison, ils se croyaient trahis. Un jour, on apprend qu'un trou, assez grand pour qu'un homme y pût passer, a été percé dans le mur de la ville à l'endroit où ce mur longe les dépendances de l'Aumône 2. Le peuple en foule y court, voit le trou et un pan de rempart refait à neuf avec deux « canonnières », ne comprend pas, se croit vendu, livré, s'effraie, s'exaspère, hurle et cherche le religieux de l'infirmerie pour le mettre en pièces 3. Peu de jours après, le jeudi saint,

<sup>1. «</sup> Pourquoy La Hire, Poton et plusieurs autres vaillants hommes qui moult enviz s'en alloient ainsi honteusement ». Journal du siège, p. 42.

<sup>2.</sup> L'Hôtel-Dieu d'Orléans, à côté de la Cathédrale.

<sup>3. 9</sup> mars Journal du siège, pp. 56-57.

un bruit sinistre se répand : des traîtres vont remettre la ville aux mains des Anglais. Tout le monde court aux armes; soldats, bourgeois, manants, font la garde sur les boulevards, sur les murs; dans les rues. Le lendemain, le surlendemain le soupçon, l'effroi règnent encore<sup>1</sup>.

Au commencement de mars, les assiégeants virent venir les vassaux de Normandie, que le Régent avait convoqués; mais ils ne fournissaient que six cent vingtneuf lances et ne devaient le service que pour vingtsix jours. Sous la conduite de Scales, Pole et Talbot, les Anglais poursuivaient de leur mieux et selon leurs moyens les travaux d'investissement<sup>2</sup>. Le 10 mars, ils occupèrent, à une lieue à l'est de la ville, la côte escarpée de Saint-Loup qui ne leur fut pas disputée et commencèrent d'y élever une bastille qui dominait le fleuve en amont et les deux routes de Gien et de Pithiviers à leur rencontre, vers la porte de Bourgogne<sup>3</sup>. Le 20 mars, leur bastille de Londres, sur la route du Mans, était achevée. Du 9 au 15 avril, deux nouvelles bastilles s'élevèrent du côté du couchant, Rouen à neuf cents pieds à l'est de Londres, Paris à neuf cents pieds de Rouen. Vers le 20, ils fortifièrent Saint-Jean-le-Blanc au val de Loire

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 64.

<sup>2.</sup> Boucher de Molandon, L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc, ch. 11. — Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 60, 107, 110, 112.

<sup>3.</sup> Journal du siège, pp. 57, 58. — Abbé Dubois, Histoire du siège, dissertation vi.

et firent un guet pour garder le passage<sup>4</sup>. C'était peu au regard de ce qu'il leur restait à faire et ils manquaient de bras. Ils n'avaient pas trois mille hommes autour de la ville. Ils surprenaient les paysans qui, voyant venir le temps de labourer la vigne, allaient aux champs sans autre souci que la terre, et quand ils les avaient pris, ils les faisaient travailler2. De l'avis des hommes de guerre les plus avisés, ces bastilles ne valaient rien. Il n'y avait pas moyen d'y garder des chevaux; on ne pouvait les construire assez rapprochées pour se secourir les unes les autres; l'assiégeant risquant d'y être assiégé. Enfin les Anglais qui employaient ces fâcheuses machines n'y éprouvaient à l'usage que mécomptes et disgrâces. C'est ce dont s'aperçut un des défenseurs de la ville, le sire de Bueil quand il eut pris de l'expérience<sup>3</sup>. Et dans le fait, il y avait si peu de difficultés à traverser les lignes ennemies, que des marchands en risquaient la chance et conduisaient du bétail aux assiégés. Il entre dans la ville: le 7 mars, six chevaux chargés de harengs; le 15, six chevaux chargés de poudre; le 29, du bétail et des vivres; le 2 avril, neuf bœufs gras et des chevaux; le 5, cent un pourceaux et six bœufs gras; le 9, dix-sept pourceaux, des chevaux, des cochons de lait et du blé; le 13, des espèces pour solder la garnison; le 16, des bestiaux et des vivres;

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, pp. 265, 267. — Morosini, t. IV, annexe xut.

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 58.

<sup>3.</sup> Le Jouveneel, t. I, xxij; t. II, p. 44.

le 23, de la poudre et des vivres. Et plus d'une fois on prit à la barbe des Anglais les victuailles et munitions qui leur étaient destinées, tonneaux de vin, gibier, chevaux, arcs, trousses, voire vingt-six têtes de gros bétail<sup>1</sup>.

Le siège coûtait très cher aux Anglais, quarante mille livres tournois par mois<sup>2</sup>. L'argent manquait; il fallut recourir aux plus fâcheux expédients. Le roi Henri venait d'ordonner, par lettres du 3 mars, que tous les officiers de Normandie lui fissent prêt d'un quartier de leurs gages<sup>3</sup>. Les gens d'armes, dans leurs taudis de planches et de terre, après avoir souffert du froid, commençaient à souffrir de la faim. La Beauce, l'Ile-de-France, la Normandie, ruinées et ravagées, ne leur envoyaient pas beaucoup de bœufs et de moutons. Ils mangeaient mal et buvaient plus mal. Le vin de 1427 était rare; le vin nouveau si petit et si faible, qu'il sentait plus le verjus que le vin4. Or, un vieil Anglais a dit des soldats de sa nation: « Ils soupirent après leur soupe et leurs grasses tranches de bœuf: il faut qu'ils soient nourris comme des mulets et qu'ils portent leur provende pendue à leur cou, sinon ils vous ont un air piteux comme des souris noyées<sup>5</sup>. »

- 1. Journal du siège, pp. 56, 62.
- 2. Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 50, 58.
- 3. Compte de Pierre Sureau, dans Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pièce justificative n° v1 et pp. 45-46.
  - 4. Journal d'un bourgeois de Paris, pp. 221, 222 et suiv.
- 5. Shakespeare, Henry VI, première partie, scène II Selon M. G. Duval, la première partie de cette pièce aurait été remaniée par un des prédécesseurs de Shakespeare.

Une disgrâce subite les affaiblit encore. Le capitaine Poton de Saintrailles et les deux procureurs Guyon du Fossé et Jean de Saint-Avy, qui étaient allés en ambassade auprès du duc de Bourgogne, furent de retour à Orléans le 17 avril. Le duc avait bien accueilli leur requête et consenti à prendre la ville sous sa garde. Mais le Régent, à qui l'offre avait été faite, n'entendait pas de cette oreille. Il répondit qu'il serait bien marri d'avoir battu les buissons et que d'autres eussent les oisillons 1. L'offre était donc repoussée. Toutefois l'ambassade n'avait point été inutile et ce n'était pas rien que d'avoir amené un nouveau désaccord entre le duc et le Régent. Les ambassadeurs revenaient accompagnés d'un héraut de Bourgogne qui sonna de sa trompette dans le camp anglais et commanda, de par son maître, à tout combattant sujet du duc, de lever le siège. Bourguignous, Picards, Champenois, quelques centaines d'hommes d'armes et d'archers partirent incontinent<sup>2</sup>.

Le lendemain, à quatre heures du matin, les bourgeois, enhardis et croyant l'occasion bonne, attaquèrent le camp de Saint-Laurent-des-Orgerils. Ils tuèrent une partie du guet et pénétrèrent dans l'enceinte où ils trouvèrent des tasses d'argent, des robes de martre et beaucoup d'armes. Trop occupés à piller, ils ne se gar-

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 65.

<sup>2.</sup> Journal du siège, pp. 69, 70. — Chronique de la Pucelle, p. 270. — Monstrelet, t. IV, pp. 317 et suiv. — Morosini, t. III, pp. 19, 20 et 21; t. IV, annexe xiv, p. 311. — Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 68 et suiv. — Boucher de Molandon, L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Are, p. 145.

dèrent pas et furent surpris par les ennemis accourus en grand nombre. Ils s'enfuirent poursuivis par les Anglais qui en tuèrent beaucoup. La ville fut pleine, ce jour-là, des lamentations des femmes qui pleuraient un père, un mari, un frère, des parents<sup>1</sup>.

Il y avait là quarante mille hommes emmurés ², entassés dans une enceinte qui n'en devait contenir qu'une quinzaine de mille, tout un peuple agité par la souffrance, assombri par des deuils domestiques, rongé d'inquiétude, et que d'incessants dangers, des alarmes perpétuelles rendaient fou. Bien que les guerres ne fussent pas alors aussi meurtrières qu'elles le devinrent par la suite, les Orléanais faisaient dans les sorties des pertes fréquentes et cruelles. Les boulets anglais qui, depuis la mi-mars, pénétraient plus avant dans la ville, n'étaient pas toujours inoffensifs. La veille de Pâques fleuries, une pierre de bombarde tua ou blessa cinq personnes, une autre sept ³. Beaucoup d'habitants, comme le prévôt Alain Du Bey, mouraient de fatigue et du mauvais air ⁴.

Chacun dans la chrétienté était alors instruit que les crimes des hommes amènent sur le monde les trem-

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 70.

<sup>2.</sup> Jollois, Histoire du siège, part. VI, chap. I. — Abbé Dubois, Histoire du siège, diss. IX. — Loiseleur, Compte des dépenses de Charles VII, chap. V. — Lottin, Recherches historiques sur la ville d'Orléans, t. II, p. 205. — Morosini, t. III, p. 25, note 2.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 64.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 59.

blements de terre, les guerres, la famine et la peste. Le beau duc Charles jugeait, comme tout bon chrétien, que la France avait été frappée de grands maux en punition de ses péchés, qui étaient : grand orgueil, gloutonnerie, paresse, convoitise, mépris de la justice et luxure, dont le royaume abondait; et il raisonna, dans une ballade, du mal et du remède¹. Les Orléanais croyaient fermement que cette guerre leur était envoyée de Dieu pour punir les pécheurs, qui avaient abusé de sa patience. Ils connaissaient la cause de leur mal et le moyen d'en guérir. Ainsi que l'enseignaient les bons frères prêcheurs et comme le duc Charles le coucha par écrit dans sa ballade, le remède était : bien vivre, s'amender, faire chanter et dire des messes pour les âmes de ceux qui avaient souffert dure mort au service du royaume, oublier la vie pécheresse, requérir pardon de Notre-Dame et des saints<sup>2</sup>. Ce remède, les habitants d'Orléans l'avaient employé. Ils avaient fait dire des messes en l'église Sainte-Croix pour l'âme des seigneurs, capitaines et gens d'armes tués à leur service et notamment pour ceux qui avaient péri d'une mort pitoyable à la bataille des Harengs. Ils avaient offert des cierges à Notre-Dame et aux saints patrons de la ville et pro-

<sup>1.</sup> Charles d'Orléans, *Poésies*, publiées par A. Champollion-Figeac, Paris, 1842, in-8°, p. 176.

<sup>2.</sup> Miniature du ms. des poésies de Charles d'Orléans, du British Museum, Royal 16 F ij, fol. 73 v°.

mené autour des murs la châsse de monsieur Saint-Aignan<sup>1</sup>.

Chaque fois qu'ils se sentaient en grand péril, ils l'allaient querir dans l'église Sainte-Croix, la portaient en belle procession par la ville et les remparts<sup>2</sup>; puis, l'ayant ramenée dans la cathédrale, ils écoutaient sous le parvis le sermon d'un bon religieux choisi par les procureurs<sup>3</sup>. Ils faisaient des prières publiques et tenaient le ferme propos de s'amender. C'est pourquoi ils pensaient qu'au paradis, monsieur saint Euverte et monsieur saint Aignan, touchés de leur piété, intercédaient pour eux auprès de Notre-Seigneur; et ils croyaient entendre la voix des deux pontifes. Saint Euverte disait:

— Père tout puissant, je vous prie et requiers de sauver la ville d'Orléans. Elle est mienne; j'en fus évêque, j'en suis patron. Ne la livrez point à ses ennemis.

Saint Aignan disait ensuite:

— Donnez la paix à ceux d'Orléans. Père, ô vous qui, par la bouche d'un enfant, m'avez nommé leur pasteur, faites qu'ils ne tombent pas aux mains des méchants.

Les Orléanais s'attendaient bien à ce que le Sei-

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 43. — Symphorien Guyon, Histoire de la ville d'Orleans, t. 11, p. 43.

<sup>2.</sup> Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 297.

<sup>3.</sup> Comptes de Commune passim, dans Journal du siège, pp. 210 et suiv.

gneur ne cédât pas tout de suite aux prières des deux confesseurs. Connaissant la sévérité de ses jugements, ils craignaient qu'il ne répondît:

— Le peuple de France est puni justement de ses péchés. Sa désobéissance à la sainte Église l'a perdu. Du petit au grand, c'est à qui, dans le royaume, se conduira le plus mal. Laboureurs, bourgeois, gens de pratique et prêtres s'y montrent avaricieux et durs; les princes, ducs et hauts seigneurs y sont orgueilleux, vains, maugréeurs, jureurs et félons. L'ordure de leur vie empuantit l'air. S'ils sont châtiés, c'est justice.

Il fallait s'attendre à ce que le Seigneur parlât ainsi, parce qu'il était en colère et parce qu'en effet les Orléanais avaient beaucoup péché. Mais voici que Notre-Dame, qui aime le roi des fleurs de Lis, prie pour lui et pour le duc d'Orléans le Fils qui cherche en toutes choses à lui complaire:

— Mon fils, je vous requiers tant que je puis de chasser les Anglais de la terre de France; ils n'y ont nul droit. S'ils prennent Orléans, ils prendront le reste à leur plaisance. O mon fils, doucement je vous prie de ne le point souffrir.

Et Notre-Seigneur, à la requête de sa sainte mère, pardonne aux Français et consent à les sauver<sup>1</sup>.

Ainsi les clartés qu'on avait alors sur le monde spirituel pénétraient les conseils tenus dans le paradis. Plu-

<sup>1.</sup> Mistère du siège, vers 6964 et suiv.

sieurs, et non des moins savants, pensaient qu'après un de ces conseils, Notre-Seigneur avait envoyé son archange à la bergère. Et qu'il voulût sauver le royaume par le bras d'une femme, on le pouvait croire. N'est-ce pas dans la faiblesse qu'il faisait éclater sa puissance? N'avait-il pas permis à David enfant d'abattre le géant Goliath et livré à Judith la tête d'Holopherne? Dans Orléans même, n'avait-il pas mis sur les lèvres d'un nouveau-né le nom du pasteur qui devait délivrer la ville assiégée par Attila<sup>1</sup>?

Le seigneur de Villars et messire Jamet du Tillay, revenus de Chinon, rapportèrent qu'ils avaient vu de leurs yeux la Pucelle et contèrent les merveilles de sa venue. Ils dirent comment elle avait fait si grand chemin, traversé à gué de grosses rivières, passé par beaucoup de villes et de villages du parti des Anglais, puis cheminé sans dommage dans ces pays français où se faisaient d'innombrables maux et pilleries; comment, menée au Roi, elle lui avait dit, par bien belles paroles, en faisant la révérence : « Gentil dauphin, Dieu m'envoie pour vous aider et secourir. Donnez-moi gens, car, par grâce divine et l'orce d'armes, je lèverai le siège d'Orléans et puis vous mènerai sacrer à Reims, ainsi que me l'a commandé Dieu, qui veut que les Anglais s'en retournent en leur pays et vous laissent

<sup>1.</sup> Aug. Theiner, Saint Aignan en le siège d'Orléans par Attila, notice historique suivie de la vie de ce saint, tirée des mss. de la Bibliothèque du roi, Paris, 1832, in-8°.

votre royaume en paix, lequel vous doit demeurer. Ou s'ils ne le laissent, il leur en mécherra »; et comment enfin interrogée par plusieurs prélats, chevaliers, écuyers, docteurs en lois et en décrets, elle avait été trouvée d'honnête contenance et sage en ses paroles. Ils vantèrent sa piété, sa candeur, cette simplicité qui laissait voir Dieu en elle, et cette adresse à conduire un cheval et à manier les armes dont chacun s'émerveillait.

Nouvelles vinrent à la fin de mars que, menée à Poitiers, elle avait été interrogée par les docteurs et insignes maîtres, et leur avait répondu aussi affirmativement que sainte Catherine aux docteurs d'Alexandrie, et que, vu la bonté de ses paroles et la fermeté de ses promesses, le roi, mettant en elle sa confiance, l'avait fait arnier pour qu'elle allât à Orléans où on la verrait bientôt montée sur un cheval blanc, portant au côté l'épée de sainte Catherine et tenant en sa main l'étendard qu'elle avait reçu du Roi des cieux <sup>2</sup>.

Ce qu'on rapportait de Jeanne paraissait aux gens d'Église merveilleux et non pas incroyable, puisqu'ils en trouvaient des exemples dans l'histoire sainte qui était pour eux toute l'histoire; ceux qui avaient des lettres puisaient dans leur savoir moins de raisons de

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 46. — Chronique de la Pucelle, p. 278. — Jean Chartier, Chronique, p. 66.

<sup>2.</sup> Journal du siège, pp. 47 et 48. — P. Mantellier, Histoire du siège, pp. 61 et suiv.

nier que de douter ou de croire. Les simples concevaient de ces choses une admiration candide.

Quelques-uns parmi les capitaines et même dans le peuple disaient que c'était dérision. Mais ils risquaient de se faire maltraiter. Les habitants croyaient en la Pucelle comme en Notre-Seigneur; ils attendaient d'elle secours et délivrance; ils l'appelaient dans une sorte de folie mystique et de délire religieux. La fièvre du siège était devenue la fièvre de la Pucelle<sup>1</sup>.

Cependant la façon dont les gens du roi la mettaient en œuvre prouvait que, se conformant à l'avis des théologiens, ils entendaient ne se pas départir des moyens conseillés par la prudence humaine. Elle devait entrer dans la ville avec un convoi de vivres et de munitions préparé alors à Blois, par l'ordre du roi et par les soins de la reine de Sicile². Un nouvel effort se faisait dans toutes les provinces fidèles pour secourir et délivrer la cité courageuse. Gien, Bourges, Blois, Châteaudun, Tours, envoyaient des hommes et des vivres; Angers, Poitiers, La Rochelle, Albi, Moulins, Montpellier, Clermont, du soufre, du salpêtre, de l'acier, des armes³. Et, si les Toulousains ne donnèrent

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 77.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 93. — Geste des nobles, dans la Chronique de la Pucelle, p. 250. — Comptes de forteresses (1428-1430) dans Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 30 et suiv.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 287. — Journal du siège, p. 81. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 28-29. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 230.

rien, c'est que la ville, comme le déclarèrent ingénument les notables consultés par les capitouls, n'avait pas de quoi, non habebat de quibus1. Les conseillers du roi et notamment monseigneur Regnault de Chartres, chancelier du royaume, formaient une nouvelle armée. Ce qu'on n'avait pu faire avec les Auvergnats, on le tenterait avec les Angevins et les Manceaux. La reine de Sicile, duchesse de Touraine et d'Anjou, s'y prêtait bien volontiers. Orléans pris, elle risquait fort de perdre ses terres auxquelles elle était très attachée. Aussine marchandait-elle ni l'argent, ni les hommes, ni les vivres. Passé la mi-avril, un bourgeois d'Angers, nommé Jean Langlois, vint apporter des lettres avisant les procureurs que le blé donné par elle allait venir. Jean Langlois reçut de la ville un cadeau et les procureurs lui offrirent à dîner à l'Écu Saint-Georges. Ce blé faisait partie du grand convoi que devait accompagner la Pucelle<sup>2</sup>.

Vers la fin du mois, sur l'ordre de Monseigneur le Bâtard, les capitaines des garnisons françaises de la Beauce et du Gâtinais se rendirent dans la ville pour appuyer l'armée de Blois, dont la venue était annoncée.

<sup>1.</sup> Le siège d'Orléans, Jeanne d'Arc et les capitouls de Toulouse, par A. Thomas, dans Annales du Midi, 1889, p. 232. — Il ne paraît pas que Saint-Flour, sollicitée, ait contribué: elle avait assez à faire de se garder des routiers qui rôdaient autour d'elle. Cf. Villandrando et les écorcheurs à Saint-Flour, par M. Boudet, Clermond-Ferrand, 1895 in-8°, pp. 18 et suiv.

<sup>2.</sup> Quittances de la ville d'Orléans en 1429, dans Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, p. 36.

Le 28, messire Florent d'Illiers<sup>1</sup>, capitaine de Châteaudun, fit son entrée avec quatre cents combattants<sup>2</sup>.

Qu'allait-il advenir d'Orléans? Le siège, mal conduit, causait aux Anglais les plus cruels mécomptes. Leurs capitaines s'apercevaient de reste qu'ils ne réduiraient pas la ville au moyen de ces bastilles entre lesquelles tout passait, hommes, vivres, munitions, et avec une armée qui fondait dans la boue des taudis et que les maladies, les désertions réduisaient à trois mille, trois mille deux cents hommes au plus. Ils avaient perdu presque tous leurs chevaux. Loin de pouvoir continuer l'attaque, ils n'étaient plus en état de se défendre dans leurs malheureuses tours de bois, plus profitables, comme disait Le Jouvencel, aux assiégés qu'aux assiégeants<sup>3</sup>.

Tout leur espoir, incertain et lointain, était dans l'armée de renfort que le Régent formait péniblement à Paris<sup>4</sup>. Cependant on trouvait le temps long dans la ville assiégée. Les gens de guerre qui la défendaient étaient braves, mais à bout d'inventions et ne sachant plus que tenter; les bourgeois faisaient bonne garde, mais ils tenaient mal à découvert; ils ne se dou-

<sup>1.</sup> Florent d'Illiers, issu d'une ancienne famille du pays chartrain, avait épousé Jeanne, fille de Jean de Coutes et sœur de ce petit page que le sire de Gaucourt avait donné à la Pucelle (A. de Villaret).

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 73. — Chronique de la Pucelle, p. 278.

<sup>3.</sup> Le Jouvencel, t. II, p. 44.

<sup>4.</sup> Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 75 et suiv.

taient pas de l'état désastreux où les assiégeants étaient réduits; la fièvre que leur donnaient l'inquiétude, les privations et le mauvais air les abattait. Ils voyaient déjà les Coués prenant la ville d'assaut, tuant, pillant, violant. A tout moment ils se croyaient trahis. Le calme et le sang-froid leur manquaient pour reconnaître les avantages de leur situation, qui étaient énormes : la ville gardait ses communications avec le dehors et pouvait se ravitailler et se renforcer indéfiniment. Au surplus, une armée de secours, en bonne avance sur celle des Anglais, allait bientôt venir, amenant force têtes de bétail, assez puissante en hommes et abondante en munitions pour enlever en quelques jours les forteresses anglaises.

Avec cette armée, le roi envoyait la Pucelle annoncée.

## CHAPITRE XI

LA PUCELLE A BLOIS. — LA LETTRE AUX ANGLAIS. LE DÉPART POUR ORLÉANS.

La Pucelle, avec son escorte de routiers et de mendiants, arriva à Blois en même temps que Messire Regnault de Chartres, chancelier de France, et le sire de Gaucourt, gouverneur d'Orléans<sup>4</sup>. Elle était sur les terres du prince qu'elle avait grand souci de délivrer: le Blésois appartenait au duc Charles, prisonnier des Anglais. Les marchands amenaient dans la ville bœufs, vaches, moutons, brebis, pourceaux à foison, du grain, de la poudre et des armes<sup>2</sup>. L'amiral de Culant et le seigneur Ambroise de Loré étaient venus d'Orléans surveiller l'approvisionnement. La Reine de Sicile s'était rendue à Blois. Le Roi qui, à cette époque, ne la con-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 4.

<sup>2.</sup> Journal du siège, passim. — Chronique de Tournai, éd. de Smedt, t. III, du Recueil des chroniques de Flandre), p. 409.

sultait guère, lui dépêcha pourtant le duc d'Alençon, avec mission de se concerter avec elle pour l'envoi des secours<sup>4</sup>. Le sire de Rais, de la maison de Laval et de la lignée des ducs de Bretagne, seigneur de vingtquatre ans à peine, vint, libéral et magnifique, amenant, avec une belle compagnie d'Anjou et du Maine, les orgues de sa chapelle, les enfants de la maîtrise, les petits chanteurs de la psallette<sup>2</sup>. Le maréchal de Boussac, les capitaines La Hire et Poton arrivèrent d'Orléans<sup>3</sup>. Une armée de sept mille hommes fut réunie sous les murs de la ville4. Pour partir on n'attendait plus que l'argent nécessaire au paiement des vivres et à la solde des troupes. Les capitaines et gens d'armes ne servaient pas à crédit; quant aux marchands, s'ils risquaient de perdre leurs victuailles et la vie avec, c'était pour argent comptant<sup>5</sup>. Point de pécune point de bétail, et les chariots ne roulaient pas.

Au mois de mars, Jeanne avait dicté à l'un des

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 93.

<sup>2.</sup> Wavrin dans Procès, t. IV, p. 407. — Monstrelet, t. IV, p. 316. — Chronique de la Pucelle, p. 278. — Jean Chartier, Chronique, p. 68. — Mistère du siège, v. 11431 et suiv. — Abbé Bossard, Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe-Bleue (1404-1440), Paris, 1886, in-8°, pp. 31, 106.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 74.

<sup>5. «</sup> Car vous ne trouverez nulz marchans qu'ils se mettent en ceste peine ne en ce danger, s'ilz n'ont l'argent contant. » Le Jouvencel, t. I, p. 184.

maîtres de Poitiers une brève sommation à l'adresse des capitaines anglais <sup>1</sup>. Elle la développa en une lettre qu'elle montra à quelques-uns de son parti, et qu'elle envoya ensuite de Blois, par un héraut, au camp de Saint-Laurent-des-Orgerils. Cette lettre était adressée au roi Henri, au Régent et aux trois chefs qui depuis la mort de Salisbury conduisaient le siège, Scales, Suffolk et Talbot. En voici le texte <sup>2</sup>:

## † JHESUS MARIA †

Roy d'Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dictes régent le royaume de France; vous Guillaume de la Poule,

- 1. Procès, t. III, p. 74.
- 2. On a de cette lettre huit textes anciens:
- 1º Le texte introduit dans les pièces du procès de Rouen (P. I, p. 240);
- 2º Un texte probablement de la main d'un chevalier de Saint-Jean de Jérusalem; ce texte n'existe plus, mais on en a deux copies du XVIIIº siècle (P. V, p. 95);
  - 3º Le texte inséré dans le Journal du siège (P. IV, p. 139);
- 4º Le texte qui se trouve dans la Chronique de la Pucelle (P. IV, p. 215);
- 5° Le texte qui fut inscrit dans le Registre Delphinal de Thomassin (P. IV, p. 306);
  - 6º Le texte du Greffier de La Rochelle (Revue Historique, t. IV);
- 7º Le texte de la Chronique de Tournai (Recueil des Chroniques de Flandre, t. III, p. 407);
  - 8° Le texte inséré dans le Mistère du Siège.

Mentionnons aussi une traduction en allemand, contemporaine (Eberhard Windecke).

Je donne ici le texte du Procès, lequel représente l'original. Les autres textes diffèrent trop de celui-ci et sont trop différents les uns des autres pour qu'il soit possible d'indiquer les variantes autrement qu'en donnant les huit textes en entier. Au reste, ces différences pour la plupart n'ont pas grande importance.

conte de Sulford; Jehan, sire de Talebot; et vous, Thomas, sire d'Escales, qui vous dictes lieutenans dudit duc de Bedfort, faictes raison au Roy du ciel¹; rendez à la Pucelle qui est cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel, les clefs de toutes les bonnes villes² que vous avez prises et violées³ en France. Elle est ci venue de par Dieu, pour réclamer le sanc royal⁴. Elle est toute preste de faire paix, se vous lui voulez faire raison, par ainsi que France vous mectrés jus, et paierez ce que vous l'avez tenu⁵. Et entre vous, archiers, compaignons de guerre, gentilz et autres ⁶ qui estes devant la ville d'Or-

1. Comparez:

Dangier, je vous gecte mon gant, Vous appelant de traïson, Devant le Dieu d'amours puissant Qui me fera de vous raison. Désies de Charles d'Orléans, publ. par A

(Poésies de Charles d'Orléans, publ. par A. Champollion-Figeac, 1842, in-8°, p. 17.)

- 2. C'est le roi de France qui nommait « bonnes » celles de ses villes qu'il voulait honorer.
- 3. Comparez : « Et ardirent la ville et violèrent l'abbaye » (Froissart, cité par Littré).

On trouve déjà dans la Chanson de Roland:

Les castels pris, les cités violées.

- 4. La délivrance du duc d'Orléans. A la place de réclamer M. S. Reinach propose relever qui est plausible (cf. Procès, t. II, p. 421).
- 5. France est régime. Jus, opposé à sus. Mettre jus, laisser de côté. Tenu, dû. Que vous laisserez la France tranquille et payerez ce que vous devez. Le Journal du siège omet le mot France et rend ainsi la phrase inintelligible. Cette omission est le fait d'un texte sans doute fort ancien dont procèdent notamment La Chronique de la Pucelle et le Greffier de La Rochelle que cette phrase tronquée a visiblement embarrassé.
- 6. Gentil opposé à vilain. Gentils et autres, nobles et vilains. Sans aucun doute, il faut ici prendre les termes de compagnons et de gentils dans leur vrai sens et ne pas croire qu'ils aient été mis par antiphrase, comme dans cet endroit de Froissart: « Il (le duc de Lancastre) entendit comme il pourroit estre saisy de quatre gentils compaignons qui estranglé avoyent son oncle, le duc de Clocestre, au chasteau de Calais » (Froissart, dans La Curne).

léans, alez vous ent en vostre païs, de par Dieu; et se ainsi ne le faictes, attendez les nouvelles 1 de la Pucelle qui vous ira voir briefment à voz bien grans dommaiges. Roy d'Angleterre, se ainsi ne le faictes, je sui chief de guerre, et en quelque lieu que je actaindray voz gens en France, je les en ferai aler, vuellent ou non vuellent; et si ne vuellent obéir je les feray tous occire. Je sui cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France. Et s'i vuellent obéir, je les prandray à mercy. Et n'aiez point en vostre oppinion, que vous ne tendrez<sup>2</sup> point le royaume de France [de] Dieu, le Roy du ciel, filz sainte Marie<sup>3</sup>; ainz le tendra le roy Charles, vray héritier 4; car Dieu, le Roy du ciel, le veult, et lui est révélé par la Pucelle; lequel<sup>5</sup> entrera à Paris à bonne compagnie. Se vous ne voulez croire les nouvelles de par Dieu et la Pucelle, en quelque lieu que vous trouverons, nous ferrons<sup>6</sup> dedens et y ferons ung si grant hahay<sup>7</sup>, que encore a-il mil

- 1. Attendez les nouvelles de la Pucelle..., et plus bas: Si vous ne voulés croire lez nouvelles de par Dieu de la Pucelle... Ce mot de « Nouvelles » s'entendait alors comme aujourd'hui, mais il avait aussi le sens de « prodiges », ainsi qu'on voit dans cette phrase: « En celle année apparurent maintes nouvelles à Rosay en Brie: le vin fut mué en sang et le pain en chair sensiblement ou (au) sacrement de l'autel » (Chroniques de Saint Denys, dans La Curne).
  - 2. Tendrez..., tendra: tiendrez, tiendra.
  - 3. Fils sainte Marie, comme Hôtel Dieu; les fils Aymon, etc.
- 4. Comprenez: Et n'ayez point en votre opinion, ne croyez pas que vous tiendrez de Dieu le royaume de France, car c'est le roi Charles qui le tiendra de Dieu.
  - 5. Lequel roi Charles.
  - 6. Ferrons, frapperons.
  - 7. Un grand cri de guerre. Il faut corriger hahut dans Procès, 1. III,

ans¹ que en France ne fu si grant, se vous ne faictes raison. Et croyez fermement que le Roy du ciel envoiera plus de force à la Pucelle, que vous ne lui sariez mener de tous assaulx, à elle et à ses bonnes gens d'armes; et aux horions² verra-on qui ara³ meilleur droit de Dieu du ciel⁴. Vous, duc de Bedfort, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous faictes mie destruire. Se vous lui faictes raison, encore pourrez venir en sa compaignie, l'où que les Franchois⁵ feront le plus bel fait que oncques fu fait pour la chrestienté. Et faictes response se vous voulez faire paix en la cité d'Orléans; et se ainsi ne le faictes, de vos bien grans dommages vous souviengne briefment. Escript ce mardi sepmaine saincte.

p. 107. — Comparez: « Ceux qui avoient fait le guet devers l'ost ouirent le cri à le hahay » (Froissart, liv. I, dans La Curne).

Princes à ce mot me convint eveillier
Pour un hahay que j'oy escrier
Par nuit, en l'ost, assez près de Coulogne.
(Eustache Deschamps, dans La Curne.)
La dame d'Orlyens s'aparut sans delay
Tout droit en parlement, et fist un grand hahay.
(Geste des ducs de Bourgogne, dans Godefroy.)

- 1. Grande et indéterminée longueur de temps. Il est bien inutile de chercher ce qui se passa en France mille ans auparavant. Ni Jeanne ni les moines n'y songeaient.
- 2. Comparez: « Se mirent en grands et rudes *orions*, tellement qu'il sembloit la bataille estre mortelle » (*Histoire du chevalier Bayard*, dans La Curne).
- 3. Le futur *ara* pour *aura* est picard, mais se trouve ailleurs qu'en Picardie (Communication de M. E. Langlois, professeur à la Faculté des Lettres de Lille).
- 4. Comprenez: De la part de Dieu, et il n'y aura pas lieu de suppléer ou de vous. Pourtant la copie du Chevalier de Saint-Jean, le Journal du siège, la Chronique de la Pucelle ajoutent ces trois mots. Avec cette addition, le sens me semble moins bon.
  - 5. Franchois est de Picardie et de la partie orientale de la Normandie.

Telle est cette lettre d'un accent nouveau, qui proclame la royauté de Jésus-Christ et déclare la guerre sainte. Il est difficile de savoir si Jeanne la dicta de sa propre inspiration ou sur le conseil des clercs. On serait d'abord tenté d'attribuer à des religieux l'idée première d'une sommation qui est une application littérale des préceptes inscrits dans le Deutéronome:

- « Quand vous vous approcherez d'une ville pour l'assiéger, d'abord vous lui offrirez la paix.
- » Si elle l'accepte et qu'elle vous ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera sera sauvé et vous sera assujetti moyennant le tribut.
- » Si elle ne veut point recevoir les conditions de la paix et qu'elle commence à vous déclarer la guerre, vous l'assiégerez.
- » Et lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous l'aura livrée entre les mains, vous ferez passer tous les mâles au fil de l'épée,
- » En réservant les femmes, les enfants, les bêtes et tout le reste de ce qui se trouvera dans la ville. »

(Deuter., XX, 10-14.)

Il est certain du moins que, à cet égard, la Pucelle exprime ses propres sentiments. Elle dira plus tard: « Je demandais la paix et, si on me la refusait, j'étais prête à combattre 1. » Mais comme elle dicta cette lettre

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 55, 84, 240.

et ne put la lire, il y a lieu de rechercher si les clercs qui tinrent la plume n'y mirent pas du leur.

On peut soupçonner une main ecclésiastique en deux ou trois passages. Plus tard la Pucelle ne se rappelait pas avoir dicté « corps pour corps », ce qui n'a pas grande importance. Mais elle déclara qu'elle n'avait pas dit : « Je suis chef de guerre », et qu'elle avait dicté : « Rendez au Roi », et non pas : « Rendez à la Pucelle<sup>4</sup> ». Sa mémoire, qui n'était pas toujours bonne, la trompait peut-être. Pourtant, elle paraissait bien sûre de ce qu'elle disait, et elle répéta par deux fois que « chef de guerre » et « rendez à la Pucelle » n'étaient pas dans sa lettre, et il serait possible que ces termes fussent du fait des moines qui se tenaient près d'elle. Ces religieux errants se souciaient médiocrement d'une querelle de fiefs, et leur plus grand souci n'était pas que le roi Charles rentrât en possession de son héritage. Ils voulaient sans doute le bien du royaume de France; mais, assurément, ils voulaient d'un meilleur cœur le bien de la chrétienté, et nous verrons que si ces moines mendiants, frère Pasquerel et plus tard frère Richard, s'attachèrent à la Pucelle, ce fut dans l'espoir de l'employer au profit de l'Église. Aussi ne serait-il pas surprenant qu'ils eussent tout d'abord pris soin de la déclarer chef de guerre et même de l'investir d'un pouvoir spirituel supérieur au pouvoir tem-

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 55-56, 84.

porel du roi, ce qui est impliqué dans cette phrase : « Rendez à la Pucelle... les clefs des bonnes villes. »

Cette lettre même indique une des espérances, entre autres, qu'ils fondaient sur elle. Ils comptaient qu'après avoir accompli sa mission en France, elle prendrait la croix et irait à la conquête de Jérusalem, entraînant à sa suite toutes les armées de l'Europe chrétienne<sup>1</sup>. En ce moment même, un disciple de Bernardin de Sienne, un franciscain, nouvellement venu de Syrie<sup>2</sup>, frère Richard, qui devait bientôt se rencontrer avec la Pucelle, prêchait à Paris, annonçant la fin prochaine du monde et exhortant les fidèles à combattre l'Antechrist<sup>3</sup>. Il faut se rappeler que les Turcs, qui avaient vaincu les chevaliers chrétiens à Nicopolis et à Sémendria, menaçaient Constantinople et terrifiaient l'Europe entière. Papes, empereurs, rois, sentaient la nécessité de tenter contre eux un grand effort.

On disait en Angleterre que le roi Henri V avait fait à madame Catherine de France, entre Saint-Denys et

<sup>1.</sup> Morosini, t. III, pp. 64, 82 et suiv. — Christine de Pisan, dans Procès, t. V, p. 16. — Sur l'idée de Croisade, Cf. N. Jorga, Philippe de Mèzières, 1896, in-8°; Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XV° siècle, Paris, 1899-1902, 3 vol. in-8° (Extrait de la Revue de l'Orient Latin).

<sup>2.</sup> Pii Secundi commentarii, éd. 1614, p. 440. — Wadding, Annales Minorum, t. V, pp. 130 et suiv.

<sup>3.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 233. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. xv, ccxxxvII. — Voir les planches des nombreux livrets populaires sur l'Antechrist au xv° siècle (Brunet, Manuel du Libraire, t. I, col. 316).

Saint-Georges, un garçon demi-anglais demi-français, qui irait jusqu'en Égypte tirer le Grand Turc par la barbe¹. Ce victorieux Henri V, sur son lit de mort, entendait les clercs réciter les psaumes de la pénitence. Quand il ouït ce verset : Benigne fac Domine in bona voluntate tua ut aedificentur muri Jerusalem, il murmura d'une voix expirante : « J'ai toujours eu dessein d'aller en Syrie et de reprendre la ville sainte aux infidèles². » Ce fut sa dernière parole. Les hommes sages conseillaient l'union des princes chrétiens contre le Croissant. En France, l'archevêque d'Embrun, qui avait siégé aux conseils du dauphin, maudissait l'insatiable cruauté de la nation anglaise et ces guerres entre chrétiens, dont se réjouissaient les ennemis de la croix de Jésus-Christ³.

Appeler les Anglais et les Français à prendre ensemble la croix, c'était proclamer qu'après quatre-vingt-onze ans de violences et de crimes le cycle des guerres profanes était fermé et que la chrétienté se retrouvait telle qu'aux jours où Philippe de Valois et Édouard Plantagenet promettaient au pape de s'unir contre les infidèles.

Mais quand la Pucelle conviait les Anglais à se joindre aux Français dans une entreprise sainte et guerrière, on

<sup>1.</sup> Félix Rabbe, Jeanne d'Arc en Angleterre, Paris, 1891, p. 12.

<sup>2.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 112. — Vallet de Viriville, *Ilistoire de Charles VII*, t. I, p. 340.

<sup>3.</sup> Le P. Marcellin Fornier, Histoire des Alpes-Maritimes ou Cottiennes, t. II, pp. 315 et suiv.

pouvait prévoir l'accueil que recevrait des Godons cette convocation angélique. Et, lors du siège d'Orléans, les Français de leur côté, pour de bonnes raisons, ne songeaient pas à prendre la croix avec les Coués <sup>1</sup>.

Le style de cette lettre ne fut pas très goûté des d'Orléans en trouvait connaisseurs. Le Bâtard toutes les paroles bien simples et quelques années plus tard un bon légiste français la jugea écrite en gros et lourd langage et mal ordonné<sup>2</sup>. Nous ne pouvons prétendre en mieux juger que le légiste et que le Bâtard, qui avait des lettres; pourtant nous nous demandons si ce qui leur semblait mauvais dans ces façons de dire ce n'était pas qu'elles s'éloignaient du ton ordinaire des chancelleries. La lettre de Blois se ressent, il est vrai, de l'humilité où se tenait encore la prose française, quand elle n'était pas soulevée par un Alain Chartier, mais on n'y trouve pas de terme ni de tournure qui ne se rencontre dans les bons auteurs du temps. Le langage peut n'en pas être très bien ordonné, mais l'allure en est vive. Au reste rien n'y sent les bords de la Meuse; il n'y subsiste aucune trace du parler orrain et champenois<sup>3</sup>. C'est français de clerc.

<sup>1.</sup> Dans toutes les copies de la lettre aux Anglais qui nous sont parvenues, hors dans celle du Procès, à cet endroit : « Encore que pourrez venir, etc. » le texte est complètement défiguré.

<sup>2. «</sup> Per unam litteram suo materno idiomate confectam, verbis bene simplicibus. Procès, t. IV, p. 7 (déposition du Bâtard). — Mathieu Thomassin, Registre Delphinat. dans Procès, t. IV, p. 304.

<sup>3.</sup> Elle contient au contraire des formes qu'on ne rencontrerait pas

Tandis qu'Isabelle de Vouthon s'en était allée en pèlerinage au Puy, ses deux plus jeunes enfants, Jean et Pierre, avaient pris aussi le chemin de la France, pour rejoindre leur sœur, dans l'idée de faire fortune auprès d'elle et du roi. De même frère Nicolas de Vouthon, cousin germain de Jeanne, religieux profès en l'abbaye de Cheminon, se rendit auprès de la jeune dévote<sup>4</sup>. Pour attirer ainsi toute cette parenté, avant même d'avoir donné signe de son pouvoir, il fallait que Jeanne eût des cautions aux bords de la Meuse et que de vénérables personnes ecclésiastiques et de bons seigneurs lorrains répondissent de son crédit en France. Ces garants de sa mission, elle les trouvait sans aucun doute dans ceux qui l'avaient endoctrinée et accréditée par prophétie; et peut-être frère Nicolas de Vouthon luimême était-il du nombre.

Tenant dans l'armée état de sainte fille, elle avait en sa compagnie un chapelain, frère Jean Pasquerel<sup>2</sup>; deux pages, Louis de Coutes et Raymond<sup>3</sup>; ses deux frères, Pierre et Jean; deux hérauts, Ambleville et Guyenne<sup>4</sup>;

sous la plume d'un Picard, d'un Bourguignon, d'un Lorrain ou d'un Champenois, tel le participe *envoyée*. Les formes et la graphie sont bien d'un clerc français (Communication de M. E. Langlois).

<sup>1.</sup> Procès, t. V, p. 252. — E. de Bouteiller et G. de Braux, Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc, pp. xx, 9 et 10. Source très suspecte.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 101.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, pp. 65, 67, 124. — Chronique de la Pucelle, p. 77. — A. de Villaret, Louis de Coutes, page de Jeanne d'Arc, Orléans, 1890, in-8°.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, pp. 26-27.

deux écuyers, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy. Jean de Metz pourvoyait à la dépense aux frais de la couronne<sup>4</sup>. Elle avait aussi quelques valets à son service. Un écuyer, nommé Jean d'Aulon, que le roi lui donna pour intendant, vint la rejoindre à Blois 2. C'était le plus pauvre écuyer du royaume 3. Il appartenait entièrement au sire de La Trémouille qui le secourait d'argent, mais avait bon renom d'honneur et de sagesse 4. Jeanne attribuait les défaites des Français à ce qu'ils chevauchaient avec des femmes de mauvaise vie et blasphémaient le saint nom de Dieu. Et loin de lui être particulière, cette opinion régnait parmi les personnes de savoir et de dévotion, qui rapportaient notamment le désastre de Nicopolis à ce que, en chemin, les chrétiens avaient fait des cruautés, mené des ribaudes et joué à des jeux dissolus 5.

A plusieurs reprises, de 1420 à 1425, le dauphin avait défendu de maugréer, de renier, de blasphémer le nom de Dieu, de la Vierge Marie, des saints et des saintes, sous peine d'une amende à laquelle s'ajoutaient, en certains cas, des châtiments corporels. Les lettres qui portaient cette défense alléguaient que

<sup>1.</sup> Extraits des comptes de Hémon Raguier, Procès, t. V, pp. 257, 258.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 211. Jean d'Aulon l'avait vue à Poitiers.

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, p. 15.

<sup>4.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 292, note 3. Les prêts mentionnés sont d'une date un peu postérieure, mais comment croire que ce furent les premiers? — Duc de La Trémoïlle, Les La Trémoïlle pendant cinq siècles, Guy VI et Georges (1343-1446), Nantes, 1890 pp. 196, 201.

<sup>5.</sup> Juvénal des Ursins, année 1396.

les blasphèmes attiraient des guerres, des pestes et des famines, et que les blasphémateurs étaient responsables en partie des maux qui affligeaient le royaume 1. Aussi la Pucelle allait-elle parmi les gens d'armes, les exhortant à chasser les femmes qui suivaient l'armée et à ne plus prononcer en vain le nom du Seigneur. Elle leur recommandait de confesser leurs péchés et de mettre leur âme en état de grâce, affirmant que Dieu les aiderait et que si leur âme était en bon état, ils obtiendraient la victoire 2.

Jeanne porta son étendard à l'église Saint-Sauveur et le donna à bénir aux prêtres<sup>3</sup>. La petite confrérie, formée à Tours, se grossit à Blois des gens d'Église et des religieux qui, échappés en foule des abbayes voisines à l'approche des Anglais, souffraient le froid et la faim. Il en était d'ordinaire ainsi. Constamment des nuées de moines s'abattaient sur les armées. Beaucoup d'églises et la plupart des abbayes gisaient

<sup>1.</sup> Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 105; t. XIII, p. 247. — S. de Bouillerie, La répression du blasphème dans l'ancienne législation dans Revue nistorique et archéologique du Maine, 1884, pp. 369 et suiv.— De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, p. 370; t. II, p. 189.—A. Longnon, Paris pendant la domination anglaise, Paris, 1878, in-8°, pp. 11 et 56.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 78, 104, 105. — Chronique de la Pucelle, p. 283. — On l'associa de très bonne heure à La Hire, comme au plus vaillant homme de France, et l'on imagina qu'elle le fit confesser et l'habitua à ne plus jurer le nom de Dieu. Ce sont là de petits contes édifiants (Procès, t. III, p. 32; t. IV, p. 327).

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 103. —Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, p. 47.— L.-A. Bossebæuf, Jeanne d'Arc en Touraine, Tours, 1899, pp. 34 et suiv.

détruites. Celles des mendiants, situées hors des villes, avaient toutes péri, dépouillées et incendiées par les Anglais ou renversées par les habitants des villes, avec tous les faubourgs sous la menace d'un siège. Les religieux sans asile ne trouvaient point d'accueil dans les cités avares de leur bien; il leur fallait tenir la campagne avec les gens d'armes et suivre l'armée. La règle en souffrait et la piété n'y gagnait rien. Ces clercs affamés et vagabonds ne menaient pas toujours, parmi les soudoyers, les ribaudes et les convoyeurs, une vie édifiante. Ceux qui accompagnèrent la Pucelle ne valaient sans doute ni mieux ni pis que les autres, et comme ils avaient grand'faim ils songeaient premièrement à manger<sup>1</sup>. A l'égard de la sainte fille mêlée à cette troupe vagabonde, les gens d'armes pouvaient éprouver tous les sentiments, hors celui de la surprise, tant ils étaient habitués à voir religieuses et religieux cheminer en leur compagnie. Il est vrai que de celle-ci on annonçait des merveilles. Plusieurs y ajoutaient foi, d'autres se moquaient et disaient tout haut : « Voilà un vaillant champion et capitaine pour récupérer le royaume de France<sup>2</sup>.»

La Pucelle fit faire une bannière sous laquelle les reli-

<sup>1.</sup> Le P. Denisse, La désolation des églises, monastères, hôpitaux, en France, vers le milieu du XV siècle. Mâcon, 1897, in-8°, Introduction.

<sup>2.</sup> Procès, t. IV, p. 327. — Tringant, Le Jouvencel, t. II, p. 277, dit seulement que peu de gens d'armes allaient volontiers secourir Orléans, ce qui n'est pas bien exact.

gieux pussent se rassembler et appeler les gens d'armes à la prière. Cette bannière était blanche; il y avait dessus Jésus en croix entre Notre-Dame et saint Jean<sup>1</sup>.

Le duc d'Alençon retourna vers le roi pour lui faire savoir l'embarras où l'on était. Le roi envoya les sommes nécessaires; on pouvait enfin partir<sup>2</sup>. Deux routes, toutes deux libres au départ, l'une sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche de la Loire, conduisaient à Orléans. En prenant la rive droite, on se trouvait, au bout de cinq à six lieues, au bord de la plaine de Beauce, occupée par les Anglais, qui avaient garnisons à Marchenoir, Beaugency, Meung, Montpipeau, Saint-Sigismond, Janville, et l'on risquait d'y rencontrer l'armée qui venait au secours des Anglais d'Orléans. Une telle rencontre faisait peur depuis le jour des Harengs. En prenant la rive gauche, on s'avançait par la Sologne, restée au pouvoir du roi Charles, et, pourvu qu'on s'écartât un peu du fleuve, on passait hors de vue des petites garnisons anglaises de Beaugency et de Meung. Il est vrai qu'il fallait ensuite traverser la Loire, mais, en remontant le fleuve à deux lieues au levant de la ville assiégée, on pouvait tenter sans trop d'inconvénient le

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 104 (déposition de frère Pasquerel). — Chronique de la Pucelle, p. 281. — Morosini, t. III, pp. 110-111; t. IV, pp. 313-315. — G. Martin, L'étendard de Jeanne d'Arc, dans Notes d'art et d'arch., 1834, pp. 65-71, 81-88, pl.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 93. — Chronique du doyen de Saint-Thibaud, dans Procès, t. IV, p. 327.

passage entre Orléans et Jargeau. Après délibération, il fut décidé qu'on prendrait la rive gauche et qu'on irait par la Sologne. On arrêta aussi qu'on emporterait les vivres en deux fois, de peur d'un trop lent débarquement si près des bastilles ennemies<sup>4</sup>. Le mercredi 27 avril<sup>2</sup>, on partit. Les prêtres, bannière en tête, ouvrirent la marche en chantant le Veni creator Spiritus3. La Pucelle chevauchait avec eux, armée de blanc, et portant son étendard. Les hommes d'armes et les hommes de trait venaient ensuite, escortant six cents voitures de vivres et de munitions et quatre cents têtes de bétail 4. La longue file des lances, des chariots et des troupeaux passa le pont de Blois, et se déroula dans la plaine infinie. Après avoir fait huit lieues sur une route ravinée, à l'heure du couvre-feu, quand, au soleil couchant, la Loire fut de cuivre entre ses joncs noirs, les prêtres chantèrent Gabriel angelus et l'armée fit halte<sup>5</sup>.

Cette nuit-là, on coucha dans les champs. Jeanne, qui n'avait pas voulu quitter son armure, se réveilla

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 5, 67, 78, 105, 212; Martial d'Auvergne, ibid., t. V, p. 53. — Chronique de la fête, ibid., p. 290. — Chronique de la Pucelle, p. 281. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 71. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 38 et suiv.

<sup>2.</sup> Le 28 avril, selon Eberhard Windecke, p. 165. Le 27, si, comme le dit Pasquerel, l'armée coucha deux nuits aux champs.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 105.

<sup>4.</sup> Ebcrhard Windecke, p. 167.

<sup>5.</sup> Procès, t. III, p. 104 (déposition de frère Pasquerel).

tout endolorie. Elle entendit la messe et reçut la communion des mains de son aumônier, avec plusieurs gens d'armes. Puis l'armée se remit en marche vers Orléans <sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 67, 105.

## CHAPITRE XII

## LA PUCELLE A ORLÉANS

Le jeudi 28 avril au soir, Jeanne put voir des hauteurs d'Olivet les clochers de la ville, les tours de Saint-Paul et de Saint-Pierre-Empont, où les guetteurs signalaient sa venue. L'armée suivit les pentes qui descendent vers la Loire et s'arrêta au port du Bouchet, tandis que les chariots et le bétail continuaient leur chemin sur la berge jusque vers l'Île-aux-Bourdons, devant Chécy, à une lieue en amont<sup>1</sup>. C'est là que devait se faire le débarquement. Au signal des guetteurs, monseigneur le Bâtard, accompagné de Thibaut de Termes et de quelques autres capitaines, sortit de la ville par la porte de Bourgogne, sauta dans une barque à

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 4 et 5. — Boucher de Molandon, Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, t. IV, p. 427, et IX, p. 73. — Le même, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 41 et suiv. — Mistère du siège, vers. 11480 et suiv. — Chronique de l'établissement de la fête, dans Procès, t. V, p. 289.

Saint-Jean-de-Braye et alla tenir conseil avec les sires de Rais et de Loré, qui commandaient le convoi<sup>4</sup>.

Cependant la Pucelle venait de s'apercevoir qu'elle était sur la rive de Sologne et qu'on l'avait trompée en chemin<sup>2</sup>. Elle en ressentait de la douleur et de la colère. On l'avait trompée, cela était sûr. Mais l'avaiton fait exprès? Avait-on voulu vraiment la tromper? On rapporte qu'elle avait exprimé la volonté de passer par la Beauce, et non par la Sologne, et qu'il lui avait été répondu : « Jeanne, rassurez-vous ; nous vous menons par la Beauce<sup>3</sup>. » Est-ce possible? Pourquoi les seigneurs se seraient-ils joués de la sorte d'une sainte fille que le roi avait mise sous leur garde et qui inspirait déjà du respect à la plupart d'entre eux? Certains, il est vrai, croyant qu'elle se moquait, l'eussent volontiers moquée. Mais, si l'un de ceux-là lui avait fait cette trufferie, de lui mettre la Sologne en Beauce, comment ne se serait-il trouvé personne pour la désabuser? Comment frère Pasquerel, son aumônier; comment son intendant, l'honnête écuyer d'Aulon, se seraient-ils rendus complices de cette grossière plaisanterie? Tout cela ne se comprend guère, et quand on y songe, ce qui se comprend le moins, c'est que Jeanne eût expressément demandé

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 75. — Chronique de la Pucelle, p. 283.

<sup>2. «</sup> Et cuidoit bien qu'ils deussent passer par devers les bastides  ${
m d}v$  siège devers la Bausse. » — Chronique de la Pucelle, p. 281.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 265 (elle développe ici la déposition de Dunois, t. III, p. 617).

qu'on allât à Orléans par la Beauce. Puisqu'elle ignora sa route à ce point qu'en passant le pont de Blois elle ne se douta pas qu'elle allait en Sologne, il y a peu d'apparence qu'elle se représentat assez précisément l'assiette d'Orléans pour préférer y entrer par le couchant ou par le midi. Une jeune fille qui seule connaît la porte par laquelle on entrera dans la ville assiégée et à qui de méchants capitaines font prendre un chemin pour un autre, cela ressemble trop à un conte de ma mère l'oie. Jeanne ne se faisait pas d'Orléans une idée plus claire que de Babylone. Il est vraisemblable de supposer un malentendu. Elle n'avait parlé ni de Sologne ni de Beauce. Ses Voix lui avaient dit que les Anglais ne bougeraient point. Elles ne lui avaient point montré le portrait de la ville; elles ne lui avaient donné ni plans ni cartes: les gens de guerre n'en usaient point. Jeanne, sans doute, avait dit aux capitaines et aux prêtres ce qu'elle devait bientôt répéter au Bâtard : « Je veux aller là où sont Talbot et les Anglais. » Et les prêtres, les gens d'armes, avaient répondu très sincèrement : « Jeanne, nous allons où sont Talbot et les Anglais<sup>1</sup>.[» Ils avaient cru bien dire, puisque Talbot conduisait le siège, et qu'on l'aurait, pour ainsi dire, devant soi, de quelque côté qu'on approchât de la ville. Mais apparemment ils n'avaient pas bien compris ce qu'avait dit la Pucelle, et la Pucelle n'avait pas bien compris ce qu'ils avaient

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 5-6.

répondu. Car maintenant, de se voir séparée de la ville par les eaux et les sables du fleuve, elle se montrait irritée et dolente. Que pouvait-elle trouver de si fâcheux à cela? Ceux qui l'approchèrent en ce moment ne le découvrirent pas, et peut-être ses raisons ont-elles été méconnues parce qu'elles étaient spirituelles et mystiques. Certes, elle n'estimait pas qu'on eût commis une faute militaire en amenant par la Sologne les troupes et les vivres. Elle ne connaissait point les chemins; elle ne pouvait donc savoir quel était le meilleur. Des positions de l'ennemi, des travaux d'attaque et des travaux de défense elle ignorait tout; elle venait d'apprendre à l'instant sur quelle rive du fleuve la ville était assise. Il fallait pourtant qu'elle crût avoir une grave raison de se plaindre, car elle s'approcha du seigneur Bâtard et lui demanda vivement:

- Est-ce vous qui êtes le Bâtard d'Orléans?
- C'est moi, réjoui de votre venue.
- Est-ce vous qui avez donné conseil que je vinsse ici, par ce côté de la rivière, et que je ne vinsse pas droit là où sont Talbot et les Anglais?
- Moi et de plus sages ont donné ce conseil, croyant faire pour le mieux et le plus sûrement.

## Mais Jeanne:

— En nom Dieu! le conseil de Messire est plus sûr et plus sage que le vôtre. Vous avez cru me tromper et vous vous êtes trompés vous-mêmes. Car je vous apporte un meilleur secours qu'il n'en vint oncques à chevalier ou à cité, c'est le secours du Roi des cieux, lequel secours procède de Dieu lui-même, qui, non vraiment pour l'amour de moi, mais à la requête de saint Louis et de saint Charlemagne, a eu pitié de la ville d'Orléans et n'a pas voulu souffrir que les ennemis eussent à la fois le corps du duc et sa ville<sup>4</sup>.

On entend: ce qui la fâchait, c'était de n'avoir point été menée droit devant Talbot et les Anglais. Elle venait d'apprendre que Talbot était sur la rive droite avec son camp. Et, en parlant de Talbot et des Anglais, elle entendait désigner seulement les Anglais qui étaient avec Talbot, puisqu'en descendant au Val de Loire, près du guet de Saint-Jean-le-Blanc, elle avait aperçu la bastille des Augustins et les Tourelles du bout du pont et qu'elle ne pouvait pas douter qu'il n'y eût aussi des Anglais sur la rive gauche. Il reste à savoir pourquoi elle avait tant désiré se montrer tout d'abord à Talbot et à ses Anglais et pourquoi maintenant elle était si marrie d'être séparée de lui par la Loire. Jugeait-elle que le camp retranché de Saint-Laurent-des-Orgerils, où commandaient Scales, Suffolk et Talbot, devait être tout de suite attaqué? Elle n'avait pu se faire d'elle-même cette idée, puisqu'elle ne connaissait pas les lieux, et aucun homme d'armes n'avait pu lui mettre cette folie en tête, d'attaquer un camp retranché en menant des bœufs et des chariots.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 5-6. — Chronique de la Pucelle, p. 284. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, p. 49.

Elle n'avait pas songé non plus, comme on l'a dit taut de fois, à forcer le passage entre la bastille Saint-Pouair à l'orée des bois, puisqu'elle ignorait les bastilles et les forêts comme le reste. Et si tel avait été son dessein, elle l'aurait dit clairement au Bâtard, car elle savait se faire entendre, et même les bonnes gens trouvaient qu'elle parlait bien. Quelle était donc sa pensée? Il n'est pas impossible de la pénétrer, si l'on songe à ce que pouvait être en ce moment la pensée d'une sainte, ou si seulement on se rappelle les paroles et les actes par lesquels Jeanne avait annoncé et préparé sa mission. Elle avait dit aux docteurs de Poitiers: « Le siège d'Orléans sera levé et la ville affranchie de ses ennemis après que j'en aurai fait sommation de par le Roi du ciel<sup>4</sup>. » Elle avait mandé, de par le Roi du ciel, à Scales, à Suffolk et à Talbot de lever le siège; elle leur avait écrit qu'elle était toute prête à faire la paix et les avait sommés de retourner en Angleterre. Maintenant elle demandait réponse à Talbot, à Suffolk et à Scales. Puisque les Anglais ne lui avaient point renvoyé son héraut, elle venait à eux, à leurs chefs, comme un héraut de Messire; elle venait requérir qu'ils fissent paix. Et s'ils ne voulaient faire paix, elle était prête à combattre. C'est seulement après leur refus qu'elle serait assurée de vaincre, non par raisons humaines, mais parce que son Conseil le lui

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique, t, I, p. 68. - Journal du siège, p. 48.

avait promis. Peut-être même, peut-être espérait-elle qu'en se montrant aux capitaines anglais, son étendard à la main, accompagnée de madame sainte Catherine, de madame sainte Marguerite et de monseigneur saint Michel archange, elle les persuaderait de quitter la France; que, tombant à genoux, Talbot obéirait, non certes à elle, mais à Celui qui l'envoyait, et qu'ainsi elle ferait ce pourquoi elle était venue sans que coulât une goutte de ce sang français qui lui était cher et sans que les Anglais, dont elle avait pitié, perdissent ni leurs corps ni leurs âmes. En tout cas, il fallait obéir à Dieu et pratiquer la charité : la victoire était à ce prix. Et cette pieuse victoire qu'elle apportait, cette victoire angélique, les chefs de son parti, par une fausse prudence, la lui arrachaient des mains. Ils l'empêchaient d'accomplir sa mission, de donner, peut-être, le signe promis et l'entraînaient avec eux dans des entreprises moins sûres et moins belles. De là sa douleur et sa colère.

Même après la déconvenue de son entrée, elle ne se croyait pas dispensée d'offrir la paix aux ennemis, afin d'être agréable à Dieu<sup>1</sup>. Et puisqu'elle ne pouvait aller tout de suite au camp de Talbot, elle voulut se montrer devant le guet de Saint-Jean-le-Blanc<sup>2</sup>.

ll n'y avait plus personne derrière les palissades.

<sup>1.</sup> Opinion de Martin Berruyer, dans Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations, chap vu.

<sup>2.</sup> Procès, t. 111, pp. 78 et 214.

Mais, si elle y était allée et si elle y avait trouvé des ennemis, elle leur aurait d'abord offert la paix. La conduite qu'elle tint ensuite dans la ville en est la preuve certaine. Elle ne venait pas mettre au service des Orléanais des plans de campagne ou des ruses de guerre; sa part dans l'œuvre de la délivrance était plus haute et plus pure. Elle apportait à des hommes faibles, malheureux, égoïstes et souffrants, les invincibles forces de l'amour et de la foi, la vertu du sacrifice.

Monseigneur le Bâtard, qui regardait la mission de Jeanne comme purement religieuse et qu'on aurait bien étonné en lui disant qu'il devait consulter cette paysanne sur le fait de la guerre<sup>1</sup>, fit mine de ne point entendre les reproches qu'elle lui adressait et alla pourvoir à ce que les opérations fussent exécutées conformément aux dispositions prises.

Tout avait été soigneusement concerté et préparé, mais voici que survenait une anicroche. Les chalands que les Orléanais devaient envoyer à Chécy pour embarquer les vivres n'avaient pas encore démarré<sup>2</sup>. Ils n'allaient qu'à la voile et, comme le vent soufflait d'amont, ils ne pouvaient pas naviguer. On ne savait pas s'ils le pourraient bientôt, et le temps était cher. Jeanne dit avec confiance à ceux qui s'inquiétaient:

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 16.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 78. — Journal du siège, pp. 74-75. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 290.

— Attendez un peu. Car, en nom Dieu, tout entrera dans la ville!.

Elle avait raison. Le vent tourna; on déploya la toile, et les chalands remontèrent le fleuve sous une brise d'arrière qui les poussait assez fort pour qu'un bateau en pût traîner deux ou trois à sa remorque<sup>2</sup>. Ils passèrent sans encombre devant la bastille Saint-Loup. Monseigneur le Bâtard monta dans un de ces bateaux avec Nicole de Giresme, grand prieur de France en l'ordre de Rhodes, et la flottille aborda au port de Chécy, où elle resta mouillée toute la nuit<sup>3</sup>. Il fut décidé que l'armée de secours camperait cette nuit au port du Bouchet afin de garder le convoi en aval, tandis qu'un détachement se tiendrait vers les îles de Chécy pour veiller en amont, et regarder du côté de Jargeau. La Pucelle, en compagnie de quelques capitaines, avec un détachement de gens d'armes et de trait, suivit la berge et arriva devant l'Ile-aux-Bourdons<sup>4</sup>.

Les seigneurs qui avaient amené le convoi décidèrent qu'on partirait tout de suite après le débarquement. L'armée, ayant fait sa besogne, retournerait à Blois pour y prendre ce qui restait de vivres et de munitions; car on n'avait pas tout emporté en une

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 105. — Chronique de la Pucelle, p. 284.

<sup>2.</sup> Boucher de Molandon, La délivrance d'Orléans et l'institution de la fête du 8 mai, Chronique anonyme du XV° siècle, Orléans, 1883, in-8°, pp. 28-29.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 6. — Journal du siège, p. 75.

<sup>4.</sup> Chroniane de la fête, dans Procès, t. V, p. 290. — Morosini, t. III, p. 23, note 5. — Boucher de Molandon, Première expèdition de Jeanne d'Arc, pp. 52-56.

fois. Apprenant que ces soldats, en compagnie desquels elle était venue, s'en allaient, elle voulut partir avec eux, et après avoir tant demandé qu'on la menât à Orléans, arrivée aux portes de la ville, elle ne pensait plus qu'à s'en aller¹. Ainsi l'âme des mystiques tourne aux souffles de l'Esprit; cette fois, comme toujours, Jeanne obéissait à des raisons purement spirituelles. Elle ne voulait pas se séparer de ces gens d'armes, parce qu'elle les croyait réconciliés avec Dieu, et qu'elle n'était pas sûre d'en retrouver d'autres aussi contrits. Or, pour elle, la victoire ou la défaite dépendaient uniquement de l'état de grâce ou de péché où se trouvaient les combattants; les mener à confesse, c'était tout son art militaire; elle n'avait point d'autre science pour combattre derrière des murs ou en rase campagne ².

— Quant à ce qui est d'entrer dans la ville, dit-elle, il me ferait mal de laisser mes gens et ne le dois faire. Ils sont tous confessés et, en leur compagnie, je ne craindrais pas toute la puissance des Anglais<sup>3</sup>.

En fait, comme on le pense bien, confessés ou non, près d'elle ou loin d'elle, ces soudards commettaient tous les péchés compatibles avec la simplicité d'esprit; mais l'innocente n'en voyait rien; ouverts aux choses invisibles, ses yeux étaient fermés aux choses sensibles.

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 285. Cette source, très suspecte dans son ensemble, paraît en quelques endroits meilleure que le Journal du siège.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 104-105 (déposition de Pasquerel).

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, pp. 284-285.

Elle était soutenue dans sa résolution de retourner à Blois par les capitaines qui l'avaient amenée et qui la voulaient emmener, alléguant les ordres du roi. Comme elle portait chance, ils tenaient à la garder. Monseigneur le Bâtard voyait au contraire de graves inconvénients et même des dangers à ce qu'elle s'éloignât<sup>4</sup>. Dans l'état où il avait laissé les habitants d'Orléans, si on tardait à leur montrer leur Pucelle, cris, menaces, émeutes, violences, mouvements de fureur et de désespoir, tout était à craindre, même des massacres. Il demanda en grâce aux capitaines de trouver bon, dans l'intérêt du roi, que Jeanne entrât à Orléans, et il obtint, sans trop de peine, qu'ils retournassent à Blois sans elle. Mais Jeanne ne se rendit pas si vite. Il la supplia de se décider à passer la Loire. Elle refusa et fit une telle résistance qu'il dut s'apercevoir qu'il n'est pas facile de manier une sainte. Il fallut que l'un des chefs qui l'avaient amenée, le sire de Rais ou le sire de Loré, joignît ses prières à celle du Bâtard et lui dît:

— Allez-y sûrement, car nous vous promettons de retourner bientôt vers vous<sup>2</sup>.

Enfin, quand elle sut que le frère Pasquerel partirait avec eux, pensant que ses gens seraient bien con-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 6. « Ex tunc dictus deponens habuit bonam spem de ela et plus quam ante. »

<sup>2. «</sup> Timens ne recedere vellent et quod opus remaneret imperfectum. » Proeès, t. III, p. 78. — Chronique de la Pucelle, p. 286. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 285. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 61-62.

fessés, elle consentit à rester<sup>1</sup>. Elle passa la Loire avec ses frères, sa petite compagnie, le Bâtard, le maréchal de Boussac, le capitaine La Hire, et débarqua à Chécy qui était alors un très gros bourg, ayant deux églises, un Hôtel-Dieu, une léproserie<sup>2</sup>. Elle fut reçue par un riche bourgeois nommé Guy de Cailly, dans le manoir de Reuilly où elle passa la nuit<sup>3</sup>.

Le 29 au matin, les chalands qui avaient mouillé à Chécy traversèrent la Loire, et les convoyeurs les chargèrent de vivres, de munitions et de bétail<sup>4</sup>. La Loire était haute<sup>5</sup>. Les chalands purent dériver à charge par le chenal navigable qui longeait la rive gauche. Les oseraies et les bouleaux de l'Ile-aux-Bœufs les cachaient aux Anglais de la bastille Saint-Loup qui, d'ailleurs, avaient en ce moment beaucoup à faire. La garnison de la ville, pour les distraire, escarmouchait contre eux. On s'y battait assez rudement; il y avait morts, blessés et prisonniers des deux partis et les Anglais perdaient un étendard<sup>6</sup>. Les chalands passèrent à découvert

- 1. Procès, t. III, p. 105. Mistère du siège, v. 11616.
- 2. Boucher de Molandon, *Première expédition de Jeannc d'Arc*, pp. 62 et 99, note xiv, et dans *Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais*, t. IV, p. 429; t. IX, p. 73.
- 3. Journal du siège, p. 75. Ch. du Lys, Traité sommaire tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la Pucelle d'Orléans et de ses frères, Paris, 1628, in-4°, p. 50. Abbé Dubois, Histoire du siège, p. 344. P. Mantellier, Histoire du siège, p. 86. Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, p. 65, pièces justificatives, note xv.
  - 4. Journal du siège, pp. 75-76.
  - 5. Boucher de Molandon, Première expéatition de Jeanne d'Arc, p. 68.
  - 6. Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 290.

sous le guet de Saint-Jean-le-Blanc, qui était abandonné<sup>1</sup>, tournèrent à tribord entre l'Île-aux-Bœufs et l'îlette des Martinets, pour redescendre, en côtoyant la rive droite, sous l'Île-aux-Toiles jusqu'à la Tour-Neuve, dont le pied baignait dans la Loire, à l'angle sud-est de la ville. Puis ils se mirent à l'abri dans les fossés de la porte de Bourgogne<sup>2</sup>.

Toute la journée, le manoir de Reuilly fut assiégé par une foule de bourgeois orléanais qui, n'y pouvant tenir, étaient venus, au péril de leur vie, voir la Pucelle promise. Elle quitta Chécy seulement à six heures du soir. Les capitaines voulaient ne la faire entrer dans la ville que la nuit tombée, de peur qu'on ne s'écrasât devant elle et qu'il n'y eût de grands désordres 3. Ils passèrent sans doute par les larges vallées qui descendent au midi de Semoy, sur les confins des paroisses de Saint-Marc et de Saint-Jean-de-Braye. Chemin faisant, elle disait à ceux qui chevauchaient avec elle :

— Ne craignez rien. Il ne vous arrivera aucun mal 4. En fait, le passage n'était dangereux qu'aux piétons. Les gens de cheval ne risquaient guère d'être poursuivis par les Anglais, qui, dans leurs bastilles, manquaient de chevaux.

Ce vendredi 29 avril, elle entra de nuit dans Orléans

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 74-75. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 69. — Chronique de la Pueelle, pp. 284-285.

<sup>2.</sup> Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 51 et

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 75.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 76.

par la porte de Bourgogne; elle était armée de toutes pièces, et montée sur un cheval blanc<sup>4</sup>. Un cheval blanc était la monture des hérauts d'armes et des archanges<sup>2</sup>. Le Bâtard l'avait placée à sa droite. Elle faisait porter devant elle son étendard, sur lequel on voyait deux anges tenant chacun à la main une fleur de lis, et son pennon avec l'image de la Salutation angélique. Puis venaient le maréchal de Boussac, Guy de Cailly, Pierre et Jean d'Arc, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, le sire d'Aulon, et ces seigneurs, capitaines, écuyers, gens de guerre et citoyens qui étaient allés au-devant d'elle à Chécy<sup>3</sup>. A sa rencontre, se pressaient les bourgeois et les bourgeoises d'Orléans, portant des torches et montrant autant de joie que s'ils eussent vu Dieu lui-même descendre dans leur ville 4. Ils avaient souffert de grands maux et craint de n'être point secourus, mais déjà ils se sentaient réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avait dit être en cette pucelle. Ils la regardaient avec un pieux amour. Hommes, femmes, enfants se précipitaient, s'étouffaient pour la toucher, elle et son

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 74-75.

<sup>2.</sup> Et maintenant encore les trompettes montent des chevaux blancs (*Histoire de Jeanne d'Arc*, par Lebrun de Charmettes, 1817, in-8°, t. 11, p. 21).

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 7. — Journal du siège, p. 76. — Chronique de la Pucelle, p. 287. — Jean Chartier, Chronique, t. 1, p. 72. — Morosini, t. III, pp. 28-30.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 24. — « Comme se ilz veissent Dieu descendre entre eulx », dit le Journal du siège, p. 76. — « L'ange de Dieu », dit Jean Luillier | Procès, t. III, p. 24).

cheval blanc, comme on touche les reliques des saints. Dans cette presse une torche mit le feu au pennon. Ce que voyant, la Pucelle donna de l'éperon et allongea le pas jusqu'à la flamme qu'elle éteignit avec une adresse qui parut merveilleuse; car tout en elle émerveillait<sup>1</sup>. Gens d'armes et bourgeois ravis l'accompagnèrent en foule, par la ville, à l'église Sainte-Croix, où premièrement elle alla rendre grâces à Dieu, puis à l'hôtel de Jacques Boucher, où son logis était préparé<sup>2</sup>.

Jacques, ou comme on disait, Jacquet Boucher, depuis plusieurs années trésorier du duc d'Orléans, était très riche homme et avait épousé la fille d'un des plus notables bourgeois de la cité<sup>3</sup>. Demeuré dans sa ville durant tout le siège, il contribuait à la dépense, faisait des dons de blé, d'avoine et de vin, avançait des deniers pour achats de poudre et d'armes. La garde des remparts appartenant aux bourgeois, Jacques Boucher avait charge de tenir en état de défense la porte Renard où il demeurait et qui se trouvait la plus exposée aux attaques des Anglais. Son hôtel, un des plus beaux et des plus grands de la ville, autrefois habité par une famille

<sup>1.</sup> Journal du siège, op. 76-77.

<sup>2.</sup> Chronique de l'établissement de la fête, p. 28.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 101; t. III, pp. 34, 68, 124 et suiv.; p. 211. — Chronique de la Pueelle, p. 285. — Boucher de Molandon, Jaeques Boucher, sieur de Guilleville, trésorier général du district d'Orléans..., dans Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, t. XXII, 1889, p. 373. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, p. 101, note xvi; pièces justificatives, p. 108.

Regnard ou Renard qui avait donné son nom à la porte, était situé dans la rue des Talmeliers, tout proche l'enceinte. Les capitaines y tenaient conseil, quand ils ne se réunissaient pas dans l'hôtel du chancelier Guillaume Cousinot, rue de la Rose<sup>1</sup>. Le logis de Jacques Boucher était sans doute bien garni de vaisselle d'argent et de tapisseries historiées. Dans une des salles, il y avait, paraît-il, une peinture représentant trois femmes et portant cette inscription: Justice, Paix, Union<sup>2</sup>.

La Pucelle fut reçue en cette maison avec ses deux frères, les deux compagnons qui l'avaient amenée au roi et leurs valets. Elle s'y fit désarmer<sup>3</sup>. La femme et la fille de Jacques Boucher passèrent la nuit avec elle. Jeanne partagea le lit de l'enfant, qui avait nouf ans et se nommait Charlotte, du nom du duc Charles, que servait son père<sup>4</sup>. C'était l'usage alors que l'hôte partageât son lit avec son hôte, l'hôtesse avec son hôtesse. La civilité le voulait; les rois n'y manquaient pas plus que

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 73. — Chronique de la Pucclle, éd. Vallet de Viriville, p. 20 [Notice sur G. Cousinot le Chancelier] Cf. Nouvelle Biographie générale. — Vallet de Viriville, Essais critiques sur les historiens originaux du règne de Charles VII, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 1857, 4° série, t. III, pp. 11-14; 105-111.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 101; t. III, pp. 68, 124 et suiv.; t. IV, pp. 153, 219, 227. — Journat du siège, pp. 77, 78. — Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 69, 101, note xvi.

<sup>3.</sup> G. Lefèvre-Pontalis (Chronique d'Antonio Morosini, t. III, p. 101, note) reconnaît dans la Chronique de la Pucelle (XLIV, p. 285) un mauvais emploi d'un trait cité par Dunois dans sa déposition et qu'il faut laisser à la date du 7 mai où Dunois l'a placé (Procès, t. III, p. 9).

<sup>4.</sup> Procès, t. III, pp. 34, 68.

les bourgeois. On enseignait aux enfants comment il fallait se comporter avec son compagnon de lit, tenir sa juste place, ne pas bouger et dormir la bouche fermée<sup>1</sup>.

Ainsi l'argentier ducal accueillit la Pucelle en son hôtel et l'hébergea aux frais de la ville. Les chevaux de Jeanne furent mis dans l'écurie d'un bourgeois nommé Jean Pillas. Quant aux frères d'Arc, ils ne demeurèrent point avec leur sœur, mais logèrent en l'hôtel de Thévenin Villedart. La ville les défraya de tout, leur fournit notamment les souliers et les houseaux dont ils avaient besoin et leur fit don de quelques écus d'or. Trois compagnons de la Pucelle, fort dénués, qui la vinrent trouver à Orléans, reçurent de quoi manger <sup>2</sup>.

Le lendemain, 30 avril, les milices orléanaises furent debout au petit jour. Depuis la veille au soir tout était renversé dans la ville; la révolte, longtemps contenue, éclatait. Les bourgeois, qui, dès le mois de février, avaient pris la chevalerie en défiance et en haine <sup>3</sup>, la secouaient enfin et la brisaient <sup>4</sup>. Il n'y avait plus ni lieutenant du roi, ni gouverneur, ni seigneurs, ni chefs de guerre; il n'y avait plus qu'un pouvoir et qu'une force : la Pucelle <sup>5</sup>. La Pucelle était capitaine de

<sup>1.</sup> Franklin, La vie privée d'autrefois, t. II et XIX, passim. — H. Havard, Dictionnaire de l'ameublement, au mot : lit.

<sup>2.</sup> Comptes de forteresse, dans Procès, t. V, pp. 259-260.

<sup>3.</sup> Journal du siège, pp. 43-44.

<sup>4.</sup> Ibid., pp. 78-79.

<sup>5.</sup> Voir la déposition de S. Charles (t. III, pp. 116-117) et certains détails de la Chronique de la Pucelle.

la commune. Cette fillette, cette pastoure, cette béguine, que les nobles amenaient pour qu'elle leur portât bonheur, leur causait le plus grand dommage qu'ils pussent éprouver; elle les réduisait à rien. Dès la matinée du 30, ils eurent tout lieu de s'apercevoir que la révolution bourgeoise était accomplie. Les milices attendaient la Pucelle pour la mettre à leur tête et marcher tout de suite avec elle contre les Godons. Les capitaines essayèrent de leur faire comprendre qu'il fallait attendre l'armée de Blois et les gens du maréchal de Boussac qui étaient partis, la nuit, à la rencontre de cette armée. Les bourgeois en armes ne voulaient rien entendre et réclamaient à grands cris la Pucelle. Elle ne parut point. Monseigneur le Bâtard, qui avait la langue dorée, lui avait conseillé de ne se pas montrer<sup>4</sup>. Ce fut le dernier avantage que les chefs prirent sur elle. Encore, en paraissant leur céder, n'avait-elle, cette fois, comme les autres, agi qu'à sa volonté. Quant aux bourgeois, avec ou sans la Pucelle, ils voulaient se battre. Le Bâtard ne put les en empêcher. Ils sortirent<sup>2</sup>, accompagnés par les Gascons du capitaine La Hire et les gens de messire Florent d'Illiers; ils attaquèrent courageusement la bastille Saint-Pouair, que les Anglais nommaient Paris et qui se dressait à quatre cents toises des murs;

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 7 et 211. — Chronique de la Pucelle, p. 287. — Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 74-75.

<sup>2.</sup> Journal du siège, pp. 78-79.

ils culbutèrent le poste avancé et approchèrent la bastille de si près qu'ils faisaient déjà apporter de la ville des fagots et de la paille pour incendier les barrières. Mais les Anglais, au cri de Saint-Georges, sortirent en bon ordre et, après un rude et sanglant combat, repoussèrent l'attaque des bourgeois et des routiers<sup>1</sup>.

La Pucelle n'en avait rien su. Venue de Dieu sur son cheval blanc, en messagère armée et pacifique, elle n'estimait ni juste ni pieux de combattre les Anglais avant qu'ils eussent refusé ses offres de paix. Ce jour, comme la veille, tout son désir était d'aller saintement vers Talbot. Elle demanda nouvelle de sa lettre et apprit que les capitaines anglais n'en avaient tenu nul compte et qu'ils avaient gardé son héraut Guyenne<sup>2</sup>. Voici ce qui était arrivé.

Cette lettre, que le Bâtard trouvait faite de paroles bien simples, produisit sur les Anglais un effet prodigieux. Elle les remplit de fureur et d'épouvante. Ils retinrent le héraut qui l'avait portée, et, bien que la coutume et l'usage fussent de respecter la personne de ces officiers, alléguant que le messager de la sorcière ne pouvait être qu'un hérétique, ils le firent mettre aux fers et, après une manière de procès, le condamnèrent au feu comme complice de l'abuseresse<sup>3</sup>. Même,

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 78. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, pp. 291-292. Cf. la Lettre écrite d'Allemagne, dans Procès, t. V, p. 349.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 27, 108. — Journal du siège, p. 79.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 284. — Procès, t. 111, pp. 26-27.

ils dressèrent le poteau où il devait être lié. Toutefois, avant d'exécuter la sentence, ils jugèrent bon de consulter l'Université de Paris, comme l'évêque de Beauvais devait la consulter, en pareille matière, dix-huit mois plus tard 1. La peur les rendait méchants. Ces malheureux, que l'on traitait de diables, craignaient les diables. Ils soupçonnaient les Français à l'esprit subtil d'être nécromanciens et sorciers, et disaient que les Armagnacs avaient fait mourir le grand roi Henri V par des vers magiques. Redoutant que leurs ennemis n'usassent contre eux de sortilèges et d'enchantements, ils portaient sur eux, pour se préserver de tout mal des bandes de parchemin couvertes de formules conjuratoires qu'on nommait des « periapts » 2. Le plus efficace, de ces amulettes, était le premier chapitre de l'évangile de saint Jean. A cette époque, les étoiles les menaçaient et les mathématiciens lisaient dans le ciel leur ruine prochaine. Leur défunt roi Henri V avait, du temps qu'il étudiait à Oxford, appris les règles de la divination par les astres. Il gardait dans ses coffres pour son usage particulier deux astrolabes, l'un d'argent et l'autre d'or. Quand sa femme, Catherine de France, fut près d'accoucher, il opéra lui-même « l'élection à la fois sidérale et topique », relative à la venue

<sup>1.</sup> Martial de Paris, dit d'Auvergne, Vigiles de Charles VII, éd. Coustelier, 1724, t. I, p. 98.

<sup>2.</sup> La Curne, au mot: Periapt. — Shakespeare, Henry VI, première partie, scène xxiv.

de l'enfant dans le monde. Et, comme d'ailleurs une prophétie courait l'Angleterre<sup>1</sup>, disant que Windsor perdrait ce que Monmouth avait gagné, il défendit à la reine de faire ses couches à Windsor. Mais on ne peut détourner la destinée. L'enfant royal naquit à Windsor. Son père était en France quand il en apprit la nouvelle; il en conçut de funestes présages et fit venir Jean Halbourd de Troyes, ministre général des trinitaires ou mathurins, « excellent en astrologie », qui, ayant dressé le thème de nativité, ne put que confirmer le roi dans ses noirs pressentiments<sup>2</sup>. Et voici que les temps étaient venus. Windsor régnait; il fallait s'attendre à tout perdre. Merlin l'avait prédit, qu'une vierge les devait bouter hors de France et de tout point les défaire. Quand vint la Pucelle, ils pâlirent d'effroi; capitaines et soldats perdirent tout courage3. Tels qui n'avaient peur d'homme au monde tremblaient devant cette fille, la tenant pour sorcière. C'eût été trop leur demander que de la tenir pour sainte et envoyée du Ciel. Il suffisait qu'ils la prissent pour une magicienne très savante<sup>4</sup>. A ceux qu'elle venait secourir, elle semblait une fille de Dieu; à ceux qu'elle venait détruire, elle apparaissait comme un monstre horrible en forme

<sup>1.</sup> Shakespeare, Henry VI, première partie, scènc xI.

<sup>2.</sup> Vallet de Viriville, *Histoire de Churles VII*, t. I, p. 306. — Carlier, *Histoire du Valois*, t. II, p. 442.

<sup>3.</sup> Jarry, Le compte de l'armée anglaise, p. 61.

<sup>4.</sup> Shakespeare, Henry W, première partie, scène i.

de femme. Ce double aspect fit toute sa force : angélique pour les Français et diabolique pour les Anglais, elle se montrait aux uns et aux autres invincible et surnaturelle.

Dans la soirée du 30, elle envoya au camp de Saint-Laurent-des-Orgerils son héraut Ambleville pour réclamer Guyenne, qui avait porté la lettre de Blois et qui n'était pas revenu. Ambleville avait aussi mission de dire à sir John Talbot, au comte de Suffolk et au seigneur de Scales, que de la part de Dieu, la Pucelle les sommait de partir et d'aller en Angleterre; autrement que mal leur adviendrait. Les Anglais renvoyèrent Ambleville avec un mauvais message.

— Les Anglais, dit-il à la Pucelle, gardent mon compagnon pour le brûler.

Elle répondit :

- En nom Dieu, ils ne lui feront nul mal.

Et elle ordonna à Ambleville de retourner<sup>1</sup>.

Elle était indignée, et sans doute grandement déçue. Certes elle n'avait point prévu que Talbot et les chefs du siège feraient un tel accueil à une lettre inspirée par mesdames sainte Catherine et sainte Marguerite et par monseigneur saint Michel; mais elle avait tant de charité au cœur, qu'elle voulut offrir encore la paix aux Anglais. Dans son innocence, elle ne pouvait croire que les avertissements qu'elle donnait de par Dieu ne

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 26-27. — Journal du siège, p. 79. — Chronique de la Pucelle, pp. 285-286.

fussent point enfin entendus. D'ailieurs, quoi qu'il en dût advenir, elle voulait faire son devoir jusqu'au bout. Elle sortit à la nuit par la porte du Pont et alla jusqu'au boulevard de la Belle-Croix. Il n'était pas rare qu'on s'interpellât d'un parti à l'autre. La Belle-Croix était à portée de voix des Tourelles. La Pucelle monta sur la barrière et cria aux Anglais:

— Rendez-vous, de par Dieu, vos vies sauves seulement.

Mais ceux de la garnison et le capitaine William Glasdall lui-même lui crachèrent de basses injures et d'horribles menaces.

— Vachère! Si nous te tenons jamais, nous te ferons brûler¹.

Elle leur répondit qu'ils mentaient. Mais ils étaient sérieux et sincères; ils croyaient fermement que cette fille armait contre eux des légions de diables.

Le dimanche 1<sup>er</sup> mai, monseigneur le Bâtard alla audevant de l'armée de Blois <sup>2</sup>. Il connaissait le pays; actif et prudent, il tenait à surveiller l'entrée de ce convoi comme il avait surveillé l'entrée de l'autre. Il partit avec une petite escorte. Adroitement, pour flatter les Orléanais dans leur amour et leur piété, pour se mettre, autant dire, sous la sauvegarde de leur sainte, ne se risquant point à l'emmener elle-même, il emmena du moins quelqu'un à elle,

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 79. — Cf. Procès, t. III, p. 108. — Chronique de la Pucelle, p. 290.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 7. - Journal du siège, p. 79.

son intendant, le sire Jean d'Aulon<sup>1</sup>. Il saisissait la première occasion de montrer son bon vouloir à l'endroit de la Pucelle, sentant que désormais on ne pouvait rien faire qu'avec elle et sous son ombre.

La ferveur des citoyens ne tiédissait point. Ce jour encore, dans le grand désir de voir la sainte, ils se pressèrent en foule devant l'hôtel de Jacques Boucher avec autant de violence que les pèlerins du Puy dans le sanctuaire le la Vierge noire. On craignit que les portes ne fussent enfoncées. Le cri d'un peuple montait vers elle. C'est alors qu'elle se montra bonne, sage, égale à sa mission et vraiment née pour le salut de tous. Ce peuple fou, en l'absence des capitaines et des hommes d'armes, n'attendait qu'un signe d'elle pour courir tumultueusement aux bastilles, s'y briser, s'y meurtrir. Ce signe, malgré les visions guerrières qui l'obsédaient, elle ne le fit pas. Tout enfant qu'elle était et ignorante des choses de la guerre et de toute chose humaine, elle trouva en elle le sentiment et la force d'éviter le désastre. Elle mena cette foule d'hommes, non point aux bastilles anglaises, mais aux lieux saints de la cité. Elle chevauchait par les rues, accompagnée de plusieurs chevaliers et écuyers; la foule des hommes et des femmes se jetait sur son passage et ne pouvait se rassasier de la voir. On s'émerveillait de ce qu'elle pût se tenir à cheval de si noble façon, comme elle

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 211.

faisait, et se comporter en toutes ses manières ainsi qu'un homme d'armes, et l'on se serait écrié que c'était un vrai saint Georges, si l'on n'eût eu soupçon que monsieur saint Georges s'était tourné Anglais <sup>1</sup>.

Ce dimanche, elle alla, pour la deuxième fois, offrir la paix aux ennemis du royaume. Elle sortit par la porte Renard et s'avança sur la route de Blois, dans le faubourg incendié, vers la bastille anglaise qui, ceinte d'un double fossé, s'élevait sur un coteau, au carrefour nommé la croix Boissée ou Buissée, parce que les Orléanais y avaient dressé une croix que, chaque année, ils ornaient de buis bénit, le jour de Pâques fleuries. Elle voulait sans doute atteindre cette bastille et, peut-être, se rendre au camp de Saint-Laurent-des-Orgerils qui s'étendait entre la croix Boissée et la Loire et où étaient, comme elle avait dit, Talbot et les Anglais. Car elle ne désespérait pas encore de se faire entendre des chefs du siège. Mais au pied du coteau, en un lieu dit la Croix-Morin, elle rencontra des Godons qui gardaient le passage. Là, gravement, religieusement, saintement, elle les somma de se retirer devant les armées du Seigneur.

— Rendez-vous, la vie sauve tant seulement. Retournez de par Dieu en Angleterre. Si non, je ferai que vous serez affligés<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 80. – P. Mantellier, Histoire du siège, pp. 92-95.

<sup>2. 1</sup>er mai. Journal du siège, p. 80.

Ces gens d'armes lui répondirent, ainsi qu'avaient fait ceux des Tourelles, par des paroles injurieuses. L'un d'eux, le bâtard de Granville, lui cria:

— Veux-tu donc que nous nous rendions à une femme?

Ils appelèrent les Français qui étaient avec elle maquereaux et mécréants, pour leur faire honte d'accompagner une ribaude et une sorcière 1. Mais soit qu'ils crussent que ses charmes la rendaient invulnérable, soit qu'ils tinssent pour honteux de férir quiconque portait un message, pas plus cette fois que les autres ils ne tirèrent sur elle.

Ce dimanche, Jacquet le Prestre, varlet de la ville, offrit le vin à la Pucelle <sup>2</sup>. Les procureurs et les citoyens ne savaient mieux faire pour honorer celle qu'ils regardaient comme leur capitaine. Ainsi en usaient-ils avec les seigneurs, les rois et les reines qu'ils recevaient dans leurs murailles. Le vin était alors grandement estimé pour sa noblesse et sa bienfaisance. Jeanne, en formant un souhait, disait volontiers : « Dussé-je ne pas boire de vin d'ici à Pâques<sup>3</sup>!... » Mais de fait, elle ne buvait point de vin pur et mangeait peu <sup>4</sup>.

Durant ces jours d'attente, la Pucelle ne se reposa

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 68 (déposition de Louis de Coutes).

<sup>2.</sup> Extraits des comptes de forteresse, dans Procès, t. V, p. 259.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 64.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, pp. 9, 15, 18, 22, 60; t. V, p. 120. — Chronique de la Pucelle, p. 285. — Morosini, p. 101. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 337.

pas un moment. Le lundi 2 mai, elle monta à cheval et alla aux champs pour voir les bastilles anglaises. Le peuple la suivit en masse, sans crainte, joyeux d'être près d'elle. Et quand elle eut regardé tout à son aise, elle rentra dans la ville et se rendit à l'église cathédrale où elle entendit les vêpres <sup>1</sup>.

Le lendemain, 3 mai, jour de l'invention de la sainte Croix, qui était la fête de la cathédrale, elle suivit la procession avec les procureurs et les habitants. Là, maître Jean de Macon, chantre de la cathédrale<sup>2</sup>, l'aborda en ces termes :

- Ma fille, êtes-vous venue pour lever le siège? Elle répondit :
- En nom Dieu, oui 3!

Les Orléanais croyaient tous que les Anglais étaient innombrables autour de la ville comme les étoiles dans le ciel; le notaire Guillaume Girault n'attendait plus qu'un miracle<sup>4</sup>; Jean Luillier, marchand drapier<sup>5</sup> de son état, estimait impossible que les concitoyens pussent tenir longtemps contre des ennemis à ce point plus

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 80. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 95.

<sup>2.</sup> Charles Cuissard, Notes chronologiques sur Jean de Macon, dans Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, t. XI, 1897, pp. 529, 545.

<sup>3.</sup> Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 291. — Lottin, Recherches, t. l. p. 30.

<sup>4.</sup> Note de Guill. Girault, notaire, dans *Procès*, t. W, p. 282. — *Journal du siège*, p. 435.

<sup>5.</sup> Proeès, t. V, pp. 112-113

forts qu'eux<sup>1</sup>. Messire Jean de Macon s'effrayait pareillement de la puissance et de la multitude des Godons.

— Ma fille, dit-il à la Pucelle, ils sont forts et bien fortifiés, et ce sera une grande affaire que de les mettre dehors <sup>2</sup>.

Si le notaire Guillaume Girault, si le drapier Jean Luillier, si messire Jean de Macon, au lieu de nourrir des imaginations tristes, avaient fait le compte des assiégés et des assiégeants, ils auraient reconnu que ceux-ci étaient moins nombreux que ceux-là, et que l'armée de Scales, de Suffolk, de Talbot, semblait maigre et chétive au regard des armées que le roi Henri V avait jadis menées aux grands sièges; ils se seraient aperçus, en y regardant un peu, que les bastilles horrifiquement nommées Londres et Paris n'étaient capables d'arrêter au passage ni blé, ni bœufs, ni pourceaux, ni gens d'armes, que des marchands avec leurs bestiaux insultaient chaque jour ces gigantesques mannequins; et qu'enfin les affaires des Orléanais étaient pour l'heure en meilleur état que celles des Anglais. Mais ils n'avaient rien observé par eux-mêmes et ils s'en tenaient au sens commun, qui est rarement le sens du juste et du vrai. La Pucelle n'entra pas dans les fausses raisons de messire Jean de Macon. Des Anglais, elle n'en savait pas plus que lui; cepen-

<sup>1.</sup> Procés, t. III, p. 24. — Cf. t. IV, pp. 7-8 (la déposition de Dunois est dans le même sens).

<sup>2.</sup> Chronique de la fêle, dans Procès, t. V, p. 291.

dant, comme elle était une sainte, elle répondit avec tranquillité:

— Il n'est rien d'impossible à la puissance de Dieu 1. Et maître Jean de Macon l'approuva de penser ainsi. Ce qui rendait la situation trouble, dangereuse, effrayante, c'est que les bourgeois se croyaient trahis. Ils se rappelaient le comte de Clermont, l'homme des Harengs, et ils soupçonnaient les gens du roi de les abandonner encore; ils se voyaient, après avoir tant fait et tant payé, livrés aux Anglais. Cette idée les rendait fous<sup>2</sup>. Le bruit courait que le maréchal de Boussac, parti avec monseigneur le Bâtard au-devant du second convoi de vivres, et qui devait revenir le mardi 3, ne reviendrait pas. On disait que le chancelier de France voulait licencier l'armée. C'était absurde: le Conseil du roi et celui de la reine de Sicile faisaient au contraire de vigoureux efforts pour délivrer la cité; mais de longues souffrances et un horrible danger troublaient les esprits. On craignait aussi plus raisonnablement qu'il n'arrivât malheur en chemin à ceux de Blois, comme il était arrivé aux autres, à Rouvray. Les inquiétudes des bourgeois envahirent les compagnons de la Pucelle. Un d'entre eux lui laissant voir ses craintes, elle n'en fut point effleurée et répondit avec la tranquillité radieuse des illuminées<sup>3</sup>:

<sup>1.</sup> Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 291.

<sup>2.</sup> Journal du siège, pp. 51-52.

<sup>3.</sup> Beaucroix, dans sa déposition, fait tenir ce propos à Jean d'Aulon (*Procès*, t. III, p. 79); à son propre témoignage, d'Aulon suivait alors le Bâtard (*Procès*, t. III, p. 210).

— Le maréchal viendra. Et je sais bien qu'il ne lui arrivera aucun mal<sup>1</sup>.

Ce jour-là, on vit entrer les petites garnisons de Gien, de Château-Regnard et de Montargis 2. Mais l'armée de Blois ne vint point. Le lendemain au petit jour, elle fut signalée dans la plaine de Beauce. Et, en effet, le sire de Rais, ramené par le maréchal de Boussac et monseigneur le Bâtard, longeait avec ses hommes d'armes la forêt d'Orléans<sup>3</sup>. Les bourgeois, à cette nouvelle, durent tous s'écrier que la Pucelle avait eu raison de vouloir passer au nez de Talbot, puisque maintenant les capitaines suivaient le chemin qu'elle avait indiqué. En fait il en était un peu autrement qu'on ne croyait. Une partie-seulement de l'armée de Blois s'était risquée à forcer le passage entre les bastilles de l'ouest : le convoi avec son escorte venait, comme l'autre, par la Sologne et devait entrer par eau dans la ville, et l'on avait raisonnablement maintenu, pour débarquer les vivres, les dispositions qui s'étaient à l'usage trouvées excellentes une première fois 4.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 79. — Chronique de la Pucelle, p. 286. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 85.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 287.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 287. — Journal du siège, p. 81. — Abbé Dubois, Histo<sup>ire</sup> du siège, dissertation IX. — Lottin, Recherches, t. I, p. 205. — Loiseleur, Comptes des dépenses, ch. VII.

<sup>4.</sup> Le 4 mai, comme le 29 avril, les blés descendirent par la Loire. En effet, on trouve dans un mandement de paiement mention des « nottoniers qui amenèrent les blés qui furent amenés de Blois le iiij° jour de may » (Boucher de Molandon, Première expédition de Jeanne d'Arc, pp. 58-59).

Le capitaine La Hire et plusieurs chefs demeurés dans la ville allèrent avec cinq cents combattants audevant du sire de Rais, du maréchal de Boussac et du Bâtard. La Pucelle monta à cheval et partit avec eux. Ils traversèrent les lignes anglaises vers Saint-Ladre et, ayant rencontré l'armée un peu au delà, ils retournèrent à la ville de compagnie. Les prêtres, et parmi eux le frère Pasquerel, portant la bannière, passèrent les premiers sous la bastille de Paris, en chantant des psaumes 1.

Jeanne dîna dans l'hôtel de Jacques Boucher avec son intendant Jean d'Aulon. Quand on eut retiré la nappe, le Bâtard étant venu chez le trésorier, causa un moment avec elle, gracieux et courtois, mais ne disant que ce qu'il voulait dire.

— J'ai su de vrai, fit-il, par gens dignes de foi, que Falstolf doit venir bientôt vers les Anglais qui font le siège, pour les renforcer et les ravitailler, et qu'il est déjà à Janville.

Jeanne, à cette nouvelle, montra une grande joie et dit en riant :

— Bâtard, Bâtard, en nom Dieu, je te commande que sitôt que tu sauras la venue de Falstolf, tu me le fasses savoir. Car, s'il passe sans que je le sache, je te promets que je te ferai ôter la tête².

Sans paraître fâché de ce badinage un peu rude, il

<sup>1.</sup> Le 4 mai. Procès, t. III, pp. 105, 211. — Journal du siège, p. 81. — Chronique de la Pucelle, p. 287.

<sup>3.</sup> Ibid., t. 111, p. 212 (déposition de Jean d'Aulon).

lui répondit qu'elle n'eût crainte, qu'il le lui ferait bien savoir <sup>1</sup>.

Sir John Falstolf était déjà signalé le 26 avril. C'est surtout pour ne pas le rencontrer qu'on avait passé par la Sologne. Il se peut qu'on l'eût encore signalé le 4 mai, sans plus de raison. Mais le Bâtard savait autre chose. Le blé du second convoi était, comme celui du premier, descendu par le fleuve; on avait décidé en conseil que les capitaines attaqueraient dans l'aprèsdìnée la bastille Saint-Loup, pour opérer une diversion, ainsi qu'on avait fait le 29 avril<sup>2</sup>. L'attaque était déjà commencée. De cela le Bâtard ne souffla mot à la Pucelle. Il lui apparaissait qu'elle était la seule puissance debout dans la ville, mais il croyait que dans la guerre, elle ne dût vaquer qu'au spiritnel<sup>3</sup>.

Après qu'il se fut retiré, Jeanne, fatiguée de sa chevauchée matinale, se mit sur son lit avec son hôtesse pour dormir un peu. Le sire Jean d'Aulon, qui était fort las, s'étendit sur une couchette, dans la même chambre, pensant prendre le repos dont il avait besoin. Mais à peine s'était-il endormi que la Pucelle sauta du lit et l'éveilla à grand bruit. Il lui demanda ce qu'elle voulait.

— En nom Dieu! répondit-elle tout agitée, mon Conseil m'a dit que j'allasse contre les Anglais, mais

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 212.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 111, p. 212. — Journal du siège, p. 78.

<sup>3.</sup> J'ai suivi la version de J. Chartier, t. 1, p. 73 (développée par la Chronique de la Pucelle, t. I, p. 288) plus plausible que celle du Journal du siège.

je ne sais si je dois aller à leurs bastilles ou contre Falstolf, qui les doit ravitailler <sup>4</sup>.

Elle avait rêvé et assisté en songe à ce qu'elle appelait son Conseil, c'est-à-dire à la venue des saintes. Elle avait entendu, dans son rêve, madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite. 11 était arrivé cette fois ce qui arrivait toujours. Les saintes ne lui avaient dit que ce qu'elle savait elle-même; elles ne lui avaient rien révélé de ce qu'elle avait besoin d'apprendre, elles ne l'avaient pas avertie qu'en ce moment même les Français attaquaient la bastille Saint-Loup et souffraient grand dommage. Et elles s'en étaient alléer, les bienheureuses, la laissant dans l'erreur et l'ignorance de ce qui était, dans l'incertitude de ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas le bon sire d'Aulon qui pouvait la tirer d'embarras. On ne l'appelait pas, lui non plus, aux conseils des capitaines. Il ne lui répondit rien, et se mit à l'armer le plus vite qu'il put. Il avait déjà commencé, quand ils entendirent une grande rumeur et des cris qui montaient de la rue. Ils apprirent des passants qu'on se battait du côté de Saint-Loup et que les ennemis faisaient beaucoup de mal aux Français. Jean d'Aulon, sans en demander davantage, alla tout de suite se faire armer par son écuyer. Presque en même temps Jeanne descendit et demanda:

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 212-213 déposition de Jean d'Aulon).

— Où sont ceux qui me doivent armer? Le sang de nos gens coule<sup>1</sup>.

Elle trouva dans la rue frère Pasquerel, son chapelain, avec quelques prêtres, et son page Mugot, à qui elle cria:

— Ha! sanglant garçon, vous ne me disiez pas que le sang de France fût répandu!... En nom Dieu, nos gens ont fort affaire<sup>2</sup>.

Elle lui commanda d'amener son cheval et acheva de se faire armer par la femme et la fille de son hôte. Le page, à son retour, la trouva tout équipée. Elle l'envoya chercher son étendard, qui était resté dans sa chambre. Il le lui passa par la fenêtre. Elle le prit et lança son cheval sur la grand'rue, vers la porte de Bourgogne, d'un tel pas, que le feu jaillissait du pavé.

— Courez après elle! cria la femme de l'argentier<sup>3</sup>.

Le sire d'Aulon ne l'avait pas vue partir. Il s'imagina, on ne sait pourquoi, qu'elle était sortie à pied et qu'ayant rencontré dans la rue un page monté sur un cheval, elle l'en avait fait descendre et avait pris le cheval <sup>4</sup>. Pour aller de la porte Renard à la porte de Bourgogne, il fallait traverser la ville dans toute sa largeur. Jeanne qui, depuis trois jours, parcourait les

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 106.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 68 (déposition de Louis de Coutes).

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, p. 69.

<sup>4.</sup> Ibid., t. III, p. 212.

rues d'Orléans, tira son chemin tout droit. Jean d'Aulon et le page, qui la poursuivaient à grande hâte, ne la rejoignirent qu'à la porte. Comme ils y arrivaient, ils rencontrèrent un blessé qu'on emmenait. La Pucelle demanda aux porteurs qui était cet homme. Ils répondirent que c'était un Français. Elle dit alors :

— Je n'ai jamais vu sang de Français que les cheveux ne me levassent sur la tête<sup>1</sup>.

La Pucelle et le sire d'Aulon poussèrent, avec quelques gens d'armes de leur compagnie, par les champs, sur Saint-Loup. Chemin faisant ils virent des hommes de leur parti. Le bon écuyer, peu accoutumé aux grandes batailles, ne se rappelait pas en avoir jamais vu autant à la fois <sup>2</sup>.

Depuis une heure, les Bretons et les Manceaux du sire de Rais escarmouchaient devant la bastille. Les derniers arrivés, selon l'usage, faisaient le guet 3. Mais, si ces combattants, venus le matin dans la ville, avaient attaqué sans prendre le temps de souffler, c'est apparemment qu'ils étaient pressés. Ils faisaient ce qu'on avait fait le 29 avril et pour la même raison 4, c'est-à-dire qu'ils occupaient les Anglais pendant le passage des chalands chargés de blé qui, en ce moment même, descendaient la rivière jusqu'au fossé de l'en-

<sup>1.</sup> Procès, t. 111, pp. 212-213 (déposition de Jean d'Aulon).

<sup>2.</sup> Ibid., t. 111, p. 213.

<sup>3.</sup> Gruel, Chronique d'Arthur de Richemont, p. 72.

<sup>4.</sup> Journal du siège, p. 75.

ceinte. Du haut de leur colline escarpée, dans leur forte bastille, les Anglais s'étaient défendus facilement malgré leur petit nombre, et les gens du roi de France n'avaient guère tenu, puisque la Pucelle et le sire d'Aulon les trouvaient répandus par les champs. Elle les rassembla et les ramena. C'étaient ses amis : ils avaient voyagé ensemble, chanté ensemble des hymnes et des psaumes, entendu ensemble la messe dans les champs. Ils savaient qu'elle portait chance : ils la suivirent. En marchant à leur tête, elle eut d'abord une pensée religieuse. La bastille était construite sur l'église et le monastère des Dames de Saint-Loup. Elle fit publier à son de trompe qu'on ne prît rien dans l'église 1. Il lui souvenait que, pour avoir pillé l'église de Notre-Dame de Cléry, Salisbury avait fait une mauvaise fin; et elle avait à cœur de préserver de male mort ses hommes d'armes<sup>2</sup>. C'était la première fois qu'elle voyait des gens combattre et, sitôt entrée dans la bataille. elle en devint le chef parce qu'elle était la meilleure. Elle fit mieux que les autres, non qu'elle en sût davantage; elle en savait moins. Mais elle avait plus grand cœur. Quand chacun songeait à soi, seule elle songeait à tous; quand chacun se gardait, elle ne se

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 124, 126. — Abbé Dubois, Histoire du siège, dissertation vi. — Morosini, t. IV, annexe XIII. — Journal du siège, pp. 83-84. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 72.

<sup>2.</sup> Robert Blondel, De reductione Normanniæ, dans Procès, t. IV, p. 347. — Journal du siège, p. 13. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, pp. 286 et suiv.

gardait de rien, s'étant offerte tout entière par avance. Et cette enfant, qui, comme toute créature humaine, craignait la souffrance et la mort, à qui ses Voix, ses pressentiments avaient annoncé qu'elle serait blessée, alla droit en avant et demeura, sous les traits d'arbalète et les plombées de couleuvrines, debout au bord du fossé, son étendard à la main, pour rallier les combattants¹. Par elle ce qui n'était qu'une diversion devenait une attaque à fond. On donna l'assaut.

Lorsqu'il sut que la bastille Saint-Loup était attaquée, sir John Talbot sortit du camp de Saint-Laurent-des-Orgerils. Il avait beaucoup de chemin à faire sur ses lignes et le long de la forêt avant d'atteindre la bastille en péril. Il se mit en marche et ramassa sur son passage les garnisons des bastilles de l'ouest. Les guetteurs de la ville virent ces mouvements et sonnèrent l'alarme; le maréchal de Boussac sortit par la porte Parisie, au nord, et alla vers Fleury s'opposer à la marche de Talbot. Le capitaine anglais se disposait à forcer le passage quand il vit une épaisse fumée s'élever au-dessus de la bastille Saint-Loup. Il comprit que les Français l'avaient prise et brûlée, et il retourna tristement au camp de Saint-Laurent-des-Orgerils<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Procès, t. III, pp. 109, 127. — Chronique de la Pucelle, p. 295. — Greffier de la Chambre des comptes de Brabant, dans Procès, t. IV, p. 426. — Eberhard Windecke, p. 172.

<sup>2.</sup> Perceval de Cagny dit : « Tentost après [l'arrivée de la Pucelle au bord des fosses] ceulx de la place se vouldrent rendre à elle : elle ne les voult recevoir à rançon dist qu'elle les prendroit maulgré eulx, et fist

L'assaut avait duré trois heures. Après l'incendie de la bastille, les Anglais grimpèrent dans le clocher de l'église. Les Français les y dénichèrent à grand'peine, mais sans péril aucun. Ils firent une quarantaine de prisonniers et tuèrent tout le reste. De voir tant d'ennemis morts, la Pucelle était toute dolente. Elle plaignait ces pauvres gens qui étaient morts sans confession<sup>1</sup>. Quelques Godons, revêtus d'habits et d'ornements ecclésiastiques, allèrent au-devant d'elle. Elle s'aperçut bien que c'étaient des soldats affublés des aumusses et des étoles qu'ils avaient trouvées dans la sacristie de l'abbaye aux Dames. Mais elle feignit de les prendre pour ce qu'ils se donnaient. Elle les reçut et les fit conduire en son hôtel, sans permettre qu'on leur fit aucun mal. Par une moquerie charitable :

— On ne doit rien demander, dit-elle, aux gens d'Église<sup>2</sup>.

Avant de quitter la place, elle se confessa au frère Pasquerel, son chapelain. Et elle le chargea de faire ce mandement à tous les hommes d'armes : « Confessez

renforcier son assault. Et incontinent fut la place prinse et presque touz mis à mort. » Cela est peu croyable. Les Anglais se seraient rendus au dernier goujat de l'ost des Armagnacs, plutôt que de se rendre à la Pucelle, et celle-ci n'aurait pas refusé vraisemblablement de les prendre à rançon. D'ailleurs, Perceval de Cagny n'a pas la moindre idée de ce qui se passa le 4 mai. Il croit, par exemple, que la Pucelle commença l'attaque.— Perceval de Cagny, pp. 144 et suiv.— Journal du siège, p. 82.— Chronique de la Pucelle, p. 289.— Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 294.

<sup>1.</sup> Procès, t. 111, p. 106.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 289.

vos péchés et rendez grâces à Dieu de la victoire obtenue. Sinon la Pucelle ne vous aidera plus et ne demeurera pas en votre compagnie<sup>4</sup>. »

La bastille de Saint-Loup, attaquée par plus de quinze cents Français, avait été défendue par trois cents Anglais seulement. Ce qui donne à croire qu'ils la défendirent mal, c'est qu'il n'y eut, dit-on, du parti des Français, que deux ou trois hommes tués <sup>2</sup>. Ce avantage, les gens du roi de France ne l'avaient point obtenu par profond calcul, ni à grand effort d'intelligence; et ils ne l'avaient pas payé cher. Pourtant il était énorme. C'étaient les communications des assiégeants avec Jargeau coupées, c'était le cours supérieur

- 1. Procès, t. III, p. 106.
- 2. A la prise de la bastille Saint-Loup:

| - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Nombre<br>des Français combattants.                    | Nombre<br>des morts français.<br>—                                                                                                                                                                                         |
| Journal du Siège                                                       | 1 500 sans compter les<br>nobles.                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre de Charles VII Le correspondant de Morosini . Eberhard Windecke | 3 500.                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        | Nombre des Anglais combattants.                        | Nombre<br>des pertes anglaises.<br>—                                                                                                                                                                                       |
| Frère Pasquerel                                                        | 100 hommes d'élite  De 120 à 140. 3000.  De 300 à 400. | 100 tués ou pris. Tous tués ou pris. 120 tués ou pris. Tous tués ou pris. 114 tués, 40 pris. Tous tués ou pris. Tous tués ou pris. Tous tués ou pris. 160 tués. Tous tués ou pris. 170 morts, 1300 pris. 60 tués, 22 pris. |

de la Loire ouvert et le commencement de la délivrance. Mieux encore, c'était la preuve faite que ces diables dont on avait eu si grande peur étaient des hommes misérables, qu'on pouvait prendre comme des scuris, enfumer comme des guêpes dans leur nid. Cet inespéré bonheur était dû à la Pucelle. Elle avait tout fait, puisque sans elle on n'aurait rien fait. C'est elle qui, dans son ignorance plus savante que la science des routiers et des capitaines, avait changé la vaine escarmouche en attaque profonde et donné victoire en donnant confiance.

Le soir même, les procureurs envoyèrent des ouvriers à Saint-Loup, pour détruire les fortifications conquises<sup>1</sup>.

Rentrée de nuit en son logis, Jeanne avertit son aumônier que, le lendemain, jour de l'Ascension de Notre-Seigneur, elle s'abstiendrait de s'armer et de guerroyer, par révérence de cette fète. Elle ordonna que nul ne pensât à sortir de la ville, à attaquer ou faire assaut, qu'il ne se fût d'abord confessé. Elle ajouta qu'il fallait que les gens d'armes prissent garde que des femmes dissolues n'allassent point à leur suite, de peur qu'à cause de leurs péchés Dieu ne leur fît perdre la bataille <sup>2</sup>.

Au besoin, la Pucelle veillait elle-même à ce que ses prescriptions au sujet des ribaudes et des blasphémateurs fussent exactement observées. Plusieurs fois elle

<sup>1.</sup> Comptes de forteresse, dans Journal du siège, p. 284.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 107. — Chronique de la Pucelle, pp. 289-290

chassa des femmes venues à la suite de l'armée. Elle semonçait les gens d'armes qui juraient et blasphémaient. Un gentilhomme se mit un jour, en pleine rue, à jurer et à renier Dieu. Jeanne, qui l'entendit, lui sauta à la gorge :

— Ah! maître, osez-vous bien renier notre Sire et notre Maître? En nom Dieu, vous vous en dédirez avant que je parte d'ici.

Une bourgeoise, qui passait en ce moment dans la rue, vit cet homme, qui lui parut un grand seigneur, recevoir humblement les reproches de la sainte et témoigner de son repentir<sup>1</sup>.

Le lendemain, jour de l'Ascension, les capitaines tinrent conscil en l'hôtel du chancelier Cousinot, rue de la Rose <sup>2</sup>. Là se trouvaient, avec le chancelier, monseigneur le Bâtard, le sire de Gaucourt, le sire de Rais, le sire de Graville, le capitaine La Hire, messire Ambroise de Loré et plusieurs autres. On décida d'attaquer le lendemain les Tourelles du bout du pont, la clé du siège. Il parut nécessaire de tenir en respect, pendant l'attaque, les Anglais du camp de Saint-Laurent-des-Orgerils. La veille, Talbot, parti de Saint-Laurent, n'avait pu venir à temps à Saint-Loup, parce qu'il lui avait fallu suivre une longue courbe, en contournant la

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 34-35 (déposition de la veuve Huré).

<sup>2. 5</sup> Mai. C'est par crreur que Quicherat dit (*Procès*, t. IV, p. 57 note) que ce conseil fut tenu chez Jacques Boucher. Cf. *Journal du siège*, p. 83. — Jean Chartier, *Chronique*, p. 73. — Boucher de Molandon, dans *Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais*, t XXII, p 373.

ville du couchant à l'orient. Mais la rivière, qu'ils avaient perdue la veille en amont, les ennemis la tenaient encore en aval. Ils pouvaient la passer, entre Saint-Laurent et Saint-Privé<sup>1</sup>, aussi rapidement que les Français la passeraient par l'Ile-aux-Toiles, et se trouver en grande puissance au Portereau. C'est ce qu'il fallait empêcher, et l'on devait, s'il était possible, attirer à Saint-Laurent-des-Orgerils les garnisons des Augustins et des Tourelles. A cet effet, on résolut de simuler l'attaque du camp de Saint-Laurent et d'y porter la commune orléanaise et les gens des communes, c'està-dire des villages, avec manteaux, fagots, échelles. Cependant, la noblesse traverserait la Loire, par l'Ileaux-Toiles, aborderait au Portereau, sous le guet de Saint-Jean-le-Blanc, que les Anglais avaient évacué, se porterait sur la bastille des Augustins, et, si elle la pouvait prendre, attaquerait les Tourelles<sup>2</sup>. Il y aurait ainsi la bataille des bourgeois et la bataille des nobles; celle-ci vraie, l'autre feinte, toutes deux utiles, une seule belle et digne de la chevalerie. Le plan ainsi tracé, quelques capitaines furent d'avis qu'il serait bon d'envoyer querir la Pucelle pour lui dire ce qu'on avait décidé 3. Et vraiment elle s'était assez bien montrée la

<sup>1.</sup> Par la petite île sans nom qui se trouve désignée sur notre plan comme petite Ile-Charlemagne. Les Anglais l'avaient fortifiée. Voir notre plan.

<sup>2.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 74.

<sup>3.</sup> Ibid., t. 1, pp. 74-75, assertions très douteuses.

veille pour qu'on ne la tînt plus à l'écart. D'autres jugeaient qu'il n'était pas prudent de l'instruire de ce qui devait être fait contre les Tourelles. Car il importait que l'entreprise restât secrète, et l'on Jevait craindre que la sainte fille n'en parlât à ses amis de la commune. Finalement, on fut d'accord pour lui faire connaître les décisions qui concernaient la milice orléanaise, puisqu'en effet elle en était le chef, et pour lui taire ce que les bourgeois ne pouvaient savoir sans inconvénient.

Jeanne se tenait dans une chambre de l'hôtel, avec la femme du chancelier. Messire Ambroise de Loré l'alla chercher, et, quand elle fut venue, le chancelier lui annonça qu'on attaquerait le lendemain le camp de Saint-Laurent-des-Orgerils. Elle devina qu'on ne lui disait pas tout. Elle avait sa finesse; d'ailleurs, puisqu'ils lui avaient jusqu'alors tout caché, il était assez naturel qu'elle soupçonnât qu'ils lui cachaient encore quelque chose. Cette défiance la fâcha. Pensait-on qu'elle n'était pas capable de garder un secret? Elle parla d'un ton âpre:

— Dites ce que vous avez conclu et appointé. Je cèlerais bien plus grande chose<sup>1</sup>.

Et, sans s'asseoir, elle allait et venait dans la salle. Monseigneur le Bâtard voyait plus d'inconvénient à la fâcher qu'à lai dire la vérité. Il lui donna raison sans donner tort à personne :

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 74-75, très douteux.

— Jeanne, ne vous courroucez pas. On ne peut pas tout dire en une fois. Ce que le chancelier vous a dit a été conclu et appointé. Mais si ceux de l'autre côté [de l'eau, ceux de la Sologne] se départent pour venir aider la grande bastille de Saint-Laurent et ceux de par ici, nous avons appointé de passer la rivière, pour besogner ce que nous pourrons sur ceux de par delà [sur ceux des Augustins et des Tourelles]. Et nous semble que cette conclusion est bonne et profitable.

La Pucelle répondit qu'elle était contente, qu'il lui semblait que cette conclusion était bonne et qu'elle dût être ainsi exécutée <sup>1</sup>.

On verra que le secret de la délibération ne fut pas gardé, et que les nobles ne purent faire ce qu'ils avaient conclu, ou du moins qu'ils ne le purent faire comme ils l'avaient conclu.

Ce jour de l'Ascension, la Pucelle envoya pour la dernière fois aux Anglais un message de paix, qu'elle dicta au frère Pasquerel en cette manière :

Vous, hommes d'Angleterre, qui n'avez nul droit en le royaume de France, le Roi des cieux vous prescrit et vous mande par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos bastilles et retourniez en vos pays, sans quoi, je ferai un tel hahai, qu'il y en aura perpétuelle mémoire. C'est ce que pour la troisième et dernière fois je vous écris, et ne vous écrirai plus.

Ainsi signé: Jhesus-Maria. Jeanne la Pucelle.

Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 75. — Journal du siège, pp. 82-83.
 — Cf. la déposition de S. Charles (Procès, t. III, pp. 116-117).

Et plus bas:

Je vous aurais envoyé ma lettre plus honnêtement. Mais vous retenez mes hérauts. Vous avez retenu mon héraut Guyenne. Veuillez me l'envoyer et je vous enverrai quelquesuns de vos gens pris à la bastille Saint-Loup: ils ne sont pas tous morts<sup>1</sup>.

Jeanne alla à la Belle-Croix, prit une flèche, y attacha sa lettre par un fil et ordonna à un archer de la lancer aux Anglais, en criant:

— Lisez! Ce sont nouvelles!

Les Anglais reçurent la flèche, ils détachèrent la lettre, et, l'ayant lue, ils se mirent à crier :

— Ce sont nouvelles de la putain des Armagnacs.

En les entendant, les larmes lui vinrent aux yeux et elle pleura. Mais bientôt elle vit ses saintes, qui lui parlèrent de Notre-Seigneur, et elle fut consolée.

— J'ai eu des nouvelles de Messire, dit-elle avec joie<sup>2</sup>.

Monseigneur le Bâtard réclama lui-même le héraut de la Pucelle, menaçant, si on ne le renvoyait, de garder les hérauts que les Anglais lui avaient dépêchés pour traiter de l'échange des prisonniers. On prétend même qu'il menaça de mettre à mort ces prisonniers. Mais Ambleville ne revint point<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Le 5 mai. Procès, t. III, p. 407 (déposition de Pasquerel).

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 108.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 286. — Le Journal du siège, p. 79, situe autrement cet épisode.

## CHAPITRE XIII

## LA PRISE DES TOURELLES ET LA DÉLIVRANCE D'ORLÉANS.

Le lendemain, vendredi 6 mai, levée à la pointe du jour, la Pucelle se confessa à son aumônier et entendit la messe qu'il chanta devant les religieux et les gens d'armes de sa compagnie<sup>4</sup>. Déjà la commune ardente était debout, en armes. Qu'elle les eût ou non avertis, les bourgeois, violemment décidés à passer la Loire pour attaquer eux-mêmes les Tourelles, couraient en foule à la porte de Bourgogne. Ils la trouvèrent fermée. Le sire de Gaucourt la gardait avec des gens d'armes. La noblesse, dans le doute que les bourgeois éventeraient son entreprise et voudraient s'y joindre, avait pris ses mesures pour les en empêcher. La porte était close et bien défendue. Les citoyens, obstinés à se

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 108 (déposition de Pasquerel).

battre, à reprendre de leurs mains ces Tourelles, leur joyau, recoururent à celle devant qui s'ouvraient les portes et tombaient les murailles; ils envoyèrent chercher la Sainte. Elle vint, candide et terrible, marcha droit sur le vieux sire de Gaucourt, et, sans vouloir l'écouter:

— Vous êtes, lui dit-elle, un méchant homme, d'empêcher ces gens de sortir. Mais veuillez-le ou ne le veuillez pas : ils sortiront et feront aussi bien qu'on a fait l'autre jour<sup>4</sup>.

Animés par la voix de Jeanne et fortifiés par sa présence, les bourgeois se jetèrent sur Gaucourt et ses gens d'armes en poussant des cris de mort. Le vieux seigneur vit qu'il n'aurait pas raison d'eux; ne pouvant mettre ces gens-là de son sentiment, il se mit du leur. Faisant ouvrir les portes toutes grandes, il cria aux bourgeois:

- Venez, je serai votre capitaine.

Et il sortit avec le sire de Villars et le sire d'Aulon à la tête des gens d'armes qui avaient gardé la porte et de toute la milice communale. Des bateaux étaient amarrés au pied de la Tour-Neuve, à l'angle oriental des remparts. On aborda dans l'Île-aux-Toiles et de là, on franchit, sur un pont formé par deux bateaux, le bras étroit de la rivière qui séparait l'Île-aux-Toiles

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 116 (déposition de S. Charles). — Chronique de ics fête, dans Procès, t. V, p. 294. — Journal du siège, p. 83. — Chronique de la Pucelle, p. 288. — P. Mantellier, Histoire du siège, p. 105.

de la rive de Sologne<sup>1</sup>. Les premiers arrivés entrèrent dans la forteresse abandonnée de Saint-Jean-le-Blanc, et se donnèrent, en attendant les autres, l'amusement de la détruire<sup>2</sup>. Puis, quand tout le monde eut passé la Loire, la commune marcha de bon cœur contre la bastille des Augustins, assise en avant des Tourelles, sur les ruines du couvent, et qu'il fallait enlever d'abord, si l'on voulait attaquer les ouvrages du bout du pont. Mais les Anglais sortirent de leurs retranchements, s'avancèrent de deux traits d'arc et lancèrent flèches et carreaux si dru que les Orléanais ne purent tenir sous cette effroyable volée. Ils lâchèrent pied, s'enfuirent jusqu'au pont de bateaux, et, de peur d'être jetés à l'eau, regagnèrent l'Ile-aux-Toiles 3. Plus aguerris, les hommes d'armes du sire de Gaucourt, et avec eux le sire de Villars, le sire d'Aulon et un vaillant homme d'Espagne, le seigneur Alonzo de Partada, se rangèrent sur la levée de Saint-Jean-le-Blanc et tinrent ferme contre l'ennemi. Ils tenaient encore, bien qu'ils fussent en très petit nombre, quand, vers trois heures de l'après-dînée, le capitaine La Hire et la Pucelle passèrent l'eau avec les routiers, et, voyant les Français ainsi travaillés et les Anglais en bataille, montèrent sur leurs chevaux, qu'ils avaient passés avec eux,

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 83-84. — Abbé Dubois, Histoire du siège, p. 535. — Jollois, Histoire du siège, p. 39.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 290.

<sup>3.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. J, p. 76. - Journal du siège, pp. 84-85.

couchèrent leurs lances et poussèrent droit à l'ennemi. Les bourgeois rassurés suivirent tous et firent reculer tes Anglais. Mais arrivés devant la bastille ils furent encore repoussés1. La Pucelle inquiète galopait de la bastille à la berge et de la berge à la bastille, et appelait la chevalerie. Les seigneurs n'arrivaient pas. Il est vrai qu'on avait renversé leurs projets, culbuté leur ordre de bataille et qu'il leur fallait bien un moment pour se reconnaître. Enfin, elle vit flotter dans l'île les bannières de monseigneur le Bâtard, du maréchal de Boussac et du sire de Rais. L'artillerie vint aussi, et maître Jean de Montesclère avec sa couleuvrine et les ouvriers apportant tous les engins nécessaires pour donner l'assaut. Quatre mille hommes furent réunis autour des Augustins. Toutefois on avait perdu beaucoup de temps; on n'en était qu'aux approches et le soleil baissait à l'horizon2.

Les gens du sire de Gaucourt se tenaient en arrière pour couvrir les assiégeants, au cas où les Anglais du bout du pont viendraient au secours de ceux des Augustins. Mais une querelle s'éleva parmi eux. Les uns, comme le sire d'Aulon et le seigneur Alonzo, jugeaient bon de rester à leur poste. Les autres avaient honte de se croiser les bras. De là des paroles arrogantes et des bravades. Finalement, le seigneur Alonzo et un homme d'armes s'étant défiés à qui ferait mieux,

<sup>1. «</sup> Et les reboutèrent-ils par maintes fois et tresbucherent de hault en bas. » Journal du siège, p. 85.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 214-215 (déposition de Jean d'Aulon).

coururent, la main dans la main, vers la bastille. La couleuvrine de maître Jean, d'une seule plombée, dégagea la palissade. Aussitôt, les deux champions forcèrent le passage 1.

— Entrez hardiment! criait la Pucelle<sup>2</sup>.

Et elle planta son étendard sur la douve. Le sire de Rais la suivit de près. Le nombre des Français allait croissant. Ils attaquèrent vivement la bastille et bientôt la prirent d'assaut. Il leur fallut ensuite assaillir l'un après l'autre les bâtiments du monastère où les Godons s'étaient retranchés. Enfin, ils tuèrent ou firent prisonniers tous les ennemis, hors un petit nombre, qui se réfugia dans les Tourelles. Ils trouvèrent, dans les taudis, beaucoup des leurs enfermés. Après les avoir fait sortir, ils mirent le feu à la bastille, annonçant ainsi à tous les Anglais un nouveau désastre<sup>3</sup>. Ce fut, dit-on, la Pucelle qui donna l'ordre d'incendier la bastille pour arrêter le pillage auquel les hommes se ruaient furieusement 4.

On faisait un grand gain. Mais la confiance tardait à renaître. En regardant, sous le ciel noir, aux lueurs de l'incendie, le boulevard des Tourelles qu'ils voyaient de près pour la première fois, les hommes d'armes furent effrayés. Certains disaient :

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 215 (déposition de Jean d'Aulon).

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 78 (déposition de Beaucroix). Journal du siège, p. 86.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 291. — Jean Chartier, Chronique, t. 1, p. 72. — Journal du siège, pp. 84-85. Très douteux.

<sup>4.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 291.

- Un mois ne suffira pas pour le prendre !!

Les seigneurs, capitaines et gens d'armes, rentrèrent dans la ville pour passer une nuit tranquille. Les gens de trait et le gros de la commune restaient au Portereau. La Pucelle aurait bien voulu rester aussi, pour être plus sûre de recommencer le lendemain<sup>2</sup>. Mais, voyant que les capitaines laissaient aux champs leurs chevaux et leurs pages, elle les suivit à Orléans<sup>3</sup>. Piquée au pied par une chausse-trape<sup>4</sup>, accablée de fatigue, se sentant faible, elle ne jeûna pas ce jour-là, contrairement à l'habitude qu'elle avait de jeûner le vendredi<sup>5</sup>. Si l'on en croit frère Pasquerel, peu croyable sur ce point, tandis qu'elle achevait de souper dans son hôtel, elle vit venir à elle un seigneur dont on ne dit pas le nom, qui lui parla en ces termes<sup>6</sup>:

— Les capitaines se sont rassemblés en conseil. Ils ont reconnu qu'on était en bien petit nombre au regard des Anglais et que c'était par grande grâce de Dieu qu'on avait obtenu quelque avantage. La ville étant pleine de vivres, nous pouvons fort bien tenir en attendant le secours du roi. Dès lors, le conseil ne trouve pas expédient que les gens d'armes fassent demain une sortie.

<sup>1.</sup> Perceval de Cagny, p. 146.

<sup>2.</sup> Procès, t. 111, p. 79 (déposition de S. Beaucroix).

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, p. 70. — Chronique de la fête, p. 33.

<sup>4.</sup> Chronique de la Pucclle, p. 291.

<sup>. 5.</sup> Procès, t. III, p. 108.

<sup>6.</sup> Le conseil est indiqué dans la Chronique de la Pucelle, p. 292; mais ce document procède d'un témoignage de frère l'asquerel.

Jeanne répondit :

— Vous avez été à votre conseil, et j'ai été au mien, et croyez que le conseil de Messire sera accompli et tiendra et que votre conseil périra.

Et se tournant vers le frère Pasquerel, qui était près d'elle :

— Levez-vous demain de plus grand matin encore que vous n'avez fait aujourd'hui, et faites du mieux que vous pourrez. Tenez-vous toujours près de moi, car demain j'aurai beaucoup à faire et plus ample chose que j'aie jamais eue, et demain il sortira du sang de mon corps <sup>1</sup>.

Il n'était pas vrai que les Anglais fussent en plus grand nombre que les Français; ils étaient bien moins nombreux au contraire. Autour d'Orléans, il n'y avait guère plus de trois mille hommes. Le secours du roi étant arrivé, les capitaines n'avaient pas pu dire qu'on l'attendait. Il est vrai qu'ils hésitaient à attaquer dès le lendemain les Tourelles, mais c'était de crainte que,

1. Procès, t. III, pp. 108, 109.

Le frère Pasquerel, que je suis ici, rapporte en ces termes, les paroles de Jeanne: Exibit crastina die sanguis a corpore meo supra mammam. Je le soupçonne véhémentement d'avoir ajouté à la prédiction. Il aimait trop les miracles et les prophéties. Le 28 avril, la Pucelle dit que le vent tournerait, et le vent tourna. Frère Pasquerel ne se contente pas de ce médiocre prodige. Il raconte que Jeanne souleva la Loire. Nous savons par ailleurs, que la Loire était haute. Que Jeanne ait longtemps d'avance annoncé qu'elle serait blessée, on ne peut le nier. Le fait, énoncé dans une lettre de Lyon, à la date du 22 avril 1429, fut consigné dans un registre de la Cour des comptes du Brabant. Mais elle n'indiqua pas le jour. Dixit... quod ipsa ante Aureliam in conflictu telo vulnerabitur (Procès, t. IV, p. 426).

pendant l'attaque, les Anglais de Talbot n'entrassent dans la ville déserte, puisque la commune, refusant de marcher sur Saint-Laurent, s'était toute jetée au Portereau. Le Conseil de la Pucelle ne s'embarrassait point de ces difficultés. Madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite ne craignaient rien. Douter, c'est craindre : elles ne doutaient de rien. Quoi qu'on ait dit, elles ignoraient la tactique et la stratégie. Elles n'avaient pas lu Végèce, *De re militari*. Si elles avaient lu Végèce, la ville était perdue. Son Végèce c'était sainte Catherine.

Durant la nuit, il fut crié par les rues qu'on portât à ceux qui étaient restés au Portereau pain, vin, munitions, fourrages et toutes choses dont ils eussent besoin. Des bateaux passaient sans cesse d'une rive à l'autre. Hommes, femmes, enfants allaient ravitailler les postes <sup>1</sup>.

Le lendemain, samedi 7 mai, au soleil levant, Jeanne entendit la messe du frère Pasquerel et communia dévotement <sup>2</sup>. L'hôtel de Jacques Boucher était assailli par les procureurs et par de notables bourgeois. Après une nuit de fatigue et d'inquiétude, ils venaient d'apprendre une nouvelle qui les exaspérait. Ils avaient entendu dire que les capitaines voulaient différer l'assaut des Tourelles, et ils appelaient la

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 84.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 109. — Chronique de la Pucelle, p. 295.

Pucelle à grands cris pour secourir le peuple abandonné, trahi, vendu 1. Ce qui était vrai, c'est que monseigneur le Bâtard et les capitaines, ayant observé durant la nuit un grand mouvement d'Anglais en aval de la Loire, se confirmaient dans la crainte que Talbot ne donnât l'assaut aux murailles, du côté de la porte Renard, pendant que les Français occuperaient en forces la rive gauche de la Loire. Ils s'étaient aperçus, au lever du soleil, que les Anglais avaient détruit, la nuit, leur boulevard de Saint-Privé, au sud de l'Île-Charlemagne<sup>2</sup>. Cela encore leur donnait véhémentement à croire que l'ennemi se concentrait au couchant dans le camp de Saint-Laurent et dans sa grande bastille de Londres. Depuis longtemps les bourgeois s'irritaient des lenteurs que les gens du roi mettaient à les délivrer. Et sans doute, les capitaines étaient moins pressés qu'eux d'en finir 3. Les capitaines vivaient de la guerre et les bourgeois en mouraient; cela faisait une grande différence. Les procureurs demandèrent à la Pucelle d'achever sans retard leur délivrance qu'elle avait commencée. Ils lui dirent :

- Nous avons tenu conseil et nous vous requérons de vouloir accomplir la charge que vous avez de par Dieu et aussi du roi.
  - En nom Dieu, je le ferai, dit-elle.
  - 1. Chronique de la Pucelle, p. 292.
  - 2. Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 293.
- 3. « Par l'accord et consentement des bourgeois d'Orléans, mais contre l'opinion et volonté de tous les chefs et capitaines... » Chronique de la Pucelle, p. 292

Et, aussitôt, elle monta à cheval et, employant une très vieille façon de dire, elle s'écria:

— Qui m'aime me suive 1!

Comme elle sortait de l'hôtel du trésorier, on lui apporta une alose. Elle dit, en souriant, à son hôte :

— En nom Dieu! on la mangera à souper. Je vous ramènerai un Godon qui en mangera sa part.

Elle ajouta:

— Nous repasserons ce soir par le pont<sup>2</sup>.

Il y avait cent quaire-vingt-dix-neuf jours qu'on ne le pouvait faire. Cette parole fut trouvée bonne et heureuse.

La bourgeoisie s'était alarmée trop vite. Malgré l'inquiétude que leur donnaient Talbot et ceux de Saint-Laurent, les seigneurs traversèrent la Loire de bon matin, et allèrent retrouver au Portereau leurs chevaux et leurs pages qui y avaient passé la nuit avec les gens de trait et les gens de la commune. Ils y furent tous, le Bâtard, le sire de Gaucourt et les sires de Rais, de Graville, de Guitry, de Coarraze, de Villars, d'Illiers, de Chailly, l'amiral de Culant, les capitaines La Hire et Poton<sup>3</sup>. La Pucelle se tenait en leur compagnie. Les procureurs leur firent parvenir une quantité énorme d'engins : fascines, flèches, traits, martinets, cognées,

<sup>1.</sup> Chronique de l'établissement de la fête, dans Procès, t. V, p. 293. — Le Roux de Lincy, Proverbes, t. II, p. 395.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 124 (déposition de la femme P. Milet). — Chronique de la Pucelle, p. 292.

<sup>3.</sup> Berry, dans Procès, t. IV, pp. 43-44.

plomb, poudre, couleuvrines, canons, échelles 1. L'attaque commença de bonne heure. Ce qui la rendait difficile, ce n'était pas le nombre des Anglais retranchés dans leur boulevard et logés dans les tourelles; il n'y avait là guère que cinq cents hommes 2, commandés, il est vrai, par lord Moleyns, et, sous lui, par lord Poynings et par le capitaine Glasdall, qu'en France on nommait Glassidas, de petite naissance et le premier des Anglais pour le courage 3. Les assaillants, bourgeois, gens d'armes, gens de trait, étaient dix fois plus nombreux. C'était fort à l'honneur du peuple de France, qu'on eût réuni tant de combattants; mais une telle masse d'hommes ne pouvaitêtre employée à la fois. Les chevaliers ne valaient pas grand'chose contre des murailles de terre; et les bourgeois, très ardents, n'étaient pas très solides4. Enfin, le Bâtard, prudent et réfléchi, craignait Talbot 5. En effet, si Talbot avait su, si Talbot avait voulu, il aurait pris la ville pendant que les Français essayaient de prendre les Tourelles. La guerre n'est qu'une suite de hasards, mais dans cette journée, on avait eu vraiment trop peu de souci d'agir de concert. La masse énorme des

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 292. — Journal du siège, p. 284 et passim.

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 87. — Lettre de Charles VII aux Narbonnais (10 mai 1429) dans Procès, t. V, pp. 101 et suiv. — Chronique de la fête dans Procès, t. V, p. 294. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 77. — Morosini, t. III, p. 32, note 1.

<sup>3.</sup> Jarry, Le compte de l'armée anglaise, pp. 94, 95, 136, 206. — Boucher de Molandon, L'armée anglaise..., pp. 94 et suiv.

<sup>4.</sup> Ils portaient surtout le matériel de guerre. Chronique de la Pucelle, P. 292.

<sup>5.</sup> Procès, t. III, p. 5.

combattants n'était pas une force irrésistible, puisque personne, pas même le Bâtard, ne savait la faire mouvoir, ni l'employer. A cette époque, le succès d'une bataille dépendait d'un très petit nombre de combattants. La veille, deux ou trois hommes d'armes avaient décidé de tout.

En fait, devant ces fossés, l'armée des Français semblait une foule énorme de curieux, regardant quelques gens d'armes essayer l'escalade. Malgré le nombre des troupes, l'assaut se réduisit longtemps à une suite de combats singuliers. Vingt fois des hommes de bonne volonté s'approchèrent de la douve et vingt fois ils furent obligés de reculer 1. Il y eut des blessés et des morts, mais non point en grand nombre. Les seigneurs, qui faisaient la guerre toute leur vie, la faisaient prudemment, les routiers ménageaient leurs hommes. Les bourgeois n'étaient pas très aguerris 2. Seule la Pucelle se donnait tout entière. Elle disait sans cesse :

— Ayez bon cœur. Ne vous retirez pas. Vous aurez la bastille de bref<sup>3</sup>.

A midi tout le monde s'en fut dîner. Puis, vers une heure, on se remit à la besogne<sup>4</sup>. La Pucelle porta la première échelle, et, comme elle la posait contre la douve

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 85. --- Chronique de la Pucclle, p. 293. -- Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 77. -- Morosini, t. III, pp. 31 et suiv.

<sup>2.</sup> Comptes de forteresse, dans Journal du siège, pp. 296, 300. — Vergniaud-Romagnési, Notice historique sur le fort des Tourelles, Paris, in-8°, 1832, p. 50.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 293.

<sup>4. «</sup> Post prandium », dit frère Pasquerel (Procès, t. III, p. 108). Cf. la déposition de Dunois (Ibid., p. 8).

elle fut atteinte, à l'épaule, au-dessus du sein droit, d'un vireton tiré si roide, qu'un demi-pied de bois lui traversa la chair 1. Elle savait qu'elle devait être blessée; elle l'avait prédit à son roi, ajoutant qu'il l'employât tout de même. Elle l'avait annoncé aux gens d'Orléans, elle l'avait dit la veille à son aumônier2 et certes, depuis cinq jours, elle faisait bien tout ce qu'il fallait pour que la prophétie s'accomplit3. Les Anglais, voyant que le vireton avait pénétré dans la chair, en furent grandement rassurés: ils croyaient qu'une sorcière, si on pouvait lui tirer du sang, tout son pouvoir s'évanouissait. Les Français en avaient grande tristesse. On la porta un peu à l'écart. Le frère Pasquerel et le page Mugot se tenaient près d'elle. Sentant la douleur, elle craignit et pleura4. Des soldats, comme d'ordinaire il s'en trouve beaucoup dans les combats auprès des blessés, l'entouraient; quelques-uns voulurent la charmer. C'était une pratique habituelle aux gens de guerre de marmotter des patenôtres sur les blessures pour les fermer. On charmait par incantations et conjurations. Les paters de sang avaient la vertu d'arrêter les hémorragies. On employait aussi des billets couverts de caractères magiques. Mais c'était recourir à la puissance des diables et commettre un péché mortel; Jeanne ne voulut point être charmée.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 79. — Eberhard Windecke, 172.

<sup>2.</sup> Procės, t. III, p. 109.

<sup>3.</sup> Greffier de la Chambre des comptes de Brabant, dans Procès, t. IV, p.426.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 109. — Chronique de la Pucelle, pp. 292-293.

- J'aimerais mieux mourir, dit-elle, que de faire chose que je saurais péché ou contraire à la volonté de Dieu. Elle dit encore :
- Je sais bien que je dois mourir. Mais je ne sais ni quand ni comment; je ne sais l'heure. Si l'on peut donner, sans péché, remède à ma blessure, je veux bien être guérie<sup>1</sup>.

On lui ôta son armure. On appliqua sur la plaie de l'huile d'olive avec du lard, et, le pansement fait, elle se confessa au frère Pasquerel en pleurant et en gémissant. Bientôt elle vit venir à elle ses conseillères du ciel, qui portaient des couronnes et répandaient une bonne odeur, madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite; et elle fut réconfortée <sup>2</sup>. Elle se fit armer et retourna à l'assaut <sup>2</sup>.

Le soleit baissait et, depuis le matin, les Français se fatiguaient en vain contre les palissades du boulevard. Monseigneur le Bâtard, voyant ses hommes las et la nuit proche, et craignant sans doute les Anglais du camp de Saint-Laurent-des-Orgerils, résolut de ramener l'armée à Orléans. Il fit sonner la retraite. Déjà la trompette appelait les combattants au Portereau 4. La Pucelle vint à lui et le pria d'attendre encore un peu.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 109 (déposition de Pasquerel).

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 79; t. III, p. 110.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 293.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 216 (déposition de Jean d'Aulon) et t. III, p. 25 (déposition de J. Luillier). — Chronique de la Pucelle, p. 293.

— En nom Dieu! dit-elle, vous entrerez bien bref dedans. N'ayez crainte, et n'auront les Anglais plus de force sur vous.

D'après certains, elle ajouta : « C'est pourquoi, reposezvous un peu; buvez et mangez<sup>4</sup>. »

Tandis qu'ils se rafraîchissaient, elle demanda son cheval, monta dessus et, laissant son étendard à un homme de sa compagnie, elle alla seule, par le coteau, dans les vignes qui n'avaient pu être labourées à la coutume en avril et où les petites feuilles de mai commençaient à s'ouvrir. Là, dans le calme du soir, parmi les échalas formés en faisceaux et les pieds bas des vignes alignées, qui buvaient la première chaleur de la terre, elle se mit en oraison et tendit l'oreille aux voix du ciel<sup>2</sup>. D'ordinaire le tumulte et les cris l'empêchaient de comprendre ce que lui disaient son ange et ses saintes. Elle ne les entendait bien que dans la solitude au tintement des cloches lointaines et dans les sons légers et rythmés qui montent, le soir, des champs et des prairies<sup>3</sup>.

Pendant son absence, le sire d'Aulon, qui ne pouvait pas renoncer encore à gagner la journée, imagina

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 25. — Journal du siège, p. 86. — Eberhard Windecke, p. 173.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 8 (déposition de Dunois). — Je rejette absolument les faits allégués par Charles du Lys, relativement à Guy de Cailly, qui aurait accompagné Jeanne dans les vignes et vu les anges descendre vers elle. Les lettres d'annoblissement de Guy de Cailly sont apoeryphes. — Charles du Lys, Traité sommaire, pp. 50, 52.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 52, 62, 153, 480; t. II, pp. 420, 421.

un dernier expédient. C'était un des moindres seigneurs de l'armée; mais alors, à la bataille, chacun faisait à sa tête et selon son cœur. L'étendard de la Pucelle flottait encore devant le boulevard. L'homme qui le portait, tombant de fatigue, l'avait passé à un homme d'armes, surnommé le Basque, de la compagnie du sire de Villars¹. Le sire d'Aulon, regardant cet étendard béni par les prêtres et qu'on tenait pour heureux, songea que, s'il était porté en avant, les gens de guerre le suivraient, tant ils y avaient d'amour, et, pour ne pas le perdre, escaladeraient le boulevard. A cette idée, il s'approcha du Basque et lui dit:

— Si j'entrais là, et allais au pied du boulevard, me suivrais-tu?

Le Basque promit de le faire. Le sire d'Aulon descendit aussitôt dans le fossé et, se couvrant de sa targette, qui le garantissait des pierres, s'avança vers la douve<sup>2</sup>.

La Pucelle, ayant fait une courte prière, revint, après un demi-quart d'heure, parmi les gens d'armes et leur dit :

— Les Anglais n'ont plus de force. Approchez les échelles<sup>3</sup>.

C'était vrai. Il leur restait si peu de poudre que

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 216. — Le comte Couret, Un fragment inédit des anciens registres de la Prévôté d'Orléans, Orléans, 1897, pp. 12, 20, 21 et passim.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 216.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 86.

leurs derniers boulets, chassés par une charge trop faible, tombaient court comme des pierres jetées à la main<sup>4</sup>. Ils n'avaient plus que des tronçons d'armes. Elle alla au boulevard. Mais, arrivée au bord du fossé, voyant tout à coup aux mains d'un inconnu son étendard qui lui était cher, mille fois plus cher que son épée, et le croyant en péril, elle courut le reprendre, s'approcha du Basque au moment où il descendait dans le fossé, saisit l'étendard par ce qu'on appelait la queue, c'est-à-dire le bout de la toile, et tira de toutes ses forces, en criant :

- Ha! mon étendard, mon étendard!

Le Basque tenait ferme, ne sachant pas qui tirait ainsi d'en haut. Et la Pucelle ne lâchait point. Les seigneurs et capitaines, voyant l'étendard secoué, crurent que c'était un signal et se rallièrent. Cependant le sire d'Aulon était arrivé à la douve. Il pensait que le Basque l'avait suivi pas à pas. Mais, s'étant retourné, il le vit arrêté de l'autre côté du fossé et lui cria:

— Hé! Basque, est-ce là ce que tu m'avais promis? A cet appel le Basque tira si fort qu'il fit lâcher prise à la Pucelle et porta l'étendard jusqu'à la douve².

Jeanne comprit et fut rassurée. Elle dit à ceux qui étaient près d'elle :

- Donnez-vous garde quand la queue de mon étendard touchera contre le boulevard.
  - 1. Chronique de la Pucelle, p. 293.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 216, 217.

Un gentilhomme lui répondit :

— Jeanne, la queue y touche.

Alors elle s'écria:

— Tout est vôtre et y entrez<sup>1</sup>!

Aussitôt, seigneurs et bourgeois, gens d'armes, gens de trait, gens des communes se jetèrent éperdument dans le fossé et grimpèrent en tel nombre et si vivement aux palissades, qu'ils semblaient une compagnie d'oisillons s'abattant sur une haie<sup>2</sup>. Et les Français entrés dans l'enceinte virent s'éloignant, mais tournés encore fièrement vers eux, les lords Moleyns et Poynings, sir Thomas Giffart, bailli de Mantes, et le capitaine Glasdall, qui couvraient la retraite des leurs vers les Tourelles<sup>3</sup>. Glasdall tenait à la main le vieil étendard de Chandos, qui, après avoir flotté sur quatre-vingts ans de victoires, reculait devant l'étendard d'une enfant<sup>4</sup>. Car elle était là, debout sur le rempart, la Pucelle. Et les Anglais se demandaient épouvantés quelle était cette sorcière qui ne perdait pas son pouvoir avec son sang et guérissait par des charmes ses profondes blessures. Cependant elle les regardait avec douceur et tristesse et criait d'une voix pleine de sanglots :

- Glassidas! Glassidas! rends-t'y, rends-t'y au Roi

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 86. — Chronique de la Pueelle, p. 293.

<sup>2.</sup> Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 294.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 87.

<sup>4.</sup> Lettre de Charles VII aux habitants de Narbonne, 10 mai 1429, dans *Procès*, t. V, p. 103. — Monstrelet, dans *Procès*, t. IV, p. 365.

des cieux. Tu m'as appelée putain. J'ai grande pitié de ton âme et de celle des tiens<sup>1</sup>.

En même temps, des murs de la ville et du boulevard de la Belle-Croix, les boulets pleuvaient sur les Tourelles<sup>2</sup>. Montargis et Rifflart leur crachaient des pierres; le nouveau canon de maître Guillaume Duisy leur jetait, de la poterne Chesneau, des boulets de cent vingt livres3. Les Tourelles étaient assaillies du côté du pont. Une gouttière fut jetée sur l'arche rompue par les Anglais, et messire Nicole de Giresme, le moine chevalier, y passa le premier4. Ceux qui le suivirent mirent le feu à la palissade qui, de ce côté, barrait l'accès du fort. Ainsi, les six cents Anglais, épuisés d'armes et de forces, se voyaient attaqués en avant et en arrière. Ils l'étaient aussi par-dessous, de façon sournoise et terrible. Des gens d'Orléans avaient chargé un grand chaland de poix, d'étoupes, de fagots, d'os de cheval, de savates, de résine, de soufre, de quatrevingt-dix-huit livres d'huile d'olive et de telles autres choses pouvant faire feu et fumée; ils l'avaient conduit sous le pont de bois jeté par l'ennemi entre les Tourelles et le boulevard : ils l'y avaient amarré et y avaient mis le feu. Au moment de la retraite des An-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 110 (déposition de Pasquerel).

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, pp 293, 294 ; Morosini, t. III, p. 31.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 17. - Jollois, Histoire du siège, p. 12.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 87. — Chronique de la Pucelle, p. 294. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 294.

glais, ce brûlot incendia le pont. A travers la fumée et la flamme, les six cents passèrent sur le tablier brûlant. Et quand enfin William Glasdall, lord Poynings et lord Moleyns, avec trente ou quarante capitaines, quittant les derniers le boulevard perdu, mirent à leur tour le pied sur le pont, les planches charbonnées croulèrent sous eux et tous, avec l'étendard de Chandos, s'abîmèrent dans la Loire<sup>1</sup>.

Jeanne, émue de pitié, pleura sur l'âme de Glassidas et sur celle des Anglais noyés avec lui<sup>2</sup>. Près d'elle, les capitaines s'affligeaient aussi de la mort de ces braves, songeant qu'ils leur avaient fait grand tort en se noyant, car leur rançon eût rapporté grande finance<sup>3</sup>.

Échappés sur des charbons ardents aux Français du boulevard, les six cents tombèrent sur les Français du pont. Quatre cents furent tués, les autres pris. La journée avait coûté aux Orléanais une centaine d'hommes 4.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 9,25,80.— Chronique de l'établissement de la fête, dans Procès, t. V, p. 294. — Chronique de la Pucelle, p. 294. — Journal du süge, pp. 87-88. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 78. — Perceval de Cagny, p. 145. — Eberhart Windecke, p. 173. — Monstrelet, t. IV, p. 321. — Morosini, t. III, pp. 31 et suiv.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 110 (déposition de Pasquerel).

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 87.

<sup>4.</sup> Le nombre des Anglais qui défendirent les Tourelles est porté, dans le Journal du siège, à 4 ou 500; dans la Lettre de Charles VII, à 600; dans la Relation de la fête du 8 mai, à 800; dans la Chronique de la Pucelle, à 500. — Le nombre des Français, qu'il est impossible d'évaluer exactement, était plus de dix fois supérieur.

Les pertes des Anglais sont portées : l'ar Guillaume Girault, à 300 morts et pris; l'ar Berry, à 400 ou 500 morts et pris;

Quand les derniers cris des vaincus se furent éteints, dans la nuit sombre, au bord de la Loire rougie de flammes, les capitaines français, étonnés de leur victoire, regardaient du côté de Saint-Laurent-des-Orgerils et craignaient encore que sir John Talbot ne saillît de son camp et ne vînt venger ceux qu'il n'avait pas secourus. Durant cette longue attaque, sur laquelle s'était. levé et couché le soleil, Talbot, le comte de Suffolk et les Anglais de Saint-Laurent n'étaient pas sortis de leurs retranchements. Les Tourelles prises, les vainqueurs se tenaient sur leurs gardes, attendant encore Talbot<sup>1</sup>. Mais ce Talbot, dont le nom servait aux mères françaises pour effrayer leurs enfants, ne bougea pas. On l'avait beaucoup craint en cette journée, et il avait lui-même craint que les Français ne lui prissent son camp et ses bastilles du couchant s'il en retirait du monde pour secourir les Tourelles<sup>2</sup>.

Par Jean Chartier, à 400 environ tués et les autres pris;

Par la Chronique de la Pucelle, à 300 tués, 200 prisonniers;

Par le Journal du siège, à 400 ou 500 tués, hors un petit nombre prisonniers;

Par Monstrelet, à 600 ou 800 morts ou pris, dans les mss. ; à 1.000 dans les éditions imprimées ;

Par Bower, à 600 et plus tués.

Les pertes des Français sont portées :

Par Perceval de Cagny, de 16 à 20 morts;

Par Eberhard Windecke, à 5 tués et quelques blessés;

Par Monstrelet, à 100 environ.

A l'estimation de la Pucelle, dans les diverses affaires où elle prit part à Orléans, des Français « cent et même plus » furent blessés.

1. Journal du siège, p. 88.

2. Perceval de Cagny, p. 147. - Chronique de la Pucelle, p. 295.

L'armée se disposa à rentrer dans la ville. Le pont, dont trois arches étaient rompues, fut rendu praticable en trois heures. Bien avant dans la nuit, la Pucelle, ainsi qu'elle l'avait prédit, entra par le pont dans la ville<sup>4</sup>. Pareillement se trouvaient véritables toutes ses prophéties, quand l'accomplissement dépendait de son courage et de sa bonne volonté. Les capitaines l'accompagnaient, suivis de tous les hommes d'armes et de trait, de tous les bourgeois et des prisonniers qu'on amenait deux à deux. Les cloches de la cité sonnèrent; le clergé et le peuple chantèrent le Te Deum<sup>2</sup>. Après Dieu et sa benoîte mère, ils remercièrent très humblement Monsieur saint Aignan et Monsieur saint Euverte, évêques, en leur vie mortelle, et patrons célestes de la ville. Les citoyens estimaient que, devant et durant le siège, ils leur avaient donné assez de cire et assez promené leur châsse pour mériter leur puissante entremise et obtenir par eux victoire et délivrance. Ce qui rendait manifeste l'intervention de ces deux confesseurs, c'est qu'on avait vu, dans le ciel, planer sur les Tourelles, au moment de l'assaut, deux évêques resplendissant de lumière3.

Jeanne fut ramenée à l'hôtel de Jacques Boucher, où

<sup>1</sup> Journal du siège, p. 88. — Chronique de la Pucelle, p. 295. — Jean Chartier, Chronique, t. 1, p. 78.

<sup>2.</sup> Chronique de l'établissement de la fête, dans Procès, t. V, pp. 294 et suiv.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 295. — Journal du siège, p. 88.

un chirurgien pansa à nouveau la blessure qu'elle avait reçue au-dessus du sein. Elle prit quatre ou cinq tranches de pain trempées dans du vin mêlé d'eau, et ne but ni ne mangea autre chose <sup>1</sup>.

Le lendemain, dimanche 8 mai, fète de l'apparition de Saint-Michel, on apprit, au matin, dans Orléans, que les Anglais, sortis des bastilles du couchant qui leur restaient encore, se rangeaient en belle ordonnance, étendards déployés, devant les fossés de la ville. Ceux d'Orléans, hommes d'armes et gens de la commune, avaient grande envie de tomber dessus. A la pointe du jour, le maréchal de Boussac et nombre de capitaines sortirent et se rangèrent devant eux<sup>2</sup>.

La Pucelle alla aux champs avec les prêtres. N'ayant pu mettre sa cuirasse sur son épaule blessée, elle était seulement armée d'une de ces légères cottes de mailles, qu'on appelait jaserans<sup>3</sup>.

Des gens d'armes lui demandèrent :

- Est-ce mal de combattre aujourd'hui dimanche? Elle répondit :
- Il faut entendre la messe<sup>4</sup>.

Elle n'était pas d'avis qu'on les attaquât.

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 295.

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 89. — Chronique de la Pucelle, p. 296. — Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 78, 79. — Le Jouvencel, I, p. 208. Il faut tenir pour historique le passage qui commence par ces mots: « Le sire de Rocquencourt dit: ».

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 9 (déposition de Dunois).

<sup>4.</sup> Ibid., t. III, p. 29 (déposition de J. de Champeaux).

— Pour l'amour et honneur du saint dimanche, ne commencez point la bataille. N'attaquez pas les Anglais, mais, si les Anglais vous attaquent, défendez-vous fort et hardiment, et n'ayez nulle peur, et vous serez les maîtres<sup>1</sup>.

Une de ces pierres consacrées, de forme plate et carrée, bordée de métal, que les clercs portaient en voyage, fut posée sur une table, en un carrefour, dans les champs, au pied d'une croix<sup>2</sup>. Les officiants chantèrent, en grande solennité, hymnes, répons et oraisons, et la Pucelle, avec tous les religieux et tous les hommes d'armes, ouït deux messes dites à cet autel<sup>3</sup>.

Après le *Deo gratias*, elle recommanda d'observer les Anglais.

— Or, regardez, s'ils ont le visage devers nous, ou le dos.

On lui répondit qu'ils avaient le dos tourné et qu'ils s'en allaient.

Elle leur avait dit trois fois: « Allez-vous-en d'Orléans vos vies sauves. » Maintenant elle voulait qu'on les laissât aller sans leur en demander davantage.

- Il ne plaît pas à Messire qu'on les combatte aujourd'hui, dit-elle. Vous les aurez une autre fois. Allons rendre grâces à Dieu<sup>4</sup>.
  - 1. Journal du siège, p. 89.
  - 2. Le Jouvencel.
  - 3. Chronique de la Pucelle, p. 296.
  - 4. Ibid., p. 296

Les Godons s'en allaient. Ils avaient tenu conseil la nuit et résolu de partir<sup>1</sup>. Après avoir fait front une heure durant aux Orléanais pour donner un air menaçant à leur retraite et la faire respecter, ils s'en allaient, gardant un bel ordre de marche<sup>2</sup>. Le capitaine La Hire et le sire de Loré, curieux de savoir quelle route ils prenaient et de voir s'ils ne laissaient rien traîner derrière eux, chevauchèrent à leur poursuite avec cent ou cent vingt lances durant deux ou trois lieues. Les Anglais se retiraient sur Meung<sup>3</sup>.

Les bourgeois, manants, gens des communes, se précipitèrent en foule dans les bastilles abandonnées. Les Godons y avaient laissé leurs malades et leurs prisonniers. Les Orléanais y trouvèrent aussi des munitions et même des vivres, qui n'étaient pas sans doute en grande abondance ni excellents. Mais, dit un Bourguignon, « si en firent bonne chère, car il ne leur avait guère coûté<sup>4</sup> ». Les armes, les canons, les bombardes furent portés dans la ville, les bastilles démolies, pour qu'aucun ennemi désormais ne pût s'y loger<sup>5</sup>.

<sup>1.</sup> Chronique de l'établissement de la fêle, dans Procès, t. V, pp. 294-295. — Chronique de la Pucelle, p. 296.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 296.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, pp. 71, 97, 110. — Journal du siège, p. 89. — Chronique de la Pucelle p. 297. — Morosini, t. III, p. 34. — Walter Bower, Scotichronicon, dans Procès, t. IV, pp. 478-479. — Eberhard Windecke, p. 177.

<sup>4.</sup> Lettre de Charles VII aux Narbonnais, dans *Procès*, t. V, p. 101. — MonstreIet, t. IV, p. 323.

<sup>5.</sup> Journal du siège, pp. 209 et suiv.

Ce jour, furent faites très belles et solennelles processions et fut ouï le sermon d'un bon frère<sup>1</sup>. Les clercs, seigneurs, capitaines, procureurs, gens d'armes et bourgeois visitèrent les églises avec grande dévotion, et le peuple cria: «Noël<sup>2</sup>!»

Ainsi la ville d'Orléans fut délivrée ce 8 mai, au matin, deux cent neuf jours après que le siège y eut été mis et neuf jours après la venue de la Pucelle.

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 216. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 295.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 110. — Journal du siège, p. 92

## CHAPITRE XIV

LA PUCELLE A TOURS ET A SELLES EN BERRY. LES TRAITÉS DE JACQUES GÉLU ET DE JEAN GERSON.

Le dimanche 8 mai, au matin, les Anglais s'en étaient allés, tirant sur Meung et Beaugency. Dans l'après-midi du même jour, messire Florent d'Illiers avec ses gens d'armes quitta la ville délivrée et gagna tout de suite sa capitainerie de Châteaudun, pour la défendre contre les Godons qui tenaient garnison à Marchenoir et allaient s'abattre sur le Dunois. Le lendemain, les autres capitaines de la Beauce et du Gâtinais retournèrent dans leurs villes et forteresses <sup>1</sup>.

Le lundi neuf du même mois, les combattants amenés par le sire de Rais, n'étant plus nourris ni payés, s'en allèrent chacun de son côté; et la Pucelle ne demeura pas davantage<sup>2</sup>. Après avoir assisté à la procession faite

<sup>1</sup> Journal du siège, p. 91. — G. Met-Gaubert, Notice sur Florent d'Illiers, Chartres, 1864, in-8°.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 298.

par les habitants pour remercier Dieu, elle prit congé de ceux vers qui elle était venue à l'heure de l'épreuve et de l'affliction et qu'elle laissait délivrés et pleins d'allégresse. Ils pleuraient de joie, lui rendaient grâce et s'offraient à elle pour qu'elle fît d'eux et de leurs biens à sa volonté. Et elle les remerciait avec douceur<sup>1</sup>.

De Chinon le roi fit envoyer aux habitants des villes demeurées en son obéissance, et notamment à ceux de La Rochelle et à ceux de Narbonne, une lettre écrite à trois reprises, entre le soir du 9 mai et la matinée du 10, à mesure que les nouvelles lui arrivaient. Par cette lettre, il annonçait la prise des bastilles de Saint-Loup, des Augustins et des Tourelles et invitait les bourgeois des villes à louer Dieu et à honorer les vertueux faits accomplis là, notamment ceux de la Pucelle qui « avait toujours été en personne à l'exécution de toutes ces choses² ». Ainsi la chancellerie royale marquait la part de Jeanne dans la victoire. Ce n'était nullement celle d'un capitaine; elle n'exerçait de commandement d'aucune sorte. Mais, venue de Dieu, du moins le pouvait-on croire, sa présence apportait aide et réconfort.

En compagnie de quelques seigneurs, elle se rendit

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 91-92. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 71.

<sup>2.</sup> Lettre de Charles VII aux habitants de Narbonne, dans Procès, t. V, pp. 101, 104. — Arcère, Histoire de La Rochelle. — Moynès, Inventaire des archives de l'Aude, annexes, p. 390. — Procession d'actions de grâces à Brignoles (Var) en l'honneur de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Are (1429). Communication faite au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne (avril 1893), par F. Mireur, Draguignan, 1894, in-8°, p. 175.

à Blois, y passa deux jours<sup>1</sup>, puis s'en fut à Tours, où le roi était attendu<sup>2</sup>. Lorsqu'elle y entra, le vendredi avant la Pentecôte, Charles, parti de Chinon, n'était pas encore arrivé. Elle chevaucha vers lui, sa bannière à la main, et, quand elle le rencontra, elle ôta son bonnet et inclina se plus qu'elle put la tête sur son cheval. Le roi souleva son chaperon, la fit relever et l'embrassa. On dit qu'il eut grande joie à la voir, mais en réalité on ne sait ce qu'il pensait d'elle<sup>3</sup>.

En ce mois de mai 1429, il reçut de messire Jacques Gélu un traité de la Pucelle que probablement il ne lut pas, mais que son confesseur lut pour lui. Messire Jacques Gélu, autrefois conseiller delphinal et présentement seigneur archevêque d'Embrun<sup>4</sup>, commença par craindre que cette bergère ne fût envoyée au roi par ses ennemis pour l'empoisonner ou qu'elle ne fût une sorcière pleine de diables. Il conseilla d'abord de l'examiner avec prudence, sans la repousser précipitamment, car les apparences sont trompeuses et la grâce divine suit souvent des voies extraordinaires. Maintenant, après avoir connu les conclusions des docteurs

<sup>1.</sup> Procės, t. III, p. 80. - Journal du siège, p. 91.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, pp. 72, 76, 80.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 116 (déposition de S. Charles). — Eberhard Windecke, p. 177 et Chronique de Tournai, éd. de Smedt, pp. 407 et suiv. (t. III des Chroniques de Flandre).

<sup>4.</sup> Procès, t. III, pp. 394, 407, t. V, p. 413. — Le P. Marcellin Fornier, Histoire des Alpes-Marilimes ou Cottiennes, t. II, p. 320. — Le P. Ayroles, La Pucelle devant l'Église de son temps, pp. 39, 52.

de Poitiers, appris la délivrance d'Orléans et ouï le cri du commun peuple, messire Jacques Gélu ne gardait plus de doutes sur l'innocence et la bonté de cette jeune fille et, voyant que les docteurs différaient de sentiment sur elle, il rédigea un bref traité, qu'il envoya au roi, avec une très ample, très humble et très insigne épître dédicatoire.

Il y avait, environ ce temps-là, un labyrinthe tracé à l'équerre et au compas dans le pavé de la cathédrale de Reims¹. Les pèlerins, s'ils étaient attentifs et patients, en parcouraient tous les chemins. Le traité de l'archevêque d'Embrun est de même un labyrinthe scolastique très régulier, dans lequel on avance pour reculer et l'on recule pour avancer, sans trop s'égarer, pourvu qu'on y marche avec assez de patience et d'attention. Gélu, comme tous les scolastiques, donne d'abord les raisons contraires aux siennes et c'est seulement quand il a longuement suivi son adversaire qu'il s'achemine dans son propre sens. Ce serait trop faire que de s'engager à sa suite dans les détours de son labyrinthe. Mais puisque les familiers du roi le consultaient, puisqu'il s'adressait au roi et que le roi et son conseil réglèrent, peut-être, leur créance à Jeanne et leur conduite envers elle d'après ce traité théologique, on veut savoir ce qu'ils y trouvèrent professé et recommandé à cette occasion singulière.

<sup>1.</sup> L. Paris, Notice sur le dédale ou labyrinthe de l'église de Reims, dans Ann. des Inst. provinc., 1857, t. IX, p. 233.

Considérant d'abord le bien de l'Église, Jacques Gélu estime que Dieu a suscité la Pucelle pour confondre les mal croyants, dont le nombre, selon lui, n'était pas petit. « A la confusion de ceux, ât-il, qui croient en Dieu comme s'ils n'y croyaient pas, le Très-Haut, qui porte écrit sur sa cuisse : Je suis le Roi des rois et le Scigneur des Dominations, se plut à secourir le roi de France par une enfant nourrie dans le fumier. » L'archevêque d'Embrun découvre cinq raisons pour lesquelles le roi a obtenu le secours divin; ce sont : la justice de sa cause, les mérites éclatants de ses prédécesseurs, les prières des âmes dévotes et les soupirs des opprimés, l'injustice des ennemis du royaume, l'insatiable cruauté de la nation anglaise.

Que Dieu ait choisi une pucelle pour détruire des armées, ce dessein ne surprend point en lui. « Il a créé des insectes tels que les mouches et les puces, par lesquels il abat la superbe des hommes. » Ces petites créatures nous importunent et nous fatiguent au point de nous empêcher d'étudier ou d'agir. Un homme, quelle que soit sa constance, ne peut reposer dans une chambre infestée de puces. Par le moyen d'une jeune paysanne, sortie d'humbles et infimes parents, soumise à un vil labeur, ignorante, simple au delà de ce qu'on peut dire, il a voulu abaisser les superbes, les ramener à l'humilité et leur rendre sa Majesté présente, en sauvant ceux qui périssaient.

Que le Très-Haut ait révélé à une vierge ses desseins

sur le royaume des Lis, n'en soyons pas surpris : il accorde volontiers aux vierges le don de prophétie. Il lui plut de découvrir aux sibylles les mystères cachés à la gentilité tout entière. Sur l'autorité de Nicanor, d'Euripide, de Chrysippe, de Nenius, d'Apollodore, d'Eratosthène, d'Héraclide Pontique, de Marcus Varron et de Lactance, messire Jacques Gélu enseigne que les sibylles furent au nombre de dix : la Persique, la Libyque, la Delphique, la Cinicienne, l'Érythrée, la Samienne, la Cumane, l'Hellespontique, la Phrygienne et la Tiburtine, qui prophétisèrent, au milieu des gentils, la glorieuse incarnation de Notre-Seigneur, la résurrection des morts et la consommation des siècles. Cet exemple lui paraît très digne d'être médité.

Quant à Jeanne, elle est en elle-même inconnaissable. Aristote l'enseigne: rien n'est dans l'intellect qui n'ait été d'abord dans la sensation, et la sensation ne pénètre pas au delà des apparences. Mais, où l'esprit ne peut entrer directement, il atteint par détour. Autant que l'humaine fragilité permet de le savoir, à regarder ses œuvres, la Pucelle est de Dieu. Bien qu'appliquée aux armes, elle ne conseille jamais la cruauté; elle est miséricordieuse aux ennemis qui se rendent à merci, et elle offre la paix. Enfin, l'archevêque d'Embrun croit que cette Pucelle est un ange envoyé par le Seigneur Dieu des armées pour le salut du peuple; non qu'elle en ait la nature; mais elle en fait l'office. Sur la conduite à tenir en cette merveilleuse occasion, le docteur est d'avis que le roi observe dans la guerre les règles de la prudence humaine. Il est écrit : « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Un esprit industrieux aurait été donné en vain à l'homme, s'il ne s'en servait point dans ses entreprises. Il faut délibérer longtemps ce qui doit être exécuté soudain. Ce n'est ni par des vœux ni par des supplications de femme que s'obtient le secours de Dieu. Par action et conseil on accède à l'issue prospère.

Mais il ne faut pas repousser l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi il doit être fait selon le vouloir de la Pucelle, alors même que ce vouloir paraîtrait douteux et sans grande apparence de vérité. Si la Pucelle est trouvée stable dans ses paroles, que le roi la suive et se confie à elle comme à Dieu pour la conduite du fait auquel elle a été commise. S'il survient au roi quelque doute, qu'il incline vers la sagesse divine plutôt qu'à l'humaine prudence, car il n'y a pas de mesure de l'une à l'autre, comme il n'y a pas de proportion du fini à l'infini. Aussi faut-il croire que Celui qui envoya cette enfant saura lui inspirer des conseils meilleurs que les conseils des hommes. Et l'archevêque d'Embrun tire de ses raisonnements aristotéliques cette conclusion bicéphale:

« D'une part, pour ce qui est de préparer les batailles, d'employer machines, échelles et tous autres engins de guerre, de jeter des ponts, d'envoyer aux combattants des vivres en quantité suffisante, d'avoir bonnes finances, toutes choses sans lesquelles les entreprises ne sauraient réussir que par miracle, nous faisons suffisamment entendre qu'il y faut pourvoir par prudence humaine.

» Mais lorsqu'on voit, d'autre part, la sagesse divine s'apprêter à agir spécialement, la prudence humaine doit s'humilier et renoncer. C'est alors, disons-nous, que le conseil de la Pucelle doit être demandé, recherché, requis préférablement à tout autre. Celui qui donne la vie donne la nourriture. A ses ouvriers il fournit les outils. C'est pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur. Il fit sienne la cause du roi. Il inspirera à ceux qui la tiennent tout ce qu'il faudra faire pour la gagner. Dieu ne laisse point ses œuvres imparfaites. »

Et l'archevêque termine son traité en recommandant spécialement au roi la Pucelle comme inspiratrice de saintes pensées et révélatrice d'œuvres pies. « Nous donnons ce conseil au roi, que chaque jour il accomplisse une œuvre agréable à Dieu, et que de cela il confère avec la Pucelle; que les avis qu'il en recevra, il les mette en usage pieusement et dévotement, pour que Dieu ne lui retire pas sa main, mais lui continue sa grâce<sup>1</sup>. »

Le grand docteur Gerson, ancien chancelier de l'uni-

<sup>1.</sup> Bibl. Nat., fonds latin, n° 6199, folio 36 — Procès, t. III, pp. 395-410. — Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations, pp. 365 et suiv.— Le P. Ayroles, La Pucelle devant l'Église de son temps, pp. 31-52.

versité, achevait alors à Lyon, dans le couvent des Célestins, dont son frère était prieur, sa vie pleine de travaux et de fatigues¹. L'an 1408, curé de Saint-Jeanen-Grève, à Paris, en prononçant dans son église paroissiale l'oraison funèbre du duc d'Orléans, assassiné par l'ordre du duc de Bourgogne, il souleva la fureur du peuple et courut grand risque d'être massacré. Au concile de Constance, impatient d'envoyer l'hérétique au feu « par une cruauté miséricordieuse<sup>2</sup> », il pressa la condamnation de Jean Huss, sans égard au sauf-conduit que celui-ci avait reçu de l'Empereur, estimant avec tous les pères assemblés, que selon le droit naturel divin et humain nulle promesse ne doit être tenue au préjudice de la foi catholique. Il poursuivit au synode, avec une même ardeur, la condamnation des propositions de Jean Petit sur la légitimité du tyrannicide. Au temporel comme au spirituel, il professait l'unité d'obédience et le respect des autorités établies. Comparant, dans un de ses sermons, le royaume de France à la statue de Nabuchodonosor, il fait des marchands et des artisans les jambes du colosse, « qui sont partie de fer, partie de terre, pour leur labeur et humilité à servir et à obéir... » Fer signifie labeur et terre humilité.

<sup>1.</sup> Launoy, Historia Navarrici Gymasii, lib. IV, ch. V. — J.-B. Lecuy, Essai sur la vie de Jean Gerson, chancelier de l'église et de l'université de Paris, sur sa doctrine, sur ses éerits..., Paris, 1832, 2 vol. in-8°. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. II, p. 94. — A.-L. Masson, Jean Gerson, sa vie, son temps, ses œuvres, Lyon, 1894, in-8°.

<sup>2.</sup> Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 270.

Tout le mal est venu de ce que le roi et les notables citoyens ont été tenus en servitude par l'outrageuse entreprise des gens de petit état<sup>1</sup>.

Maintenant, accablé de misères et de tristesses, il instruisait les jeunes enfants. « C'est par eux, disait-il, qu'il faut commencer la réforme <sup>2</sup>. »

La délivrance de la cité ducale dut réjouir le vieux défenseur du parti d'Orléans. Les conseillers du dauphin, désireux de mettre en œuvre la Pucelle, lui communiquèrent les délibérations de Poitiers et lui demandèrent son avis comme à un bon serviteur de la maison de France. En réponse, il composa un traité succinct de la Pucelle.

Dans cet écrit, il prend soin tout d'abord de distinguer entre ce qui est de foi et ce qui est de dévotion. En matière de foi, le doute n'est pas permis. Quant à ce qui est de dévotion, comme on dit vulgairement : « Qui ne le croit n'est pas damné. » Pour qu'une chose soit de dévotion, trois conditions sont requises : il faut 1° qu'elle soit édifiante; 2° qu'elle soit probable et attestée par la rumeur publique ou le témoignage des fidèles; 3° qu'il ne s'y mêle rien de contraire à la foi. A ces conditions, il convient de n'en porter ni réprobation ni approbation opiniâtres, mais plutôt de s'en rapporter à l'Église.

<sup>1.</sup> Gerson, Opera, t. IV, pp. 668-678.

<sup>2.</sup> Gerson, Adversus corruptionem Juventutis. — A. Lafontaine, De Johanne Gersonio puerorum adulescentiumque institutore... La Chapelle-Montligeon, 1902, in-8°.

Par exemple, sont matières de dévotion et non de foi, la conception de la très sainte Vierge, les indulgences, les reliques. Une relique est vénérée en un lieu ou dans un autre ou dans plusieurs lieux à la fois. Le Parlement de Paris a naguère disputé sur le chef de monseigneur saint Denys, vénéré à Saint-Denys en France et dans la cathédrale de Paris. C'est matière de dévotion<sup>1</sup>.

D'où il faut conclure que l'on peut pieusement et salutairement, en matière de dévotion, admettre le fait de cette Pucelle, surtout en regardant aux fins, qui sont la restitution du royaume à son roi et la très juste expulsion ou débellation de ses très obstinés ennemis.

D'autant plus qu'on n'a pas trouvé qu'elle usât de sortilèges prohibés par l'Église ni de superstitions publiquement réprouvées, ni qu'elle agît avec cautèle, par fourberie, pour son gain propre, lorsqu'en gage de sa foi, elle expose son corps aux plus grands dangers.

Et, si plusieurs apportent divers témoignages sur son caquet, sa légèreté, son astuce, c'est le lieu d'alléguer cet adage de Caton: « Nos arbitres, ce n'est pas ce que chacun dit. » Selon la parole de l'Apôtre, on ne doit pas mettre en cause le serviteur de Dieu. Bien plutôt il convient ou de s'abstenir ou de soumettre aux supérieurs ecclésiastiques, comme il est

<sup>1.</sup> Gallia Christiana, t. VII, col. 142. — Jean Juvénal des Ursins, année 1406.

permis, les points douteux. Ainsi fut fait, dans le principe, pour la canonisation des saints. Le canon des saints n'est pas de nécessité de foi, à strictement parler, mais de pieuse dévotion. Toutefois il ne doit pas être réprouvé par homme quelconque, à tort et à travers.

Pour en venir au cas présent, il faut remarquer les circonstances suivantes :

Premièrement. Le conseil royal et les gens de guerre furent induits à croire et à obéir, et ils affrontèrent le risque d'être défaits sous la conduite d'une fillette, ce qui eût été grande vergogne.

Deuxièmement. Le peuple exulte, et sa pieuse créance semble conspirer à la louange de Dieu et à la confusion des ennemis.

Troisièmement. Les ennemis se cachent, même leurs princes, et sont agités de diverses terreurs. Ils tombent en faiblesse comme des femmes grosses, conformément aux imprécations contenues dans le cantique que chanta sur le tympanon Marie, sœur de Moïse, dans un chœur de danseurs et de chanteurs : « Chantons au Seigneur, car il a été glorieusement magnifié. Que tombent sur ses ennemis la crainte et la terreur! » Et nous aussi, chantons le cantique de Marie, avec une dévotion consonante à notre fait.

Quatrièmement enfin. Et cela est à peser : Cette Pucelle et les soldats attachés à elle ne quittent point les voies de la prudence humaine, et ils ne tentent pas Dieu. D'où il est visible que cette Pucelle ne s'obstine pas au delà de ce qu'elle répute être monition ou inspirations reçues de Dieu.

On pourrait exposer encore plusieurs circonstances de sa vie, depuis l'enfance, qui ont été recueillies abondamment. Il n'en sera rien rapporté ici.

Il est à propos de tirer exemple de Déborah et de sainte Catherine, qui convertit miraculeusement cinquante docteurs ou rhéteurs, de Judith et de Judas Macchabée. Dans leur fait, selon l'ordre constant, se trouvèrent beaucoup de circonstances d'ordre purement naturel.

A un premier miracle ne succèdent pas toujours d'autres miracles attendus des hommes. Alors même que la Pucelle serait déçue dans son attente et la nôtre (puisse-t-il n'en pas advenir ainsi!), il n'en faudrait pas conclure que les premiers effets furent produits par le malin esprit et non par influence céleste, mais préférablement croire que nos espérances aient péri à cause de notre ingratitude et de nos blasphèmes, ou par quelque juste et impénétrable jugement de Dieu! Nous le supplions de détourner de nous sa colère et de nous regarder favorablement.

Tirons des enseignements premièrement pour le roi et les princes du sang royal; deuxièmement, pour la milice du roi et du royaume; troisièmement, pour le clergé et le peuple; quatrièmement, pour la Pucelle. De ces enseignements, unique est la fin : mener bonne vie, dévote à Dieu, juste au prochain, sobre, vertueuse et tempérante à soi-même. Et quant à l'enseignement spécial à la Pucelle, il faut que la grâce, que Dieu a manifestée en elle, soit employée non en vanités soucieuses, non en profits mondains, non en haines de partis, non en séditions cruelles, non en vengeance des actes accomplis, non en glorifications ineptes, mais en mansuétude et oraisons, avec actions de grâce, et que chacun contribue, par libérale subvention de biens temporels, à l'instauration de la paix en son lit de justice, afin que, délivrés des mains de nos ennemis, Dieu nous étant plus propice, nous le servions dans la sainteté et la justice.

En terminant son traité, Gerson examine brièvement un point de droit canon qui avait déjà été touché par les docteurs de Poitiers. Il établit qu'il n'est pas défendu à la Pucelle de porter un habit d'homme.

Premièrement. L'ancienne loi interdisait à la femme de porter un habit d'homme et à l'homme un habit de femme. Cette loi, en tant que judicielle, cesse d'être en vigueur dans la nouvelle loi.

Deuxièmement. En tant que morale, cette loi demeure obligatoire. Mais elle ne concerne, en ce cas, que l'indécence de l'habit.

Troisièmement. En tant que judicielle et morale, cette loi n'interdit pas de porter l'habit viril et militaire à cette Pucelle que le Roi du ciel élut porte-étendard pour fouler à ses pieds les ennemis de la justice.

Où la divine vertu opère, les moyens sont conformes aux fins.

Quatrièmement. On peut alléguer des exemples tirés des histoires sainte et profane, rappeler Camille et les Amazones.

Jean Gerson termina ce traité le dimanche de la Pentecôte, huit jours après la délivrance d'Orléans. Ce fut son dernier écrit. Il mourut au mois de juillet de cette même année 1429, la soixante-cinquième de sa vie<sup>1</sup>.

C'est le testament politique du grand universitaire en exil. La victoire de la Pucelle réjouit les derniers jours de sa vie. Il chante de sa voix presque éteinte le cantique de Marie. Mais à la joie que lui cause le bon événement, se mêlent les tristes pressentiments de sa vieille sagesse. En même temps qu'il voit en la Pucelle bien venue un sujet d'allégresse et d'édification pour le peuple, il craint que les espérances qu'elle inspire ne soient bientôt déçues. Et il avertit ceux qui maintenant l'exaltent dans le triomphe de ne point se détourner d'elle aux mauvaises heures.

Son argumentation maigre et sèche n'est pas différente au fond de la grasse et molle argumentation de Jacques Gélu. On trouve dans l'une et dans l'autre les mêmes raisonnements et les mêmes preuves et les

<sup>1.</sup> Œuvres de Gerson, éd. Ellies Dupin, Paris, 1706, in-folio, t. IV, p. 864. — Procès, t. III, p. 298; t. V, p. 412. — Le P. Ayroles, La Pucelle devant l'Eglise de son temps, p. 24.

deux docteurs s'accordent dans leurs conclusions qui sont celles des maîtres de Poitiers.

Pour les docteurs de Poitiers, pour l'archevêque d'Embrun, pour l'ancien chancelier de l'Université, pour tous les théologiens armagnacs, le fait de la Pucelle n'est pas matière de foi. Comment le pourrait-il être avant que le pape et le concile en eussent décidé? On est libre d'y croire comme de n'y pas croire. Mais c'est un sujet d'édification, et il convient de le méditer non dans un esprit aride, et qui doute obstinément, mais avec bonne volonté et selon la foi chrétienne. Sur le conseil de Gerson, les âmes bénévoles croiront que la Pucelle vient de Dieu, comme elles croient que le chef de Monseigneur saint Denys est offert en même temps à la vénération des fidèles dans l'église cathédrale de Paris et dans l'église abbatiale de Saint-Denys en France. Elles ne s'attacheront pas tant à la vérité littérale qu'à la vérité spirituelle et elles ne pécheront pas par trop de curiosité.

En somme, ni le traité de Jacques Gélu, ni celui de Jean Gerson ne donnent de grandes clartés au roi et à son conseil. Les exhortations n'y manquent point; mais elles reviennent toutes à dire : « Soyez sages et pieux, pensez avec humilité, force et prudence. » Sur le point qui importait le plus, l'emploi à faire de la Pucelle dans la conduite de la guerre, l'archevêque d'Embrun enseigne doctenient : « Accomplissez ce que la Pucelle ordonne et ce que la prudence commande et

-

pour le surplus faites œuvres pies et belles oraisons. » Il y avait là de quoi embarrasser un capitaine comme le sire de Gaucourt et même un bon prud'homme tel que le seigneur de Trèves. Il apparait que ces clercs laissaient au roi toute liberté de jugement et d'action et qu'ils lui conseillaient finalement non de croire à la Pucelle, mais d'y laisser croire le peuple et les gens d'armes.

Le roi garda Jeanne près de lui durant les dix jours qu'il demeura dans sa ville de Tours. Cependant le conseil délibérait sur la conduite à tenir 1. On n'avait point d'argent. Charles en trouvait encore assez facilement pour faire des présents aux gentilshommes de son hôtel, mais il avait grand'peine à s'en procurer pour payer les dépenses de la guerre 2. Il devait des gages à ses gens d'Orléans. Ceux-là avaient peu reçu et beaucoup dépensé. Ils en étaient du leur, et réclamaient leur paiement. Aux mois de mai et de juin, par quatre fois, le roi répartit aux capitaines qui avaient défendu la ville des sommes montant à quarante et un mille six cent trente et une livres 3. Il était victorieux à bon marché. La défense d'Orléans lui coûta cent dix mille

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 12, 72, 76, 80. — Chronique de la Pucelle, p. 298. → Journal du siège, p. 93. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 299. — Lettre écrite par les agents d'une ville allemande, dans Procès, t. V, p. 349. — Chronique de Tournai (Recueil des Chroniques de Flandre, t. III, p. 412). — Eberhard Windecke, p. 177. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 215.

<sup>2.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, pp. 634 et suiv.

<sup>3.</sup> Loiseleur, Compte des dépenses, pp. 147 et suiv

livres en tout. Les bourgeois de la ville firent le reste; ils donnèrent jusqu'à leurs petites cuillers d'argent<sup>1</sup>.

Il eût été expédient sans doute de chercher à détruire cette terrible armée de sir John Falstolf qui avait causé naguère tant de peur à ceux d'Orléans. Mais on ne savait pas où elle se trouvait. Elle était disparue entre Orléans et Paris. Il eût fallu la chercher; ce n'était pas possible; on n'y songea pas. L'art de la guerre ne comportait pas alors des opérations si savantes. Il fut question d'aller en Normandie, idée si naturelle que dans le peuple on croyait déjà le dauphin à Rouen<sup>2</sup>. Finalement on décida de reprendre les châteaux que les Anglais tenaient sur la Loire en amont et en aval d'Orléans, Jargeau, Meung, Beaugency<sup>3</sup>. Entreprise utile et qui ne présentait pas grandes difficultés, à moins qu'on eût sur les bras l'armée de sir John Falstolf, ce que personne ne pouvait dire.

Sans plus attendre, monseigneur le Bâtard alla sur Jargeau avec un peu de chevalerie et les routiers de Poton; mais la Loire était haute et remplissait les fossés. N'ayant pas d'engins de siège, ils se retirèrent après avoir fait quelque mal aux Anglais et tué le capitaine de la ville 4.

<sup>1.</sup> Procès, t. V, pp. 256 et suiv., et Relevé des comptes de commune et de forteresse, dans Journal du siège. — A. de Villaret, loc. cit., p. 61. — Couret, Un fragment inédit des anciens registres de la Prévôté d'Orléans.

<sup>2.</sup> Morosini, t. III, p. 61.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, pp. 9, 10.

<sup>4.</sup> Journal du siège, p. 93. — Chronique de la Pucelle, p. 300.

La Pucelle n'entrait pas volontiers dans les raisons des capitaines. Elle n'écoutait que ses Voix, qui lui disaient des paroles infiniment simples. Elle ne pensait qu'à accomplir sa mission. Ce n'était pas pour supputer les ressources du trésor royal, ordonner les aides et les tailles, traiter avec les gens d'armes, les marchands et les convoyeurs, faire des plans de campagne, négocier des trêves, que madame sainte Catherine, madame sainte Marguerite et monseigneur saint Michel archange l'avaient envoyée en France: c'était pour qu'elle conduisît le dauphin à son sacre. Aussi était-ce à Reims qu'elle le voulait mener; non qu'elle sût comment on y pouvait aller, mais elle pensait que Dieu la guiderait. Tout retard, toute lenteur, toute délibération même la désolait et l'irritait. Fréquentant chez le roi, elle le pressait avec douceur. Maintes fois elle lui dit:

— Je durerai un an, guère plus. Qu'on pense à bien besoigner pendant cette année !

Et elle dénombrait les quatre charges dont elle avait à s'acquitter en cet espace de temps. C'était, après avoir délivré Orléans, chasser les Godons hors de France, faire couronner et sacrer le roi à Reims et tirer le duc d'Orléans des mains des Anglais <sup>2</sup>. Un jour, n'y pouvant tenir, elle alla trouver le roi tandis qu'il

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 99.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 99 (déposition du duc d'Alençon).

était dans un de ces retraits clos par des boiseries sculptées, qu'on pratiquait dans les grandes salles des châteaux, et qui servaient aux réunions familières. Elle heurta l'huis, entra presque aussitôt et trouva le roi qui conversait avec maître Gérard Machet, son confesseur, monseigneur le Bâtard, le sire de Trèves et un seigneur de ses plus familiers, nommé messire Christophe d'Harcourt. Elle s'agenouilla et, tenant le roi embrassé par les jambes (car elle savait à quoi la politesse l'obligeait), elle lui dit:

— Gentil dauphin, n'assemblez plus tant et de si longs conseils. Mais venez tout de suite à Reims recevoir votre digne sacre <sup>1</sup>.

Le roi lui fit bon visage, mais ne répondit rien. Le seigneur d'Harcourt, averti que la Pucelle conversait avec des anges et des saintes, fut curieux de savoir si vraiment la pensée de mener le roi à Reims lui venait de ses visiteurs célestes. Employant pour les désigner le mot dont elle se servait elle-même:

— Est-ce votre Conseil, lui demanda-t-il, qui vous parle de telles choses?

Elle répondit :

— Oui, et je suis beaucoup aiguillonnée à cet endroit.

Le seigneur d'Harcourt reprit aussitôt:

- Ne voudriez-vous pas dire ici, en présence du
- 1. Procès, t. III, p. 12. Journal du siège, p. 93. Chronique de la Pucelle, p. 299.

roi, la manière de votre Conseil, quand il vous parle?

Jeanne rougit à cette demande.

Voulant lui épargner tout embarras et toute contrainte, le roi lui dit doucement:

— Jeanne, vous plaît-il bien de déclarer ce qu'on vous demande, en présence des personnes ici présentes?

Mais Jeanne s'adressant au seigneur d'Harcourt :

— Je vois bien ce que vous voulez savoir, lui ditelle, et je vous le dirai volontiers.

Et tout de suite elle fit sentir au roi le tourment qu'elle éprouvait de n'être pas crue et elle révéla sa consolation intérieure :

— Quand je suis contristée en quelque manière de ce qu'on ne croit pas facilement ce que je dis par mandement de Messire, je me retire à part, et me plains à Messire de n'être facilement crue de ceux à qui je parle. Et mon oraison faite, aussitôt j'entends une voix qui me dit : « Fille de Dieu, va! Je serai à ton aide, va! » Et à l'entendre, j'ai grand'joie. Et même je voudrais toujours rester en cet état¹.

Tandis qu'elle répétait les paroles de la Voix, Jeanne levait les yeux au ciel. Les seigneurs présents furent frappés de l'expression céleste que prenait alors le regard de la jeune fille. Pourtant ces yeux noyés, cet

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 12 (déposition de Dunois).

air de ravissement dont s'émerveillait monseigneur le Bâtard, ce n'était pas une extase, c'était l'imitation d'une extase¹. Scène à la fois pleine d'artifice et de naïveté, qui montre et la douceur du roi, bien incapable de faire la moindre peine à cette enfant, et la légèreté avec laquelle les seigneurs de la cour croyaient ou feignaient de croire aux plus étranges merveilles et qui surtout fait apparaître que, dès ce moment, on ne regardait pas comme un mal, dans le conseil du roi, que la petite sainte donnât au projet du sacre l'autorité d'une révélation divine.

La Pucelle accompagna le roi à Loches, et elle resta auprès de lui jusqu'après le vingt-troisième jour de mai<sup>2</sup>.

Le peuple croyait en elle. Quand elle sortait dans les rues de Loches, les habitants se jetaient dans les jambes de son cheval; ils baisaient les mains et les pieds de la sainte. Maître Pierre de Versailles, religieux de Saint-Denys en France, un des interrogateurs de Poitiers, la voyant qui recevait ces marques de vénération, la blâma théologalement:

— Vous faites mal, lui dit-il, de souffrir telles choses, qui ne vous sont pas dues. Prenez-y garde: vous induisez les hommes en idolâtrie.

Jeanne, pensant à l'orgueil qui pourrait s'insinuer dans son cœur, répondit :

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 12.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, pp. 9, 11, 80.

— En vérité je ne saurais m'en garder, si Messire ne m'en gardait <sup>1</sup>.

Elle voyait avec humeur que certaines bonnes femmes vinssent à elle pour la saluer; cela lui semblait une espèce d'adoration dont elle s'effrayait. Mais elle ne repoussait pas les pauvres gens qui venaient à elle; elle ne leur faisait pas de déplaisir et plutôt les supportait à son pouvoir <sup>2</sup>.

Le renom de sa sainteté s'était répandu par toute la France avec une promptitude merveilleuse. Beaucoup de personnes pieuses portaient sur elles des médailles de plomb ou d'autre métal à sa ressemblance, selon l'usage établi pour honorer la mémoire des saints 3. On plaçait dans les chapelles ses images peintes ou taillées. A la collecte de la messe, le prêtre récitait « l'oraison de la Pucelle pour le royaume de France » :

« Dieu, auteur de la paix, qui détruis, sans arc ni flèche, les ennemis qui mettent leur espoir en euxmêmes<sup>4</sup>, nous te demandons, seigneur, de nous protéger dans notre adversité, et, de même que tu as délivré ton peuple par la main d'une femme, tends à Charles

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 84.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 1, p. 102.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, pp. 290-291. — A. Forgeais, Collection de plombs historiés trouvés dans la Seine, Paris, 1869 (5 vol. in-8°), t. II, IV et passim. — Vallet de Viriville, Notes sur deux médailles de plomb relatives à Jeanne d'Arc, Paris, 1861, in-8°, 30 p. [Extrait de la Revue Archéologique.] — N. Valois, Un nouveau témoignage sur Jeanne d'Arc, pp. 8, 13. — Cf. Appendice IV.

<sup>4.</sup> Procès, t. V, p. 104. Je lis in se sperantes.

notre roi ton bras victorieux, afin que nos ennemis, qui s'assurent en leur multitude et se glorifient de leurs flèches et leurs lances, soient par lui surmontés à l'heure présente et qu'il lui soit donné, à la fin de ses jours de parvenir glorieusement avec son peuple jusqu'à toi, qui es la voie, la vérité et la vie. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, etc¹. »

On consultait alors les saints et les saintes dans toutes les difficultés de la vie. Plus on les jugeait innocents et simples, plus on leur demandait conseil. Car on était mieux assuré, s'ils ne savaient rien dire, que c'était Dieu qui parlait par leur bouche. On pensait que la Pucelle n'avait pas d'esprit; c'est pourquoi on la croyait capable de résoudre les questions les plus difficiles avec une infaillible sagesse. On voyait que, sans savoir faire la guerre, elle la faisait mieux que les capitaines, et l'on en concluait que tout ce qu'elle accomplirait dans sa sainte ignorance, elle l'accomplirait excellemment. C'est ainsi qu'à Toulouse un capitoul s'avisa de la consulter en matière financière. Les gardes de la monnaie de cette ville ayant reçu ordre de frapper de nouvelles espèces inférieures de beaucoup à celles qui avaient cours jusque-là, les bourgeois s'en émurent; d'avril à juin les capitouls s'employèrent à faire rapporter cette mesure. Et le 2 juin, le capitoul Pierre

<sup>1.</sup> Procès, t. V, p. 104. — Lanéry d'Arc, Le culte de Jeanne d'Arc au XV° siècle, 1886, in-8°.

Flamenc demanda en conseil qu'on écrivît à la Pucelle pour lui exposer les inconvenients survenus du fait de la mutation des monnaies et pour lui demander d'y apporter remède. En faisant cette proposition au Capitole, Pierre Flamenc pensait qu'une sainte était de bon conseil sur toute matière et particulièrement en matière d'espèces monnayées, surtout si elle se trouvait l'amie du roi, comme c'était le cas de la Pucelle 1.

Jeanne envoya de Loches, un petit anneau d'or à la dame de Laval qui sans doute lui avait demandé un objet qu'elle eût touché². Jeanne, dame de Laval, avait épousé, cinquante-quatre ans en çà, sire Bertrand Du Guesclin dont la mémoire était précieuse aux Français et qu'on nommait, dans la maison d'Orléans, le dixième preux. Madame Jeanne n'égalait point en renommée Tiphaine Raguenel, astrologienne et fée ³, première femme de sire Bertrand. C'était une dame avare et colérique. Chassée par les Anglais de sa terre de Laval, elle vivait retirée à Vitré avec sa fille Anne, qui s'était mise dans le cas de lui déplaire quand, treize ans auparavant, jeune veuve, elle avait épousé secrète-

<sup>1.</sup> A. Thomas, Le siège d'Orléans, Jeanne d'Arc et les capitouls de Toulouse, dans Annales du Midi, 1889, pp. 235, 236.

<sup>2.</sup> Lettre des Laval, dans *Procès*, t. V, p. 109. — Bertrand de Broussillon, *La maison de Laval*, *les Montfort-Laval*, Paris, 1900, in-8°, t. III, p. 75. — C'est par erreur que Quicherat (*Procès*, t. V, p. 105) donne à la veuve de Du Guesclin le nom de Anne, et à la mère de Guy et d'André le nom de Jeanne.

<sup>3.</sup> Cuvelier, Poème de Duguesclin, vers 2325 et seq.

ment un petit cadet sans terres. Ce qu'ayant découvert, madame Jeanne enferma sa fille dans un cachot et reçut le cadet à coups d'arbalète. Après quoi les deux dames vécurent paisiblement ensemble<sup>1</sup>.

De Loches la Pucelle se rendit à Selles-en-Berry, assez grosse ville sur la rive gauche du Cher, où les trois états du royaume s'étaient assemblés peu de temps auparavant et où se faisait le rassemblement des troupes<sup>2</sup>.

Le samedi 4 juin, elle reçut un héraut que les habitants d'Orléans lui envoyaient pour lui donner nouvelles des Anglais<sup>3</sup>. Comme chef de guerre, ils ne connaissaient qu'elle.

Cependant, entourée de moines, elle menait, au milieu des gens d'armes, une vie bonne, singulière et monastique. Elle mangeait et buvait peu <sup>4</sup>. Elle communiait une fois la semaine et se confessait fréquemment <sup>5</sup>. En entendant la messe, au moment de l'élévation, à confesse et quand elle recevait le corps de Notre-Seigneur, elle pleurait à grande abondance de larmes. Chaque soir, à l'heure de vêpres, elle se retirait dans une église et faisait sonner les cloches pendant une demi-heure environ pour appeler les religieux

<sup>1.</sup> Bertrand de Broussillon, La maison de Laval, in-8°, 1900, t. III, loc. cit.

<sup>2.</sup> Lettre de Gui de Laval, dans *Procès*, t. V, p. 105. — Lucien Jeny et P. Lanéry d'Arc, *Jeanne d'Arc en Berry*, Paris, s. d., in-8°, p. 53.

<sup>3.</sup> Comptes de forteresse, dans Procès, t. V, p. 262.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, pp. 3, 9, 15, 18, 22, 69, 219 et passim.

<sup>5.</sup> Ibid., t. V, aux mots: Confession et Communion; le duc d'Alençon dit deux fois la semaine (Procès, t. III, p. 100).

mendiants qui suivaient l'armée. Puis elle se mettait en oraison, tandis que les bons frères chantaient une antienne en l'honneur de la Vierge Marie <sup>1</sup>.

Bien qu'elle pratiquât, à son pouvoir, les austérités que commande une dévotion spéciale, elle se montrait magnifiquement vêtue, comme un seigneur, ayant en effet seigneurie de par Dieu. Elle portait habit de gentilhomme, c'est-à-dire petit chapeau, pourpoint et chausses ajustées, très nobles huques de drap d'or et de soie bien fourrées et souliers lacés en dehors du pied 2. En la voyant ainsi vêtue, les personnes les plus austères du parti dauphinois ne se scandalisaient point. Elles lisaient dans l'Écriture qu'Esther et Judith, inspirées du Seigneur, se chargèrent de parures, il est vrai dans l'ordre de leur sexe et afin d'induire Assuérus et Holopherne en concupiscence pour le salut d'Israël. Et elles estimaient que si Jeanne se couvrait d'ornements virils afin de paraître aux gens d'armes un ange venant donner la victoire au roi très chrétien, loin de céder aux vanités du monde, elle considérait uniquement, comme Esther et Judith, l'intérêt du peuple saint et la gloire de Dieu. Mais les clercs anglais et bourguignons, tournant l'édification

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 14; t. II, pp. 420, 424.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, pp. 220, 253; t. II, pp. 294, 438. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 60. — Analyse d'une lettre de Regnault de Chartres, dans Rogier (Procès, t. V, 168-169). — Martin le Franc, Le champion des dames, dans Procès, t. V, p. 48.

en scandale, disaient que c'était une femme dissolue en ses habits et ses mœurs.

Depuis sept ans déjà, saint Michel archange et les saintes Catherine et Marguerite, portant des couronnes riches et précieuses, venaient à elle et lui parlaient. C'était dans le son des cloches, à l'heure de complies et de matines, qu'elle entendait le mieux leurs paroles 1. Les cloches alors, grandes ou petites, métropolitaines, paroissiales ou conventuelles, bourdons, campanes, campanelles et moineaux, sonnées à la volée ou carillonnées en cadence, de leurs voix graves ou claires, parlaient à tout le monde et de toutes choses. Elles étaient le chant aérien du calendrier ecclésiastique et civil. Elles convoquaient les clercs et les fidèles aux offices, lamentaient les morts et louaient Dieu; elles annonçaient les foires et les travaux des champs; elles faisaient voler par le ciel les grandes nouvelles, et, dans ces temps de guerre, elles appelaient aux armes, sonnaient l'alarme. Amies du laboureur, elles dissipaient l'orage, écartaient la grêle; elles chassaient la peste. Les démons qui volent sans cesse dans l'air et guettent les hommes, elles les mettaient en fuite, et l'on attribuait à leur son béni la vertu d'apaiser les violents 2. Madame sainte Catherine, qui chaque jour visitait

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 61, 62, 481.

<sup>2.</sup> P. Blavignac, La cloche, Genève, 1877, in-8°. — L. Morillot, Étude sur l'emploi des clochettes, dans Bulletin hist. archéolog. du diocèse de Dijon, 1887, in-8°.

Jeanne, était la patronne des cloches et des sonneurs. Aussi beaucoup de cloches portaient son nom. Jeanne, dans le son de ses cloches, comme dans le bruit des feuilles, entendait ses Voix. Rarement elle les entendait sans voir une lumière du côté d'où elles venaient <sup>1</sup>. Cos voix l'appelaient « Jeanne, fille de Dieu <sup>2</sup>! » Souvent l'archange et les saintes lui apparaissaient. Pour leur bienvenue elle leur faisait la révérence en fléchissant le jarret et en s'inclinant; elle les accolait par les genoux, sachant qu'il y a plus de respect à accoler par le bas que par le haut. Elle sentait la bonne odeur et la douce chaleur de leurs corps glorieux <sup>3</sup>.

Saint Michel archange ne venait pas seul. Des anges l'accompagnaient en grande multitude et si petits qu'ils dansaient comme des étincelles aux yeux éblouis de la jeune fille. Quand les saintes et l'archange s'éloignaient, elle pleurait du regret qu'ils ne l'eussent pas emportée avec eux 4. Ainsi Judith fut visitée par l'ange dans le camp d'Holopherne.

Tout comme le seigneur d'Harcourt, l'écuyer Jean d'Aulon demanda un jour, à Jeanne, ce qu'était son Conseil. Elle lui répondit qu'elle avait trois conseillers, dont l'un demeurait toujours avec elle. Un autre allait

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 52, 64, 153 et passim.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 130.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, p. 186.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, pp. 72 75.

et venait souventes fois; le troisième était celui avec lequel les deux autres délibéraient.

Le sire d'Aulon, plus curieux que le roi, la pria et requit de lui vouloir une fois montrer ce Conseil.

Elle lui répondit:

— Vous n'êtes pas assez digne et vertueux pour le voir 1.

Le bon écuyer n'en demanda pas davantage. S'il avait lu la Bible, il aurait su que le serviteur d'Élisée ne voyait pas les anges que voyait le prophète (*Rois*, 1. IV).

Jeanne s'imaginait que son Conseil s'était, au contraire, manifesté au roi et à la Cour.

— Mon roi, dit-elle plus tard, mon roi et bien d'autres ont vu et entendu les Voix qui venaient à moi. Le comte de Clermont était alors près de lui avec deux ou trois autres <sup>2</sup>.

Elle le croyait. Mais, en réalité, elle ne fit voir ses Voix à personne, pas même, quoi qu'on en ait dit, à ce Guy de Cailly qui la suivait depuis Chécy<sup>3</sup>.

Jeannes'entretenait dévotement avec le frère Pasquerel. Elle lui témoignait souvent le désir que l'Église après sa mort priât pour elle et pour tous les Français tués à la guerre.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 219, 220.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, p. 57.

<sup>3.</sup> Ibid., t. V, p. 342. Les lettres d'anoblissement de Guy de Cailly sont très suspectes. — Vallet de Viriville, Petit trailé..., p. 92.

— Si je venais à quitter ce monde, lui disait-elle, je voudrais bien que le roi fît faire des chapelles où l'on prierait Messire pour le salut des âmes de ceux qui sont morts à la guerre ou pour la défense du royaume <sup>1</sup>.

Cela était dans les vœux de toute âme pieuse. Quel chrétien au monde n'aurait pas tenu pour bonne et salutaire la pratique des obits? Aussi, sur ce point de dévotion, la Pucelle se rencontrait avec le duc Charles d'Orléans, qui, dans une de ses complaintes, recommande de faire chanter et dire des messes pour les âmes de ceux qui souffrirent dure mort au service du royaume².

Elle dit un jour au bon frère:

- Il est dans mon fait de porter certain secours. Et Pasquerel, qui pourtant avait étudié la Bible, s'écria tout surpris :
- On ne vit jamais rien de semblable à ce qui se voit en votre fait. On ne lit rien de tel en aucun livre. Jeanne lui répondit plus hardiment encore qu'aux clercs de Poitiers:
- -- Messire a un livre dans lequel jamais n'a lu aucun clerc, tant soit-il parfait en cléricature 3.

Elle tenait sa mission de Dieu seul et lisait dans un livre fermé à tous les docteurs de l'Eglise.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 112.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 112. — Poésies de Charles d'Orléans, éd. A. Champollion-Figeac, p. 174

<sup>3.</sup> Ibid., t. III, pp. 108-109.

Sur l'avers de son étendard, que ses mendiants aspergeaient d'eau bénite, elle avait fait peindre une colombe portant dans son bec une banderole où se lisaient ces mots: « par le Roi du ciel <sup>1</sup> ». C'étaient là des armoiries qu'elle tenait de son Conseil et dont l'emblème et la devise semblaient lui convenir, puisqu'elle se disait envoyée de Dieu et qu'elle avait donné à Orléans le signe promis à Poitiers. Pourtant le roi lui changea cet écu contre des armes représentant une couronne soutenue par une épée entre deux fleurs de Lis et disant clairement le secours que la pucelle de Dieu apportait au royaume de France. Elle quitta, dit-on, à regret ses armes reçues par révélation <sup>2</sup>.

Elle prophétisait et comme il arrive à tous les prophètes, elle n'annonçait pas toujours ce qui devait arriver. Ce fut le sort du prophète Jonas lui-même. Et les docteurs expliquent comment les prophéties des véritables prophètes peuvent ne pas toutes être vraies.

Elle disait:

— Avant que le jour de la Saint-Jean-Baptiste de l'an 29 arrive, il ne doit pas y avoir un Anglais si fort et si vaillant soit-il, qui se laisse voir par la France, soit en campagne, soit en bataille<sup>3</sup>.

La nativité de saint Jean-Baptiste se célèbre le 24 juin.

and the second second

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 78, 117, 182.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 1, p. 117, 300; t. V, p. 227.

<sup>3.</sup> Lettre écrite d'Allemagne, dans Procès, t. V, p. 351. -- Morosini, t. III, pp. 33, 46, 62.

## CHAPITRE XV

## LA PRISE DE JARGEAU. LE PONT DE MEUNG. — BEAUGENCY.

Le lundi 6 juin, le roi logea à Saint-Aignan, près Selles-en-Berry¹. Parmi les gentilshommes de sa compagnie se trouvaient les deux fils de cette dame Anne de Laval qui, dans son veuvage, avait eu le tort d'aimer un cadet sans terres. André, le plus jeune, venait d'essuyer, à vingt ans, une disgrâce commune à presque tous les seigneurs d'alors, et que le second mari de sa grand'mère, sire Bertrand Du Guesclin, avait luimême plusieurs fois éprouvée. Fait prisonnier, dans le château de Laval, par sire John Talbot, il s'était beaucoup endetté pour fournir les seize mille écus d'or de sa rançon².

<sup>1.</sup> Lettre de Gui et André de Laval aux dames de Laval, dans *Procès*, t. V, p. 106. — L. Jeny et Lanéry d'Arc, *Jeanne d'Arc en Berry*, Paris, 1892, in-8°, p. 54.

<sup>2.</sup> Bertrand de Broussillon, La maison de Laval, t. III, p. 21.

Ayant grand besoin de gagner, les deux jeunes seigneurs offraient leurs services au roi qui les reçut fort bien, ne leur donna pas un écu, mais leur dit qu'il leur ferait voir la Pucelle; et comme il se rendait de Saint-Aignan à Selles avec eux, il manda la sainte 1, qui aussitôt, armée de toutes pièces sauf la tête, la lance à la main, chevaucha à la rencontre du roi. Elle fit bonne chère aux deux jeunes seigneurs et retourna avec eux à Selles. Elle reçut l'aîné, le seigneur Guy, dans la maison qu'elle habitait, devant l'église, et fit venir le vin. Ainsi en usaient les princes entre eux. On servait des tasses de vin et les convives y trempaient des tranches de pain, qu'on appelait des soupes 2. En offrant le vin, la Pucelle dit au seigneur Guy:

— Je vous en ferai bientôt boire à Paris.

Elle lui apprit que trois jours auparavant, elle avait envoyé à la dame Jeanne de Laval un anneau d'or :

— C'est bien petite chose, ajouta-t-elle avec grâce. Je lui aurais volontiers envoyé mieux, considéré sa recommandation <sup>3</sup>.

Ce même jour, à l'heure de vêpres, elle partit de Selles pour Romorantin, avec une compagnie nombreuse

<sup>1.</sup> Lettre de Gui et André de Laval, dans Procès, t. V, pp. 106 et suiv.

<sup>2.</sup> N. Villiaumé, Histoire de Jeanne d'Arc, p. 88.

<sup>3.</sup> C'est-à-dire, considéré la réputation, l'estime où on la tenait. Comparez Froissart, cité dans La Curne, Glossaire, ad. v. « Six bourgeois de la ville de Calais et de plus grande recommandation. »

de gens d'armes et de gens des communes, commandée par le maréchal de Boussac. Elle était entourée de moines mendiants et un de ses frères l'accompagnait. Armée de blanc, et coiffée d'un chaperon, on lui amena son cheval à la porte de sa maison. C'était un grand coursier noir qui ne voulait pas se laisser monter et se défendait très fort. Elle le fit mener à la croix qui s'élevait devant l'église au bord du chemin, et là, se mit en selle. De quoi le seigneur Guy fut assez émerveillé, voyant que le coursier ne se mouvait pas plus que s'il eût été lié. Elle tourna la tête de son cheval vers le porche et cria d'une voix qui sonnait clair comme une voix de femme :

— Vous, les prêtres et gens d'église, faites processions et prières à Dieu.

Puis, gagnant la route:

- Tirez avant, dit-elle, tirez avant!

Elle tenait à la main une petite hache. Son page portait son étendard roulé<sup>1</sup>.

On se réunit à Orléans. Le jeudi 9 au soir, Jeanne passa le pont qu'elle avait passé le 8 mai. Le samedi 11, l'armée partit pour Jargeau<sup>2</sup>. Elle se composait des lances amenées par le duc d'Alençon, le comte de Vendôme, le Bâtard, le maréchal de Boussac, le capitaine La Hire, messire Florent d'Illiers, messire Jamet du Tillay, messire Thudal de Kermoisan de Bretagne, ainsi

<sup>1.</sup> Lettre de Gui et d'André de Laval, dans Procès, t. V, pp. 106, 107.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 94; t. IV, p. 12.

que des contingents fournis par les communes, en tout peut-être huit mille combattants, dont plusieurs portant guisarmes, haches, arbalètes et maillets de plomb<sup>1</sup>. Le commandement en fut donné au jeune duc d'Alençon qui n'était pas bien sensé2. Mais il se tenait à cheval, et c'était alors la seule science indispensable à un chef de guerre. Les habitants d'Orléans faisaient encore les frais de l'expédition. Ils donnèrent trois mille livres pour payer les gens d'armes, sept muids de blé pour les nourrir. Et, sur leur demande, le roi leur imposa une nouvelle taille de trois mille livres3. Ils envoyèrent des ouvriers de tous corps de métiers, maçons, charpentiers, maréchaux, à leurs gages. Ils prêtèrent leur artillerie. Des couleuvrines, des canons, la Bergère et la grosse bombarde traînée à quatre chevaux, partirent sous la conduite des canonniers Megret et Jean Boillève 4. Ils fournirent des munitions et des engins, traits, échelles, pioches, pelles, pics, le tout poinçonné, car ils étaient gens d'ordre. Et c'est à la Pucelle qu'ils envoyèrent tout le matériel de siège. Ils ne connaissaient en cette affaire ni le duc d'Alençon, ni même le frère de leur

<sup>1.</sup> Mistère du siège, vers 15761. — Journal du siège, p. 95. — Chronique de la Pucelle, p. 299. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 81. — Monstrelet, t. III, p. 338.

<sup>2.</sup> A. Duveau, Le jugement du duc d'Alençon, dans Bull. soc. archéol. du Vendômois (1874), XIII, pp. 132 et suiv. (voir plus haut pp. 290-291).

<sup>3.</sup> Loiseleur, Compte des dépenses faites par Charles VII pour secourir Orléans, p. 158.

<sup>4.</sup> Journal du siège, p. 97.

seigneur, le noble Bâtard. Ils ne connaissaient que Jeanne, et c'est à Jeanne qu'ils dépêchèrent, sous la ville assiégée, deux des leurs, Jean Leclerc et François Joachim<sup>4</sup>. Après les citoyens d'Orléans, ce fut le sire de Rais qui contribua le plus aux dépenses du siège de Jargeau<sup>2</sup>. Ce malheureux seigneur dépensait sans compter, et de riches bourgeois gagnaient gros à lui prêter sur gages. Il devait bientôt se vouer au diable pour rétablir ses affaires.

La ville de Jargeau, qu'on allait reprendre à grandes forces, s'était rendue aux Anglais sans nulle résistance, le 5 octobre de la précédente année 3. Le pont conduisant de la ville sur la rive de Beauce était muni de deux châtelets 4. La ville elle-même, entourée de murs et de tours, n'était pas très forte, mais les Anglais l'avaient mise en état de défense. Avertis que les gens du roi de France la venaient assiéger, le comte de Suffolk et ses deux frères s'y jetèrent avec cinq cents chevaliers, écuyers et autres gens d'armes, et deux cents archers d'élite 5. Le duc d'Alençon prit les devants et

<sup>1.</sup> Extraits des livres de comptes, dans *Procès*, t. V, pp. 262-263. — A. de Villaret, *Campagnes de Jeanne d'Arc sur la Loire*, pp. 77-80. — Loiseleur, *Compte des dépenses*, p. 149.

<sup>2.</sup> Procès, t. V, p. 261.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 258.

<sup>4.</sup> Berry, dans Procès, t. IV, p. 45.

<sup>5.</sup> Journal du siège, p. 96. — Chronique de la Pucelle, p. 299. — Chronique de la fête, dans Procès, t. V, p. 295. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 82. — Berry dans Procès, t. IV, p. 44. — Monstrelet, t. IV, p. 325.

chevaucha à la tête de six cents lances. La Pucelle se tenait en sa compagnie. La première nuit ils couchèrent dans les bois <sup>1</sup>. Le lendemain, à la pointe du jour, monseigneur le Bâtard, messire Florent d'Illiers et plusieurs autres capitaines les rejoignirent. Ils avaient grande hâte d'atteindre Jargeau. Soudain on apprend que sir John Falstolf, venant de Paris avec deux mille combattants, amène des vivres et de l'artillerie à Jargeau, et qu'il approche <sup>2</sup>.

C'était cette même armée qui avait tant inquiété Jeanne, le 4 mai, parce que ses saintes ne lui avaient pas dit où était Falstolf. Les capitaines tinrent conseil. Plusieurs jugeaient qu'il fallait renoncer au siège et aller à la rencontre de Falstolf. Quelques-uns décampèrent sans attendre davantage. Jeanne exhorta les gens d'armes à continuer leur marche sur Jargeau. Elle ne savait pas mieux que les autres où était pour lors cette armée de sir John Falstolf; ses raisons n'étaient point de ce monde.

— Ne craignez quelque multitude que ce soit, ditelle, et ne faites point difficulté de donner l'assaut aux Anglais, car Messire conduit cet ouvrage.

Et elle dit encore:

- Si je n'étais certaine que Messire conduit cet

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 94. — Perceval de Cagny, pp. 150, 151.

<sup>2.</sup> Journal du siège, Chronique de la Pucelle, Berry, Jean Chartier, loc. cit. — Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, p. 284. — Fauquembergue, dans Procès, t. IV, p. 452.

ouvrage, j'aimerais mieux garder les brebis que de m'exposer à de si grands dangers.

Elle se faisait écouter du duc d'Alençon mieux qu'elle n'avait fait d'aucun des chefs de l'armée d'Orléans<sup>1</sup>. On rappela ceux qui étaient partis et l'on poursuivit la marche sur Jargeau<sup>2</sup>.

Les faubourgs de la ville étaient ouverts. Mais les gens du roi de France, quand ils s'en approchèrent, trouvèrent les Anglais qui, rangés en avant des masures, les contraignirent à reculer. Ce que voyant, la Pucelle prit son étendard et se jeta sur les ennemis en recommandant aux hommes d'armes d'avoir bon courage. Les gens du roi de France purent loger cette nuit-là dans les faubourgs 3. Ils ne firent pour ainsi dire aucune garde et, de l'aveu du duc d'Alençon, ils étaient en grand danger, si les Anglais étaient sortis 4. La Pucelle avait raison plus qu'elle ne croyait. Tout dans son armée allait à la grâce de Dieu.

Dès le lendemain matin les assiégeants firent avancer les machines et les bombardes. Les canons d'Orléans tirèrent sur la ville qui fut très endommagée. En trois coups la Bergère fit choir la plus grosse tour de l'enceinte<sup>5</sup>.

<sup>1.</sup> Perceval de Cagny, p. 148 et passim.— Chronique de la Puccile, p. 300.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 95.

<sup>3.</sup> La nuit du vendredi 10 au samedi 11.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 95.

<sup>5.</sup> Procès, ibid. — Journal du siège, p. 97.

Les gens des communes arrivèrent devant Jargeau, le samedi 41. Aussitôt sans demander conseil, ils coururent aux fossés et donnèrent l'assaut. Ils y allèrent de trop bon cœur, s'y prirent mal, ne furent pas aidés par les gens d'armes et revinrent en mauvais état<sup>1</sup>.

Dans la nuit du samedi, la Pucelle, qui avait coutume de sommer l'ennemi avant de le combattre, s'approcha du fossé et cria aux Anglais:

— Rendez la place au Roi du ciel et au roi Charles, et vous en allez. Autrement il vous mescherra<sup>2</sup>.

Les Anglais ne tinrent nul compte de cette sommation. Pourtant ils avaient grande envie d'entrer en accommodement. Le comte de Suffolk alla trouver monseigneur le Bâtard et lui dit de ne point donner l'assaut, et que la ville lui serait rendue. Les Anglais demandaient un délai de quinze jours, après quoi ils s'engageaient à se retirer sur l'heure, eux et leurs chevaux, à la condition, sans doute, de n'être pas secourus à cette date<sup>3</sup>. Ces capitulations conditionnelles étaient fréquentes dans les deux partis. Le sire de Baudricourt en avait signé une semblable à Vaucouleurs quand Jeanne y vint<sup>4</sup>. Dans ce cas, c'eût été une duperie de consentir à la demande du noble comte au moment où

<sup>1.</sup> Perceval de Cagny, p. 150.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 150.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 79, 95.

<sup>4.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. CLXVIII.

sir John Falstolf arrivait avec des vivres et des canons¹. Que le Bâtard donnât dans le panneau, on l'a dit; mais ce n'est pas croyable. Il était bien trop avisé pour cela. Toutefois, le lendemain dimanche, douzième du mois, le duc d'Alençon et les seigneurs, tenant conseil sur ce qu'il y avait à faire pour prendre la ville, apprirent que le capitaine La Hire conférait avec le comte de Suffolk. Ils en furent très mécontents². Le capitaine La Hire, qui ne pouvait traiter en son propre nom, puisqu'il n'était pas chef de l'armée, avait sans doute les pouvoirs de monseigneur le Bâtard. Celui-ci commandait pour le duc, prisonnier des Anglais, tandis que le duc d'Alençon commandait pour le roi, et l'on conçoit qu'il y eût conflit.

La Pucelle, toujours disposée à recevoir les ennemis à merci et toujours prête à combattre, disait :

— Qu'ils s'en aillent de Jargeau en leurs petites cottes, la vie sauve, s'ils veulent! Sinon ils seront pris d'assaut<sup>3</sup>.

Le duc d'Alençon, sans seulement s'enquérir des clauses de la capitulation, fit rappeler le capitaine La Hire.

Il vint et aussitôt on apporta les échelles. Les hérauts sonnèrent la trompette et crièrent : « A l'assaut! »

<sup>1.</sup> Journal du siège, Chronique de la Pucelle, J. Chartier, Monstrelet, loc. cit.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 95.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, pp. 79-80, 234.

La Pucelle déploya son étendard et, toute armée, la tête recouverte d'un de ces casques légers qu'on nommait chapelines<sup>1</sup>, elle descendit dans le fossé avec les gens du roi et les gens des communes, sous les traits des arbalètes et les pierres des canons; elle se tenait au côté du duc d'Alençon, lui disant:

- En avant! gentil duc, à l'assaut!

Le duc, qui n'avait pas le cœur aussi ferme qu'elle, trouvait qu'elle allait peut-être un peu vite en besogne. Il le lui laissa entendre.

Alors elle l'encouragea:

— Ne craignez point. L'heure est favorable quand il plaît à Dieu, et il est à propos d'ouvrer quand Dieu le veut. Ouvrez et Dieu ouvrera.

Et le voyant mal assuré en cet assaut, elle lui rappela la promesse qu'elle avait faite naguère à son sujet dans l'abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur.

— Oh! gentil duc, avez-vous peur? Ne savez-vous pas que j'ai promis à votre femme de vous ramener sain et sauf<sup>2</sup>?

Au vif de l'attaque, elle observa sur la muraille une de ces bombardes très longues et minces, qui se chargeaient par la culasse et qu'on appelait veuglaires. Voyant que ce veuglaire crachait des pierres à l'endroit même où elle se trouvait avec le beau cousin du roi,

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 97. — Perceval de Cagny, pp. 150-151.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, pp. 95-96.

elle sentit le danger, mais ne le sentit point pour elle.

— Éloignez-vous, dit-elle vivement. Cette machine va vous tuer.

Le duc ne s'était pas écarté de trois toises, qu'un gentilhomme d'Anjou, le sire Du Lude, ayant pris la place quittée, fut tué par une pierre du veuglaire<sup>1</sup>. Le duc d'Alençon admira cette prophétie. Sans doute la Pucelle était venue pour le sauver, et elle n'était pas venue pour sauver le sire Du Lude. Les anges du Seigneur viennent pour le salut des uns et la perte des autres. Comme les gens du roi de France touchaient au mur, le comte de Suffolk fit crier qu'il voulait parler au duc d'Alençon. Il ne fut pas écouté et l'assaut continua<sup>2</sup>.

Il y avait quatre heures qu'on s'efforçait 3, quand Jeanne, son étendard à la main, monta sur une échelle appuyée à la douve. Une pierre lancée sur sa chapeline l'abattit avec ses panonceaux. On la croyait écrasée, mais elle se releva vivement et cria aux hommes d'armes :

— Amis, amis, sus, sus! Messire a condamné les Anglais. A cette heure, ils sont nôtres. Ayez bon cœur<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 96, 97. — Chronique de la Pucelle, p. 301. — Journal du siège, p. 97.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 97.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 100.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 97. — Journal du siège, p. 98. — Chronique de la Pucclle, pp. 301-302. — Perceval de Cagny, pp. 150-151.

Le mur fut escaladé et les gens du roi de France se répandirent dans la ville. Les Anglais s'enfuirent vers la Beauce, et les Français se lancèrent à leur poursuite. Guillaume Regnault, écuyer d'Auyergne, atteignit sur le pont le comte de Suffolk et le prit.

- Êtes-vous gentilhomme? demanda Suffolk.
- Oni.
- Êtes-vous chevalier?
- Non.

Le comte de Suffolk le fit chevalier et se rendit à lui<sup>1</sup>.

Bientôt le bruit courut que le comte de Suffolk s'était rendu à la Pucelle à genoux<sup>2</sup>. On publia même qu'il avait demandé à se rendre à elle comme à la plus vaillante dame qui fût au monde<sup>3</sup>. Mais il est croyable qu'il se serait rendu au dernier valet de l'armée plutôt qu'à une femme qu'il tenait pour endiablée sorcière.

John Pole, frère de Suffolk, fut pris aussi sur le pont. Un troisième frère du duc, Alexander Pole, fut tué au même endroit ou se noya dans la Loire<sup>4</sup>. La garnison se rendit à merci. Il en fut cette fois comme

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 99. — Chronique de la Pucelle, p. 302. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 82. — Berry, dans Procès, t. IV, p. 65.

<sup>2.</sup> Fragment d'une lettre sur des prodiges advenus en Poitou, dans *Procès*, t. V, p. 122.

<sup>3.</sup> Relation du greffier de La Rochelle, p. 340. — Morosini, t. III, p. 70. — Procès, t. V, pp. 121-122.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 72. — Perceval de Cagny, p. 151. — Journal du siège, p. 99. — Monstrelet, t. IV, p. 328. — Morosini, t. III, pp. 128, 129.

d'ordinaire. On ne se faisait pas grand mal pendant la bataille; ensuite, les vainqueurs se rattrapaient. Cinq cents Anglais furent massacrés; seuls leurs gentils hommes furent reçus à rançon. Et les Français se prirent de querelle à leur sujet. Les seigneurs les gardaient tous pour eux; les gens des communes en réclamaient leur part, et, ne l'obtenant point, se mirent à tout assommer. Ce que les nobles purent sauver fut conduit par eau, de nuit, à Orléans. La ville fut entièrement saccagée; la vieille église, qui avait servi de magasin aux Godons, toute pillée 1.

Tant tués que blessés, les Français n'avaient pas perdu vingt hommes <sup>2</sup>.

Sans désemparer la Pucelle, avec la chevalerie, retourna à Orléans. A l'occasion de la prise de Jargeau, les procureurs ordonnèrent une procession publique. Un beau sermon fut fait par frère Robert Baignart, Jacobin<sup>3</sup>.

Les habitants d'Orléans firent présent au duc d'Alençon de six tonneaux de vin; à la Pucelle de quatre; au comte de Vendôme de deux 4.

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 99.

<sup>2.</sup> Perceval de Cagny, p. 151. — Chronique de la Pucelle, p. 302. — Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 82, 83. — Berry, dans Procès, t. IV, p. 65.

<sup>3.</sup> Comptes de la ville d'Orléans, à la suite du Journal du siège, édit. Charpentier et Cuissard, p. 229. — Le R. P. Chapotin, La guerre de cent ans, Jeanne d'Arc et les Dominicains, Paris, 1889, in-8°, p. 82.

<sup>4.</sup> A. de Villaret, Campagne des Anglais... pièces justificatives, p. 51.

En considération des bons et agréables services que la sainte fille avait rendus, les conseillers du duc Charles, prisonnier des Anglais, lui donnèrent une huque verte et une robe de drap cramoisi de Flandre ou fine Bruxelles vermeille. Jean Luillier, qui fournit l'étoffe, demanda : pour deux aunes de fine Bruxelles, à quatre écus l'aune, huit écus; pour la doublure de la robe, deux écus; pour une aune de vert perdu deux écus, ce qui faisait douze écus d'or 1. Jean Luillier était un jeune marchand drapier qui aimait grandement la Pucelle et la regardait comme un ange de Dieu. Il avait bon cœur; mais la peur des Anglais lui donnait la berlue et il en voyait plus qu'il n'y en avait2. Un de ses parents faisait partie du conseil élu en 1429. Il devait lui-même être nommé procureur un peu plus tard3.

Jean Bourgeois, tailleur, demanda, tant pour la façon de la robe et de la huque que pour fourniture de satin blanc, sandal et autres étoffes, un écu d'or 4.

Précédemment la ville avait donné à la Pucelle pour faire les « orties » de ses robes une demi-aune de deux verts, valant trente-cinq sols parisis <sup>5</sup>. Les orties étaient la devise du duc d'Orléans; le vert et le vermeil ou

<sup>1.</sup> Procès, t. V, pp. 112-113.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, p. 23.

<sup>3.</sup> Ibid., t. V, p. 306.

<sup>4.</sup> Ibid., t. V, pp. 112, 114.

<sup>5.</sup> Comptes de forteresse, dans Procès, t. V, p. 259.

cramoisi, ses couleurs¹. Ce vert ne gardait pas sa claire nuance première; il allait s'assombrissant avec la fortune de la maison. On avait vu le vert gai, puis le vert brun, et enfin le vert perdu, qui tirait sur le noir et signifiait deuil et douleur². On donna à la Pucelle le vert perdu. Elle portait la livrée d'Orléans, ainsi que les officiers du duché et les miliciens de la ville, et de la sorte, on faisait d'elle un merveilleux héraut d'armes et comme un ange héraldique.

La huque de vert perdu et la robe brodée d'orties, elle dut les porter volontiers et de bon cœur pour l'amour du duc Charles à qui les Anglais avaient fait si grand déplaisir. Venue pour défendre l'héritage du prince prisonnier, elle disait que, de par Jésus, le bon duc d'Orléans était à sa charge, et comptait bien le délivrer<sup>3</sup>. Son dessein était de sommer tout d'abord les Anglais de le rendre et, s'ils n'y consentaient point, de passer la mer et de l'aller chercher avec une armée en Angleterre<sup>4</sup>. Au cas où ce moyen lui manquerait, elle en avait imaginé un autre, avec le congé de ses saintes. Elle aurait demandé à son roi qu'il la laissât faire des prisonniers, comptant en faire assez pour

<sup>1.</sup> Procès, t. V, pp. 106, 259. — Catalogue des Arch. de Joursanvault, t. I, p. 129, n° 603, 607, 619, 645, 772. — Dambreville, Abrégé de l'histoire des ordres de chevalerie, p. 167. — P. Mantelier, Histoire du siège, p. 92.

<sup>2.</sup> Vert perdu, feuille morte, dans La Curne.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 55, 258.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, p. 254.

les échanger contre le duc Charles<sup>1</sup>. Mesdames sainte Catherine et sainte Marguerite lui avaient promis que, de cette manière, elle le délivrerait dans un terme plus bref que celui de trois ans et plus long que le terme d'une année<sup>2</sup>. Rêves pieux d'une enfant endormie au son des cloches villageoises! Trouvant juste de travailler et de souffrir pour ôter les princes de peine et d'ennui, elle disait, en bonne servante:

— Je sais bien que Dieu aime mieux mon roi et le duc d'Orléans que moi, en ce qui regarde l'aise du corps, et je le sais par révélation<sup>3</sup>.

Et parlant du duc prisonnier, elle disait aussi :

— Mes Voix m'ont fait beaucoup de révélations sur lui; elles m'en ont fait sur le duc Charles plus que sur homme vivant, excepté mon roi<sup>4</sup>.

Dans le fait, madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite lui avaient seulement conté les malheurs tant connus du prince. Le fils de Valentine de Milan et la fille d'Isabelle Romée étaient séparés par un abîme plus large et plus profond que l'océan qui s'étendait entre eux. Ils vivaient aux deux bouts du monde des âmes ; et toutes les saintes du paradis n'eussent pas réussi à les expliquer l'un à l'autre.

C'était pourtant un bon prince que le duc Charles,

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 133.

<sup>2.</sup> Ibid., t. I, pp. 133, 254.

<sup>3.</sup> Ibid., t, I, p. 258.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, p. 55.

un prince débonnaire, bienveillant et pitoyable. Plus qu'aucun autre il possédait le don de plaire; il charmait par sa grâce, encore que de pauvre mine et de faible complexion¹. Sa nature s'accordait si mal avec sa destinée, qu'on peut dire qu'il endurait sa vie et ne la vivait pas. Son père assassiné la nuit, rue Barbette, à Paris, par l'ordre du duc Jean; sa mère morte de douleur et de colère, parmi les cordelières, la chantepleure, les deux S de Soupirs et Souci, emblèmes et devises de son deuil, qui révélaient l'élégance d'un esprit ingénieux jusque dans le désespoir; les Armagnacs, les Bourguignons, les Cabochiens s'entre-égorgeant autour de lui, voilà ce qu'il avait vu presque enfant encore. Puis il avait été blessé et pris à la bataille d'Azincourt.

Et depuis quatorze ans, mené de châteaux en châteaux, d'un bout à l'autre de l'île brumeuse, enfermé dans des murs épais, étroitement gardé, recevant deux ou trois Français à longs intervalles et n'en pouvant entretenir aucun sans témoins, il se sentait vieux avant l'âge, flétri par le malheur. Il disait : « Fruit abattu vert encore, je fus mis à mûrir sur la paille de la prison. Je suis un fruit d'hiver². » Captif, il souffrait sans espoir, sachant que le roi Henri V, en mourant, avait recommandé à son frère de ne le rendre à aucun prix³.

2. Ed. Guichard, p. 145.

<sup>1.</sup> B. N., ms. fr. 966, fol. 1.

<sup>3.</sup> A. Champollion-Figeac, Louis et Charles, ducs d'Orléans, leur influence sur les arts, la littérature et l'esprit de leur siècle, Paris, 1844, 1 vol. in 80 et atlas, pp. 300-337.

Doux à autrui, doux à lui-même, il se réfugiait dans sa propre pensée, qui était aussi riante et claire que sa vie était triste et sombre. Au fond des durs châteaux de Windsor et de Bolingbroke, à la tour de Londres, aux côtés de ses geôliers, il vivait et respirait dans le monde ingénieux du Roman de la Rose. Vénus, Cupidon, Espoir, Bon-Accueil, Plaisance, Pitié, Danger, Tristesse, Soin, Mélancolie, Doux-Regard entouraient le pupitre, sur lequel, dans l'embrasure profonde d'une fenêtre, sans un rayon de soleil, il écrivait ses ballades fraîches et fines comme des enluminures. Ce qui vraiment existait pour lui c'était l'allégorie. Il errait dans la forêt de Longue-Attente; il s'embarquait dans la nef de Bonne-Nouvelle. Il était poète et chantait sa dame Beauté avec courtoisie. A lire ses vers, on eût dit qu'il n'était captif que du seigneur Amour 1.

Dans l'ignorance où on le laissait des affaires de son duché, si quelque soin l'occupait encore, c'était de recueillir des livres du roi Charles V, achetés par le duc de Bedford et revendus aux marchands de Londres<sup>2</sup>, ou d'ordonner qu'on enlevât de Blois, à l'approche des Anglais, ses belles tapisseries, avec la librairie de son père, et de les faire porter à La Rochelle. Ce qu'il aimait le plus au monde, après Beauté, c'était les riches ten-

<sup>1.</sup> Les poésies de Charles d'Orléans, éd. A. Champollion-Figeac, Paris, 1842, in-8°. — Pierre Champion, Le manuscrit autographe des poésies de Charles d'Orléans, Paris, 1907, in-8°.

<sup>2.</sup> L. Delisle, Recherches sur la librarrie de Charles V (1907), t. I, p. 140.

tures et les manuscrits ornés de miniatures délicates '. Ce qu'il regrettait, c'était le beau soleil de France, le beau mois de mai, les danses et les dames. Il était guéri de prouesse et de chevalerie.

On a voulu croire que, lorsque vint la Pucelle, il reçut des nouvelles de son duché; on a même supposé qu'un fidèle domestique lui fit tenir la chronique des événements heureux de mai et de juin 1429 <sup>2</sup>. Mais rien n'est moins certain. Il est probable au contraire, que les Anglais ne laissèrent parvenir à lui aucun message et qu'il ignorait tout ce qui se passait dans les deux royaumes <sup>3</sup>.

Et il n'était peut-être pas aussi curieux qu'on pourrait le croire des nouvelles de la guerre. Il n'espérait rien des gens d'armes, et ne comptait point sur ses beaux cousins de France pour le délivrer par faits d'armes et batailles. Il savait trop bien comment ils s'y prenaient. C'était de la paix qu'il attendait, pour son peuple et pour lui, la délivrance. Il pensait que, puisque les pères étaient morts, les fils pouvaient oublier

<sup>1.</sup> Le Roux de Lincy, La bibliothèque de Charles d'Orléans à son château de Blois, en 1427, Paris, 1843, in-8°, pp. 5-7. — Comte de Laborde, Lcs ducs de Bourgogne, études sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XV° siècle, Paris, 1852, t. III, pp. 235 et suiv. — Inventaires et documents relatifs aux joyaux et tapisseries des princes d'Orléans-Valois, Paris, 1894, in-8°.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, Introduction, par Vallet de Viriville, pp. 8, 19 et suiv.

<sup>3.</sup> Cela est certain pour l'année 1433 (Poésies complètes de Charles d'Orléans, éd. Charles d'Héricault, Paris, 1874, 2 vol. in-8°, introduction).

et pardonner. Il gardait bon espoir en son cousin de Bourgogne et il n'avait pas tort, car enfin la fortune des Anglais en France dépendait du duc Philippe. Il était résigné, ou, du moins, il devait un peu plus tard se résigner à reconnaître la suzeraineté du roi d'Angleterre. Il faut moins considérer la faiblesse des hommes que la force des choses. Et le prisonnier ne croyait jamais trop faire pour obtenir la paix, « vrai trésor de joie » <sup>1</sup>.

Non, en dépit de ses révélations, Jeanne ne se faisait pas un portrait au vrai de son beau duc. Ils ne devaient jamais se voir; mais s'ils avaient pu se rencontrer, ils se seraient bien mal entendus et seraient demeurés impénétrables l'un à l'autre. La pensée rustique et franche de Jeanne ne pouvait s'accorder avec la pensée d'un si haut seigneur et d'un poète si courtois. Ils ne pouvaient s'entendre parce qu'elle était simple et qu'il était subtil, parce qu'elle était prophétesse et qu'il était nourri de gai savoir et de bonnes lettres, parce qu'elle croyait et qu'il était comme ne croyant pas, parce qu'elle était une fille des communes, et une sainte rapportant toute souveraineté à Dieu, et qu'il concevait le droit selon les coutumes féodales, usages, alliances et traités<sup>2</sup>; parce qu'ils ne se faisaient pas

<sup>1.</sup> Poésies de Charles d'Orléans, éd. A. Champollion-Figeac, pp. 175-176.

<sup>2.</sup> Toute paix était pour lui une bonne paix; même celle de 1420, celle du traité de Troyes (Pierre Champion, Le manuscrit autographe des poésies de Charles d'Orléans, Paris, 1907, in-8°, p. 32).

tous deux la même idée du monde et de la vie. Le bon duc n'aurait vu goutte au fait de la Pucelle envoyée par Messire pour recouvrer son duché, et Jeanne n'aurait jamais pu s'expliquer les façons du duc Charles envers ses cousins d'Angleterre et de Bourgogne. Il valait mieux qu'ils ne se vissent jamais.

Depuis la prise de Jargeau, la Loire était libre en amont. Pour que la ville d'Orléans fût en sûreté, il fallait aussi dégager le fleuve en aval, où les Anglais tenaient encore Meung et Beaugency. Le mardi quatorzième de juin, à l'heure des vêpres, l'armée prit les champs 1.

On passa par la Sologne et l'on fut, le soir même, devant le pont de Meung, établi en amont de la ville et séparé des murs par une large prairie. Comme la plupart des ponts, il était défendu à chaque bout par un châtelet, et les Anglais l'avaient muni d'un boulevard de terre, ainsi qu'ils avaient fait aux Tourelles d'Orléans <sup>2</sup>. Pourtant ils le gardèrent mal et les gens du roi de France en forcèrent aisément le passage avant la nuit. Ils y laissèrent garnison et allèrent gîter en Beauce, presque sous la ville. Le jeune duc

<sup>1.</sup> Perceval de Cagny, p. 152: « Je veux demain, après dîner, aller voir ceux de Meung. » Le tour de langage qui est attribué à Jeanne, dans cette chronique, appartient en propre au clerc qui la rédigea.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 71, 97, 110. — Chronique de la Pucelle, p. 305. — Journal du siège, p. 101. — Berry, dans Procès, t. IV, p. 44. — Walter Bower, Scotichronicon, dans Procès, t. IV, p. 479. — Eberhard Windecke, p. 176.

d'Alençon se logea dans une église avec quelques hommes d'armes, sans se garder, selon sa coutume. Il y fut surpris et en grand péril<sup>1</sup>.

La garnison, peu nombreuse, était commandée par lord Scales et par le jeune fils de Warwick. Le lendemain, de bonne heure, les gens du roi, passant à une portée de canon de la ville de Meung, s'en furent droit à Beaugency où ils arrivèrent dans la matinée<sup>2</sup>.

La vieille petite ville, assise sur le penchant d'une colline et ceinte de vignes, de jardins, de champs de blé, penchait devant eux vers la verte vallée du Ru, et dressait à leur vue sa tour carrée, de mine assez fière, bien qu'accoutumée à se laisser prendre. Les faubourgs n'étaient pas fortifiés; mais les Français, quand ils y pénétrèrent, furent criblés de carreaux, de flèches et de viretons par les archers embusqués dans les maisons et les masures. Il y eut, d'un parti et de l'autre, morts et blessés. Finalement les Anglais se retirèrent dans le château et dans les bastilles du pont<sup>3</sup>.

Le duc d'Alençon mit des gardes devant le château, pour surveiller les Anglais. A ce moment, il vit venir à lui deux seigneurs bretons, les sires de Rostrenen et de Kermoisan, qui lui dirent:

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 97.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, pp. 97-98.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 101. — Chronique de la Pucelle, p. 304. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 83.

— Le connétable demande logis à ceux du siège<sup>4</sup>.

Arthur de Bretagne, sire de Richemont, connétable de France, ayant guerroyé tout l'hiver en Poitou contre les gens du sire de La Trémouille, venait, malgré la défense du roi, se joindre aux gens du roi<sup>2</sup>. Il avait passé la Loire à Amboise et arrivait devant Beaugency avec six cents gens d'armes et quatre cents hommes de trait<sup>3</sup>. Sa venue mit les capitaines dans l'embarras. Il y en avait qui le tenaient pour homme de grand vouloir et courage. Mais beaucoup vivaient du sire de La Trémouille, entre autres le pauvre écuyer Jean d'Aulon. Le duc d'Alençon voulait se retirer, alléguant l'ordre du roi de ne pas recevoir en sa société le connétable.

— Si le connétable vient, je m'en irai, dit-il à Jeanne.

Et il fit réponse aux deux gentilshommes bretous, qu'au cas où le connétable viendrait prendre logis, la Pucelle et ceux du siège le combattraient <sup>4</sup>.

Il y était si décidé qu'il monta à cheval, pour courir sus aux Bretons. La Pucelle s'apprêtait à le suivre, par révérence pour lui et le roi. Mais plusieurs capitaines, jugeant que ce n'était pas l'heure de coucher

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 97-98. — Gruel, Chronique de Richemont, p. 70.

<sup>2.</sup> E. Cosneau, Le connétable de Richemont, pp. 93 et suiv.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, pp. 315-316. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 84. — Journal du siège, pp. 101-102. — Perceval de Cagny, p. 153.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 98 — E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 168.

la lance contre le connétable de France, retinrent le duc d'Alençon <sup>1</sup>.

Le lendemain, une vive alerte agita le camp. Les hérauts criaient : « A l'arme ! » On apprit que les Anglais venaient en grand nombre. Le jeune duc voulait encore se retirer plutôt que d'accueillir le connétable. Jeanne, cette fois, l'en dissuada :

— Il faut s'entr'aider, lui dit-elle 2.

Il écouta ce conseil et alla, suivi d'elle, de monseigneur le Bâtard, et des sires de Laval, au devant du connétable. Près de la maladrerie de Beaugency, ils rencontrèrent une belle chevauchée. A leur approche, un petit homme noir, renfrogné, lippu, descendit de cheval<sup>3</sup>. C'était Arthur de Bretagne. La Pucelle le vint embrasser par les jambes, comme elle avait coutume de faire aux grands de la terre et du ciel, qu'elle fréquentait. Ainsi en usait tout seigneur quand il rencontrait plus noble que lui <sup>4</sup>.

Le connétable lui parla en bon catholique, dévot à Dieu et à l'Église :

- Jeanne, on m'a dit que vous me vouliez combattre. Je ne sais si vous êtes de par Dieu, ou non. Si
  - 1. Gruel, Chronique de Richemont, pp. 70 et suiv.
  - 2. Procès, t. III, p. 98.
- 3. Gruel, Chronique de Richemont, p. 71. E. Cosneau, Le connétable de Richemont, pp. 169, 583. Voir dessin de la collection Gaignières reproduit par Lair, Essai sur la bataille de Formigny, 193, in-8.
- 4. « Lors le saluèrent et le vindrent accoller par les jambes ». J. de Bueil, Le Jouvencel, t. I, p. 191.

vous êtes de par Dieu, je ne vous crains de rien. Car Dieu fait mon bon vouloir. Si vous êtes de par le diable, je vous crains encore moins <sup>1</sup>.

Il avait le droit de parler de la sorte, s'efforçant de ne jamais donner au diable puissance sur lui. Il montrait à Dieu son bon vouloir en recherchant les sorciers et les sorcières plus curieusement que ne faisaient les évêques et les inquisiteurs du mal hérétique. Il en fit brûler en France, en Poitou et en Bretagne, plus qu'homme vivant <sup>2</sup>.

Le duc d'Alençon n'osa ni le renvoyer ni lui accorder le logis pour la nuit. Les nouveaux venus, selon la coutume, devaient le guet. Le connétable, avec sa compagnie, fit le guet cette nuit dévant le château <sup>3</sup>.

Le jeune duc d'Alençon chevauchait, sans plus. Ici encore les vrais faiseurs de la guerre et pourvoyeurs du siège étaient les bourgeois d'Orléans. Les procureurs de la ville avaient fait conduire par eau, à Meung et à Beaugency, les engins nécessaires, échelles, pics, pioches, et ces grands pavas dont les assiégeants se couvraient comme la tortue de son écaille. Ils avaient envoyé leurs canons et leurs bombardes. Le joyeux

<sup>1.</sup> Gruel, Chronique de Richemont, pp. 71-72. — J'ai suivi Gruel, peu sûr d'ordinaire, mais très vraisemblable en cet endroit et qui, du moins, ne nous jette pas en pleine hagiographie.

<sup>2.</sup> Gruel, Chronique de Richemont, p. 228.

<sup>3.</sup> Ibid., p. 72. — E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 170.

canonnier maître Jean de Montesclère était là 1. Ils faisaient parvenir aux gens du roi des vivres qu'ils adressaient expressément à la Pucelle. Le procureur Jean Boillève vint apporter dans un chaland des pains et du vin<sup>2</sup>. Toute la journée du vendredi 17, les bombardes et les canons jetèrent des pierres sur les assiégés. L'attaque se poursuivait en même temps du côté de la vallée et, par le moyen des chalands, du côté de la rivière. Ce 17 juin, à minuit, sir Richard Guethin, bailli d'Évreux, qui commandait la garnison, offrit de capituler. Il fut accordé que les Anglais rendraient le château et le pont et qu'ils s'en iraient le lendemain, emmenant chevaux et harnais avec chacun son bien valant au plus un marc d'argent. Ils étaient requis en outre de jurer ne point reprendre les armes avant dix jours. A ces conditions, le lendemain, au soleil levant, ils passèrent, au nombre de cinq cents, sur le pont levis et se retirèrent à Meung dont le château, mais non le pont, était resté aux Anglais<sup>3</sup>. Prudemment, le connétable envoya quelques hommes renforcer la garnison du pont de Meung 4. Sir Richard Guethin

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 97. — Chronique de la Pucelle, p. 301.

<sup>2.</sup> A. de Villaret, Campagne des Anglais, pp. 87-88 et pièces justificatives, pp. 153, 158.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 305. — Journal du siège, p. 102. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 84. — Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, pp. 279, 282. — Monstrelet, t. III, pp. 325 et suiv.

<sup>4.</sup> Gruel, Chronique de Richemont, p. 72.

et le capitaine Math Gouth furent retenus comme otages 1.

La garnison de Beaugency s'était trop pressée de se rendre. A peine était-elle partie, qu'un homme d'armes de la compagnie du capitaine La Hire vint dire au duc d'Alençon:

— Les Anglais marchent sur nous. Nous allons les avoir en face. Ils sont bien là-bas mille hommes d'armes.

Jeanne, l'entendant parler sans saisir ses paroles, demanda:

— Que dit cet homme d'armes?

Et quand elle le sut, se tournant vers Arthur de Bretagne, qui était près d'elle :

— Ah! beau connétable, vous n'êtes pas venu de par moi; mais puisque vous êtes venu, vous serez le bien venu<sup>2</sup>.

Ce que les Français avaient devant eux, c'était sir John Talbot et sir John Falstolf avec toute l'armée anglaise.

- 1. Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, p. 279.
- 2. Procès, t. III, p. 98.

## CHAPITRE XVI

LA BATAILLE DE PATAY.
L'OPINION DES CLERCS D'ITALIE ET D'ALLEMAGNE.
L'ARMÉE DE GIEN.

Sir John Falstolf, ayant quitté Paris le 9 juin, s'achemina par la Beauce, avec cinq mille combattants. Il amenait abondance de vivres et de traits aux Anglais de Jargeau. Apprenant en route que la ville s'était rendue, il laissa ses bagages à Étampes et se porta sur Janville où sir John Talbot vint le rejoindre avec quarante lances et deux cents archers<sup>1</sup>.

Là, ils furent instruits que les Français avaient pris le pont de Meung et mis le siège devant Beaugency. Sir John Talbot voulait marcher au secours de ceux de Beaugency et les délivrer, avec l'aide de Dieu et de monseigneur saint Georges. Sir John Falstolf était d'avis

<sup>1.</sup> Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, éd. Dupont, t. I, p. 281. — Berry, dans Procès, t. IV, p. 44. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 85. — Journal du siège, pp. 102-103. — Chronique de la Pucelle, p. 306. — Gruel, Chronique de Richemont, p. 72. — Fauquembergue, dans Procès, t, IV, p. 452. — Morosini, t. III, pp. 71-73.

d'abandonner sir Richard Guethin et la garnison à leur sort, et de ne point combattre pour l'heure. Voyant les siens craintifs et les Français envigourés, il estimait que les Anglais n'avaient rien de mieux à faire que d'attendre dans les villes, châteaux et forteresses qui leur restaient, les renforts promis par le Régent.

— Nous ne sommes qu'une poignée de gens au regard des Français, disait-il. Si la fortune nous devient mauvaise, tout ce que le feu roi Henri a conquis en France à grand labeur et long terme sera en voie de perdition <sup>1</sup>.

Il ne fut pas écouté et l'armée marcha sur Beaugency. Elle se trouvait non loin de la ville, le vendredi dix-sept de juin, au moment où la garnison en sortait avec seulement chevaux, harnais et bagages d'un marc d'argent pour chaque homme<sup>2</sup>.

Les gens du roi de France, avertis que cette armée approchait, se portèrent à sa rencontre. Après une courte chevauchée les éclaireurs signalèrent, à une lieue environ de Patay, les étendards et les pennons d'Angleterre qui flottaient sur la plaine. Alors les Français gravirent une colline d'où ils purent observer l'ennemi. Le capi-

<sup>1.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 331. — Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, pp. 283 et suiv.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, J. Chartier, Gruel, Morosini, Berry, Monstrelet, Wavrin, loc. cit. — Lettre de Jacques de Bourbon, comte de la Marche à Guill. de Champeaux, évêque de Laon, d'après un manuscrit de Vienne par Bougenot, dans Bull. du Com. des travaux hist. et scientif. Hist. et phil. 4892, pp. 56-65 (traduction française par S. Luce, dans la Revue Bleue, 13 février 1892, pp. 201-204).

taine La Hire et le jeune sire de Termes dirent à la Pucelle:

— Les Anglais viennent. Ils sont en ordre de bataille et prêts à se battre.

Elle répondit, à sa coutume:

- Frappez hardiment; ils prendront la fuite.

Et elle ajouta que ce ne serait pas long 1.

Les Anglais, croyant que les Français leur offraient la bataille, mirent pied à terre. Les archers plantèrent leurs pieux dans le sol, la pointe inclinée vers l'ennemi. C'est ainsi que, d'ordinaire, ils se préparaient à combattre, et ils n'avaient pas fait autrement à la journée des Harengs. Le soleil baissait déjà <sup>2</sup>.

Le duc d'Alençon n'était nullement décidé à descendre dans la plaine. En présence du Connétable, de monseigneur le Bâtard et des capitaines, il consulta la sainte fille, qui tourna sa réponse en énigme:

— Ayez tous de bons éperons.

Pensant qu'elle parlait des éperons du comte de Clermont, des éperons de Rouvray, le duc d'Alençon lui demanda:

- Que dites-vous? Nous tournerons donc le dos?
- Nenni, répondit-elle.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 120. — Monstrelet, t. IV, p. 328. — Le clerc qui rédigea la déposition de Thibault de Termes, ignorant cette affaire, mit ces propos à la rencontre de Patay. A Patay, Jeanne et La Hire n'étaient pas près l'un de l'autre.

<sup>2.</sup> Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, p. 286.

Ses voix, en toute occasion, lui conseillaient une invariable confiance.

— Nenni. En nom Dieu, allez sur eux, car ils s'enfuiront et n'arrêteront pas et seront déconfits, sans guère de perte pour vos gens; et pour ce, faut-il vos éperons pour les suivre<sup>1</sup>.

Selon l'avis des maîtres et docteurs, il convenait d'écouter la Pucelle sans quitter les voies de la prudence humaine. Les chefs de l'armée, soit qu'ils jugeassent l'occasion mauvaise, soit qu'ils craignissent encore, après tant de défaites, de livrer une bataille rangée, ne descendirent point de leur colline. A deux hérauts d'Angleterre venus de la part de trois chevaliers qui offraient de combattre en combat singulier, il fut répondu:

— Allez vous coucher pour aujourd'hui, car il est assez tard. Mais demain, au plaisir de Dieu et de Notre-Dame, nous nous verrons de plus près<sup>2</sup>.

Les Anglais, certains qu'ils ne seraient pas attaqués,

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 41. — Chronique de la Pucelle, p. 307. — Il est clair que cet endroit de la déposition de Dunois et de la Chronique de la Pucelle, ne s'applique pas à la journée du 18, comme on l'a cru. « Tous les corps anglais, dit Dunois, se réunirent en une seule armée. Nous crûmes qu'ils voulaient nous offrir la bataille. » Il parle évidemment de ce qui s'est passé le 17 juin. La déposition du duc d'Alençon brouille tout. On ne comprend pas que la Pucelle ait dit des Anglais, le 18 : « Dieu nous les envoie », quand ils fuyaient.

<sup>2.</sup> Ceux qui attribuent ce mot à la Pucelle ont mal lu Wavrin, Anchiennes croniques, t. I, p. 287.

quittèrent la place et s'en allèrent loger, pour la nuit, à Meung <sup>1</sup>

Les Français les yallèrent chercher le lendemain samedi 18, jour de saint Hubert; ils ne les y trouvèrent pas. Les Godons avaient déguerpi de bon matin et s'en étaient allés avec canons, munitions et vivres, vers Janville où ils comptaient se retrancher<sup>2</sup>.

L'armée du roi Charles forte de douze mille hommes <sup>3</sup> se mit aussitôt à leur poursuite, sur la route de Paris par la plaine de Beauce, inculte, buissonneuse, et giboyeuse, couverte de broussailles et de taillis, belle pourtant au gré des chevaucheurs anglais et français qui la vantaient à l'envi <sup>4</sup>.

Sur la plaine infinie où la terre glisse au regard et fuit, voyant le ciel devant elle, le ciel nuageux des plaines qui fait rêver de chevauchées merveilleuses par les montagnes de l'air, la Pucelle s'écria:

- En nom Dieu, s'ils étaient pendus aux nuées, nous les aurions<sup>5</sup>.
- 1. Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I. p. 287. Monstrelet, t. IV, pp. 326 et suiv.
- 2. Chronique de la Pucelle, Journal du siège, Gruel, J. Chartier, Berry, loc cit.
- 3. Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, p. 289. Fauché-Prunelle, Lettres tirées des archives de l'évêché de Grenoble, dans Bull. acad. Delph., t. II, 1847, pp. 458 et suiv. Lettre de Charles VII à la ville de Tours, dans Procès, t. V, pp. 262, 263.
- 4. Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. 1, p. 289. Héraut Berry, Le livre de la description des pays, éd. Hamy.
- 5. Procès, t. III, pp. 98-99. Chronique de la Pucelle, p. 306. Chronique Normande, ch. xlvIII, éd. Vallet de Viriville. Monstrelet, t. III, pp. 325

Comme la veille elle prophétisa.

— Le gentil roi aura aujourd'hui plus grande victoire qu'il eût de longtemps. Et m'a dit mon Conseil qu'ils sont tous nôtres.

Elle prédit que des Français il y aurait peu ou point de tués<sup>1</sup>.

Le capitaine Poton et le sire Arnault de Gugem allèrent en éclaireurs. Les plus experts hommes de guerre et parmi eux monseigneur le Bâtard et le maréchal de Boussac, montés sur fleur de coursiers, formèrent l'avant-garde. Puis, sous la conduite du capitaine La Hire, qui connaissait le pays, s'avançait le principal corps d'armée, composé des lances du duc d'Alençon, du comte de Vendôme, du Connétable de France, avec les archers et les arbalétriers. Enfin venait l'arrière-garde commandée par les seigneurs de Graville, de Laval, de Rais et de Saint-Gilles<sup>2</sup>.

La Pucelle, qui avait bon cœur, voulut aller en avant; on l'en empêcha<sup>3</sup>. Elle ne conduisait pas les gens d'armes; les gens d'armes la conduisaient, la tenant non pour chef de guerre, mais pour porte-bonheur.

et suiv. — Morosini, t. 111, pp. 72, 73. — Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, pp. 289-290. — On met cette parole au moment où les Anglais furent rejoints, sans s'apercevoir qu'alors elle n'a plus aucun sens.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 99 (déposition du duc d'Alençon).

<sup>2.</sup> Lettre de Jacques de Bourbon dans la Revue Bleue, 13 février 1892, pp. 201-204.— Monstrelet, t. IV, p. 327.— Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, p. 289.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 71 (déposition de Louis de Coutes).

Elle dut, grandement contristée, prendre place à l'arrière-garde, sans doute dans la compagnie du sire de Rais, où d'abord on l'avait mise 1. Tout le monde se hâtait fort, craignant que l'ennemi n'échappât.

Après avoir chevauché près de cinq lieues, par une chaleur accablante, laissé à gauche Saint-Sigismond et dépassé Saint-Péravy, les soixante ou quatre-vingts coureurs du capitaine Poton atteignirent l'endroit où le terrain, entièrement plat jusque-là, s'abaisse et la route dévale dans un bas-fond dit de la Retrève. Ils ne pouvaient voir le creux de la Retrève; mais au delà le sol se relève doucement et ils voyaient poindre à moins d'une demi-lieue le clocher de Lignerolles, sur la plaine boisée dite Climat-du-Camp. A une lieue, droit devant eux, se devinait la petite ville de Patay<sup>2</sup>.

Il était deux heures après midi. Par aventure, les cavaliers de Poton et de Gugem lancent un cerf qui, débuchant d'un taillis, va fondre dans le creux de la Retrève. Alors de ce creux s'élève une clameur. Ce sont les soldats anglais qui se disputent à grands cris le gibier lancé sur eux. Avertis ainsi de la présence de l'ennemi, les coureurs français s'arrêtent et détachent aussitôt quelques-uns des leurs pour annoncer à l'armée

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 71. — Journal du siège, p. 140. — Chronique de la Pucelle, p. 307. — Deux documents sur Jeanne d'Arc, dans Revue Blcue, 13 février 1892.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 41, 71, 98.— Chronique de la Pucelle, pp. 306 et suiv. — Journal du siège, pp. 403 et suiv. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 85. — Le comte de Vassal, La bataille de Patay, Orléans, 1890.

qu'ils ont surpris les Godons et que c'est l'heure de besogner 1.

Voici ce qui s'était passé du côté des Anglais. Ils se retiraient en bon ordre sur Janville, l'avant-garde conduite par un chevalier à l'étendard blanc 2. Puis venaient l'artillerie et les vivres voiturés par les marchands, puis le corps de bataille, commandé par sir John Talbot et sir John Falstolf. L'arrière-garde, exposée à subir un rude choc, n'était formée que d'Anglais d'Angleterre<sup>3</sup>. Elle suivait à une assez longue distance. Ses coureurs, ayant vu les Français sans être vus, avertirent sir John Talbot, qui se trouvait alors entre le hameau de Saint-Péravy et la ville de Patay. Sur cet avis, arrêtant la marche de l'armée, il donna l'ordre à l'avant-garde de se ranger, avec les chariots et les canons, à l'orée des bois de Lignerolles. Position excellente: adossés à la futaie, les combattants ne craignaient point d'être pris à revers4; et ils se retranchaient derrière les charrois. Le corps de bataille n'alla pas si avant. Il fit halte à un demi-quart de lieue de Lignerolles, dans le creux de la Retrève. Il y avait, à cet endroit, au bord de la route, des haies vives. Sir John Talbot s'y porta avec cinq cents archers d'élite et mit pied à terre pour attendre les Français qui devaient

<sup>1.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 328.

<sup>2.</sup> Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, p. 291.

<sup>3.</sup> Ibid., pp. 291-292.

<sup>4.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 329.

forcément passer là. Il comptait défendre la voie jusqu'à ce que l'arrière-garde eût rejoint le corps de bataille et pensait se rabattre ensuite sur l'armée en côtoyant les haies.

Les archers s'apprêtaient à planter en terre, selon leur habitude, ces pieux aiguisés, dont ils tournaient la pointe contre le poitrail des chevaux ennemis, quand les Français, avertis par les éclaireurs de Poton, fondirent sur eux comme une trombe, les culbutèrent et les mirent en pièces <sup>1</sup>.

En ce moment, sir John Falstolf, à la tête du corps de bataille, se disposait à rejoindre l'avant-garde; sentant déjà sur lui la cavalerie française, il donna de l'éperon et lança à fond de train sa troupe sur Lignerolles. Quand ils la virent venir ainsi débridée, ceux de l'étendard blanc crurent qu'elle était en déroute. Ils prirent peur et, quittant la lisière du bois, se jetèrent dans les halliers de Climat-du-Camp pour gagner en grand désordre la route de Paris. Sir John Falstolf poussa dans la même direction avec le principal corps d'armée. Il n'y eut pas de bataille. Ayant passé sur les cadavres des archers de Talbot, les Français entrèrent dans l'Angleterre éperdue comme dans un troupeau de moutons et tuèrent à plaisir. Ils tuèrent deux mille de ces gens de petit état que les Godons avaient coutume d'amener ainsi de leur pays mourir en

<sup>1.</sup> Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, p. 292. — Monstrelet, t. III, pp. 329, 350.

France. Quand ceux du principal corps d'armée, que conduisait La Hire, arrivèrent à Lignerolles, ils ne trouvèrent devant eux que huit cents fantassins, qu'ils culbutèrent. Des douze à treize mille Français cheminant sur la route, quinze cents à peine prirent part au combat, ou plutôt au massacre. Sir John Talbot, qui avait sauté sur son cheval sans chausser ses éperons, fut fait prisonnier par les capitaines La Hire et Poton¹. Les seigneurs de Scales et de Hungerford, lord Falcombridge, sir Thomas Guerard, Richard Spencer et Fitz Walter furent également pris à rançon. On fit de douze à quinze cents prisonniers².

Deux cents hommes d'armes tout au plus donnèrent la chasse aux fuyards jusqu'aux portes de Janville. Hors l'avant-garde, qui s'était enfuie la première, l'armée anglaise était entièrement détruite. Du parti des Français, le sire de Termes, présent à l'affaire, assure qu'il n'y eut qu'un mort, un homme de sa compagnie. Per-

<sup>1. «</sup> Aux alentours de Lignerolles, on a trouvé des fers de chevaux, un dard de javelot, des ferrements de chariots, des boulets. » P. Mantellier, Histoire du siège, Orléans, 1867, in-12, p. 139.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 11. — Gruel, Chronique de Richemont, pp. 73-74. — Perceval de Cagny, pp. 154 et suiv. — Chronique Normande, dans Procès, t. IV, p. 340. — Eberhard Windecke, p. 180. — Lefèvre de Saint-Remy, t. II, pp. 144, 145. — Fauquembergue, dans Procès t. IV, p. 452. — Commentaires de Pie II, dans Procès, t. IV, p. 512. — Morosini, t. III, pp. 72-75. — Chronique de la Pucelle, p. 306. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 86. — Monstrelet, t. IV, pp. 330-333. — Wavrin du Forestel, Anchiennes croniques, t. I, p. 293. — Lettre de J. de Bourbon, dans la Revue Bleue, 13 février 1892. Lettre de Charles VII à Tours et aux Dauphinois, dans Procès, t. V, pp. 345-346.

ceval de Boulainvilliers, conseiller chambellan du roi, dit qu'il y en eut trois 1.

Quand la Pucelle arriva<sup>2</sup>, on tuait encore<sup>3</sup>. Elle vit un Français qui conduisait des prisonniers, frapper l'un d'eux à la tête si rudement, que l'homme tomba comme mort. Elle descendit de cheval et fit confesser l'Anglais. Elle lui soutenait la tête et le consolait selon son pouvoir. Voilà la part qu'elle prit à la bataille de Patay<sup>4</sup>. Ce fut celle d'une sainte fille.

Les Français passèrent la nuit dans la ville. Sir John Talbot amené au duc d'Alençon et au Connétable, le jeune duc lui dit:

— Vous ne croyiez pas, ce matin, qu'ainsi vous adviendrait.

Talbot répondit :

— C'est la fortune de la guerre<sup>5</sup>.

Quelques Godons arrivèrent hors d'haleine à Janville<sup>6</sup>. Mais les habitants, à qui ils avaient laissé en partant leur argent et leurs biens, leur fermèrent la porte au nez et firent serment de fidélité au dauphin Charles.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 118; t. V, p. 120.

<sup>2. «</sup> Et habuit l'avant-garde La Hire, de quo ipsa Johanna fuit multum irata, quia ipsa multum affectabat habere onus de l'avant-garde. La Hire qui conducebat l'avant-garde percussit super Anglicos. » Procès, t. III, p. 71 (déposition de Louis de Coutes).

<sup>3. «</sup> Habebat magnam pietatem de tanta occisione. » Procès, t. III, p. 71.

<sup>4.</sup> J'ai situé à Patay l'anecdote rapportée par Louis de Coutes après une confrontation des textes.

<sup>5.</sup> Procès, t. III, p. 99.

<sup>6.</sup> Boucher de Molandon, Janville, son donjon, son château, ses souvenirs du XVo siècle, Orléans, 1886, in-8°.

Les capitaines anglais de deux petites places de la Beauce, Montpipeau et Saint-Sigismond, mirent le feu à leur ville et s'enfuirent <sup>1</sup>.

De Patay, l'armée victorieuse se rendit à Orléans. Les habitants attendaient le roi. Ils avaient accroché des tapisseries pour son entrée<sup>2</sup>. Mais le roi et le sire chambellan, craignant, non sans motif, une agression du Connétable, restèrent enfermés dans le château de Sully<sup>3</sup>, d'où ils sortirent le 22 juin pour se rendre à Châteauneuf. La Pucelle rejoignit, ce jour même, le roi à Saint-Benoitsur-Loire. Il la reçut avec sa douceur coutumière et lui dit:

J'ai pitié de vous et de la peine que vous endurez.
 Et il la pressa de se reposer.

En l'entendant parler, elle pleura. Elle pleura, diton, de sentir ce que l'affabilité du roi contenait pour elle d'indifférence et d'incroyance 4.

Mais gardons-nous d'attribuer aux larmes des extatiques et des miraculées une cause intelligible à la commune raison humaine. Charles lui apparaissait revêtu d'une ineffable splendeur, tel que le plus saint des rois. Comment eût-elle supposé un instant qu'il manquait de foi puisqu'elle lui avait montré ses anges cachés au vulgaire.

Journal du siège, p. 105. — Chronique de la Pucelle, pp. 307-308.
 Chronique de la Pucelle, pp. 307-308. — Journal du siège, p. 105.

<sup>3.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, pp. 222 et suiv. — E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 172.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, p. 116 (déposition de S. Charles). « Et audivit ipsa loquens ex ore regis multa bona de ea... rex habuit pictatem de ea et de pæna quam portabat. »

— N'en doutez point, lui dit-elle avec assurance, vous aurez tout votre royaume et serez de bref couronné<sup>1</sup>.

Assurément le roi Charles n'était pas pressé de recouvrer son royaume par chevalerie. Mais son conseil en ce moment n'avait nulle intention de se débarrasser de la Pucelle; il s'en servait au contraire adroitement pour donner du cœur aux Français, épouvanter les Anglais et montrer à tous que Dieu, monseigneur saint Michel et madame sainte Catherine, étaient Armagnacs. En mandant aux bonnes villes la victoire de Patay, la chancellerie royale ne souffla mot du Connétable, et ne nomma pas davantage monseigneur le Bâtard<sup>2</sup>. Elle désigna la Pucelle comme chef de la bataille avec les deux princes du sang royal, le duc d'Alençon et duc de Vendôme. C'est donc qu'on en faisait étendard. Et certes elle valait aussi cher et plus cher qu'un grand capitaine, puisque le connétable tenta de s'emparer d'elle. Il chargea de l'entreprise un homme à lui, Andrieu de Beaumont, précédemment employé à enlever le sire de La Trémouille. Mais Andrieu de Beaumont, comme il avait manqué le chambellan, manqua la Pucelle<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 76, 116.

<sup>2.</sup> Lettre de Charles VII aux Dauphinois, publiée par Fauché-Prunelle, dans Bull. de l'Acad. Delphinale, t. II, p. 459; aux habitants de Tours (Archives de Tours, Registre des comptes, XXIV), dans Cabinet Historique, I, C, p. 109; à ceux de Poitiers, Redet, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. III, p. 406. — Relation du greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, t. IV, p. 459.

<sup>3.</sup> Journal du siège, pp. 106, 108.— Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 89.— Gruel, Chronique de Richemont, p. 74. — Monstrelet, t. IV, pp. 344, 347. — E. Cosneau, Le connétable de Richemont, pp. 181-182.

Probablement elle ne sut rien elle-même de ce guetapens. Elle demanda au roi qu'il reçût en grâce le Connétable, requête qui témoigne d'une grande innocence. Richemont regagna par ordre sa seigneurie de Parthenay<sup>1</sup>.

Le duc Jean de Bretagne, marié à une sœur de Charles de Valois, n'avait pas toujours eu à se louer des conseillers de son beau-frère qui, en l'an 1420, le trouvant un peu trop bourguignon, lui cherchèrent, près de Nantes, un pont de Montereau<sup>2</sup>. Il n'était en réalité, ni armagnac, ni bourguignon, ni français, ni anglais, mais breton. En 1423, il reconnut le traité de Troyes, mais deux ans plus tard, le duc de Richemont, son frère, ayant passé au roi français et reçu de lui l'épée de connétable, le duc Jean se rendit auprès de Charles de Valois à Saumur, et lui fit hommage de son duché<sup>3</sup>. En somme, il se tira fort adroitement des pas les plus difficiles et sut rester étranger à la querelle des deux rois qui prétendaient l'un et l'autre l'y engager. Tandis que la France et l'Angleterre s'entredétruisaient, tranquille, il relevait la Bretagne de ses ruines<sup>4</sup>.

2. Monstrelet, t. IV, p. 30. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, pp. 202 et suiv.

<sup>1. 1431, 8</sup> mai. Arrêt condamnant André de Beaumont à la peine capitale comme criminel de lèse-majesté (Arch. nat. J. 366). La copie intégrale de cette pièce m'a été communiquée par M. P. Champion.

<sup>3.</sup> Dom Morice, *Histoire de Bretagne*, t. II, col. 1135-6.— De Beaucourt, loc. cit., t. II, chap. vII.

<sup>4.</sup> Bellier-Dumaine, L'administration du duché de Bretagne sous le règne de Jean V (1399-1442), dans les Annales de Bretagne, t. XIV-XVI (1898-99), passim et 3° partie: Le commerce, l'industrie, l'agriculture, l'instruction publique et Jean V (t. XVI, p. 246) et 4° partie, ch. III: Les villes, les paroisses rurales et Jean V (t. XVI, p. 495).

La Pucelle lui inspira beaucoup de curiosité et d'admiration. Peu de temps après la bataille de Patay, il envoya vers elle Hermine, son héraut d'armes, et frère Yves Milbeau, son confesseur, pour lui faire compliment de sa victoire<sup>1</sup>. Le bon frère avait mission d'interroger la jeune fille.

Il lui demanda si c'était de par Dieu qu'elle était venue secourir le roi.

Jeanne répondit qu'oui.

— S'il en est ainsi, répliqua frère Yves Milbeau, monseigneur le duc de Bretagne notre droit seigneur est disposé à aider le roi de son service. Il ne peut venir de son propre corps, car il est dans un grand état d'infirmité. Mais il doit envoyer son fils aîné avec une grande armée.

Le bon frère parlait légèrement et faisait là pour son duc une fausse promesse. Il était vrai seulement que beaucoup de nobles bretons venaient se mettre au service du roi Charles.

En entendant ces paroles, la petite sainte commit une étrange méprise. Elle crut que frère Yves avait voulu dire que le duc de Bretagne était son droit seigneur à elle comme à lui, ce qui eût été vraiment hors de sens. Sa loyauté s'en révolta:

— Le duc de Bretagne n'est pas mon droit seigneur, répliqua-t-elle vivement. C'est le roi qui est mon droit seigneur.

<sup>1.</sup> Eberhard Windecke, p. 179.

Ainsi qu'on peut croire, la conduite prudente du duc de Bretagne n'était pas jugée favorablement en France. On disait que c'était mal fait à lui de n'avoir pas obéi au ban de guerre du roi et d'avoir traité avec les Anglais. Jeanne le pensait et elle le dit sans détours à frère Yves:

— Le duc ne devait pas raisonnablement attendre si longtemps pour envoyer ses gens aider le roi de leur service<sup>4</sup>.

A quelques jours de là, le sire de Rostrenen, qui avait accompagné le Connétable à Beaugency et à Patay et Comment-Qu'il-Soit, héraut de Richard de Bretagne, comte d'Étampes, vinrent de la part du duc Jean stipuler relativement au mariage projeté entre François, son fils aîné, et Bonne de Savoie, fille du duc Amédée. Comment-Qu'il-Soit était chargé de présenter à la Pucelle une dague et des chevaux<sup>2</sup>.

Il y avait en 1428, à Rome, un clerc français compilateur d'une de ces cosmographies qui abondaient alors et se ressemblaient toutes. La sienne, qui commençait, selon l'usage, à la création, allait jusqu'au pontificat du pape Martin V alors vivant. « Sous ce pontificat, y disait l'auteur, la fleur et le lis du monde, le royaume de France, opulent entre les plus opulents et devant qui l'univers s'inclinait, a été jeté bas par le tyran

. ...

<sup>1.</sup> Eberhard Windecke, pp. 178-179.

<sup>2.</sup> Procès, t. V, p. 264. — Eberhard Windecke, pp. 68-70, 179. — Morosini, t. III, p. 90. — Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, t. I, p. 587. — Dom Morice, Histoire de Bretagne, t, I, pp. 508, 580.

Henri qui l'a envahi, n'étant pas seigneur légitime même du royaume d'Angleterre ». Puis, cet homme d'église voue les Bourguignons à une éternelle infamie et lance contre eux les plus terribles malédictions. « Que leurs yeux soient crevés, qu'ils meurent de male mort! » A ce langage, on reconnaît un bon Armagnac et peut-être un clerc dépouillé et chassé par les ennemis du royaume. En apprenant la venue de la Pucelle et la délivrance d'Orléans, transporté de joie et d'admiration, il rouvre sa cosmographie et y consigne ses arguments en faveur de cette prodigieuse Pucelle dont les actions lui paraissent plus divines qu'humaines, mais sur laquelle il sait peu de choses. Il la met en comparaison avec Déborah, Judith, Esther et Penthésilée. « On trouve, dit-il, dans les livres des Gentils que Penthésilée, et mille vierges avecelle, vinrent au secours du roi Priam et combattirent si courageusement qu'elles mirent en pièces les Myrmidons et tuèrent plus de deux mille Grecs. » Selon lui la Pucelle passe de beaucoup Penthésilée en courage et hauts faits. Elle réfute brièvement ceux qui soutiennent qu'elle a été envoyée par le Diable<sup>1</sup>.

La prophétesse de Charles, en un moment, remplit de sa renommée la chrétienté tout entière. Tandis qu'au temporel les peuples s'entredéchiraient, l'unité d'obédience faisait de l'Europe une république spirituelle

<sup>1.</sup> L. Delisle, Un nouveau témoignage relatif à la mission de Jeanne d'Arc, dans Bibliothèque de l'École des Charles, t. XLVI, pp. 649, 668.
Le P. Ayroles, La Pucelle devant l'Eglise de son lemps, pp. 53, 60.

n'ayant qu'une doctrine et qu'une langue, et qui se gouvernait par les Conciles. Le souffle de l'Église passait partout. En Italie, en Allemagne, il n'était bruit que de la Sibylle de France et les clercs, à l'envi, dissertaient sur sa nature et ses actes, qui intéressaient si grandement la foi chrétienne. En ces temps-là, les peintres représentaient parfois sur les murs des cloîtres les Arts Libéraux en figure de très nobles Dames. Ils peignaient, au milieu de ses sœurs, Logique assise dans une haute chaire, coiffée de l'antique turban, vêtue d'une robe éclatante, et tenant d'une main le scorpion, de l'autre le lézard en signe que sa science est d'atteindre l'adversaire au vif et de ne pas se laisser prendre. A ses pieds, Aristote, les yeux levés sur elle, disputait en nombrant ses arguments sur ses doigts1. Cette dame austère rendait tous ses disciples semblables les uns aux autres. Rien n'était alors plus méprisable et plus odieux qu'une idée singulière. L'originalité n'existait à aucun degré dans les esprits. Les clercs qui traitèrent de la Pucelle le firent tous suivant la même méthode, avec les mêmes arguments, sous l'autorité des mêmes textes sacrés et profanes. La conformité ne saurait aller plus loin. Ils avaient tous le même esprit, non le même cœur; l'esprit argumente et c'est

<sup>1.</sup> Cathédrale du Puy. — E.-F. Corpet, Portraits des Arts libéraux d'après les écrivains du moyen âge, dans Annales archéologiques, 1857, t. XVII, pp. 89-103. — Em. Male, Les Arts libéraux dans la statuaire du moyen âge, dans Revue archéologique, 1891.

le cœur qui décide. Ces scolastiques, plus secs que leurs parchemins, étaient pourtant des hommes; ils se déterminaient par sentiment, par passions, par des intérêts spirituels ou temporels. Tandis que les docteurs armagnacs démontraient que dans le cas de la Pucelle, les raisons de croire l'emportaient sur celles de ne pas croire, les maîtres allemands ou italiens, étrangers à la querelle du Dauphin de Viennois, demeuraient dans le doute, n'étant mus ni par haine ni par amour.

Un docteur en théologie, nommé Henri de Gorcum, qui enseignait à Cologne, rédigea, dès le mois de juin 1429, un mémoire sur la Pucelle. Les esprits étaient divisés en Allemagne, sur la question de savoir si cette jeune fille appartenait à l'humanité nature ou si elle n'était pas plutôt un être céleste en forme de femme; si ses faits s'expliquaient humainement ou par l'action d'une puissance supérieure à l'homme, et, dans ce cas, si la puissance était bonne ou si elle était mauvaise. Maître Henri de Gorcum composa son traité pour fournir dans les deux sens des arguments tirés de l'Écriture Sainte, et il s'abstint de conclure.

En Italie, mêmes doutes, même incertitude sur les faits de la Pucelle. Certains disaient que ce n'étaient que faussetés et pures inventions. On disputait à Milan s'il fallait croire les nouvelles qui venaient de France. Les notables de la ville résolurent d'envoyer, pour s'en infor-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 411-421. — Le P. Ayroles, La Pucclle devant l'église de son temps, t. I, pp. 61-68.

mer, un moine fransiscain, frère Antonio de Rho, bon humaniste et prédicateur zélé pour la pureté des mœurs.

Le seigneur Jean Corsini, sénateur du duché d'Arezzo, poussé par une semblable curiosité, consulta un savant clerc milanais, nommé Cosme-Raymond de Crémone. Ce clerc cicéronien lui répondit en substance:

- « Clarissime seigneur, ce serait chose nouvelle, dit-on, que Dieu choisisse une bergère pour rendre à un prince son royaume. Pourtant nous voyons que le berger David fut sacré roi. On rapporte que la Pucelle, conduisant une petite troupe, défit une nombreuse armée. On peut expliquer la victoire par l'avantage de la position, la soudaineté de l'attaque. Mais ne disons pas que les ennemis ont été surpris, que le cœur leur a manqué, choses toutefois possibles; admettons qu'il y ait miracle: quoi d'étonnant? N'est-il pas plus admirable encore qu'avec une mâchoire d'âne, Samson ait tué tant de Philistins?
- » La Pucelle a, dit-on, le pouvoir de révéler les choses futures. Qu'il vous souvienne des Sibylles, notamment de celles d'Érythrée et de Cumes. Elles étaient païennes. Pourquoi serait-il moins accordé à une chrétienne? Cette femme est une bergère. Jacob, alors qu'il gardait les troupeaux de Laban, s'entretenait familièrement avec Dieu.
- » A ces exemples et à ces raisons, qui m'inclinent à donner fiance aux nouvelles qui courent, se joint une raison tirée de la physique. J'ai lu souvent dans les livres qui traitent d'astrologie, que, par bénigne

influence des astres, certains hommes de naissance infime sont devenus les égaux des plus hauts princes et furent considérés comme des hommes divins, chargés d'une mission céleste. Guido de Forli, habile astronome, en cite un très grand nombre. C'est pourquoi j'estimerais n'encourir nul reproche en croyant que c'est l'influence des astres qui a fait entreprendre à la Pucelle ce qu'on rapporte d'elle. »

Et, concluant sur le fait de Jeanne, le clerc de Crémone dit qu'il ne le tient pas pour avéré sans le tenir comme entièrement à rejeter <sup>1</sup>.

Jeanne demeurait ferme dans son propos d'aller à Reims pour y faire sacrer le roi<sup>2</sup>. Elle ne jugeait pas qu'il valût mieux faire la guerre en Champagne qu'en Normandie. Elle ne se représentait pas assez clairement la figure du royaume pour en décider. Et l'on ne pensera pas que ses anges et ses saintes eussent plus de géographie qu'elle. Elle avait hâte de mener le roi à Reims pour être sacré, parce qu'elle ne croyait pas qu'il fût roi avant d'avoir reçu son sacre<sup>3</sup>. La pensée de le faire oindre du saint chrême lui était venue lorsqu'elle était encore dans son village et bien avant qu'Orléans fût assiégé<sup>4</sup>. Cette inspiration était de source

<sup>1.</sup> Le P. Ayrolles, t. IV, La vierge guerrière, pp. 240 et suiv.

<sup>2. «</sup> Sed dicta puella semper fuit opinionis quod opportebat ire Remis » Procès, t. III, p. 12 (déposition de Dunois).

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 20. — Journal du siège, pp. 93-94.

<sup>4.</sup> Voir plus haut, pp. 61 et suiv.

purement spirituelle et ne répondait en aucune manière à l'état de choses créé par la délivrance d'Orléans et la victoire de Patay.

Pour bien faire, il aurait fallu, le 18 juin, sans reprendre haleine, marcher sur Paris. On était à trente lieues seulement de la grande ville qui, à ce moment, n'eût pas même songé à se défendre. Le Régent, la tenant pour déjà prise, s'enfermait dans la bastille de Vincennes<sup>4</sup>. On avait manqué l'occasion. Les conseillers du roi, les princes du sang de France, surpris par la victoire, encore incertains de ce qu'il fallait faire, délibéraient. Assurément, aucun d'eux ne songeait à reconquérir par les armes, à bref délai, l'héritage entier du roi Charles. Les forces dont ils disposaient et les conditions mêmes de la société où ils vivaient ne leur permettait pas de concevoir une semblable entreprise. Les seigneurs du grand conseil ne ressemblaient pas à ces pauvres moines qui, dans leur cloître en ruines2, rêvaient un âge de concorde et de paix. Ils n'étaient point des songeurs; ils ne croyaient ni ne désiraient que la guerre prit fin. Mais ils entendaient la faire avec le moins possible de risques et de dépenses. Ils se disaient qu'il y aurait toujours des gens pour endosser le haubergeon et aller à la picorée; 'qu'on prendrait et reprendrait toujours

<sup>1.</sup> Fauquembergue, dans Procès, t. IV, p. 451. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 239. — Chronique de la Pucelle, p. 291. — De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, t. III, p. 323.

<sup>2.</sup> Le P. Denisse, La désolution des églises, introduction.

des villes dans le royaume, qu'à chaque jour suffit sa peine, qu'il faut se battre doucement pour se battre longtemps, que, neuf fois sur dix, on gagne plus par négociations et traités que par vaillantises d'armes, qu'il faut conclure habilement des trêves et les rompre à propos, s'attendre à perdre quelquefois et laisser de la besogne aux jeunes. Ainsi pensaient les bons serviteurs du roi Charles<sup>1</sup>.

Certains d'entre eux voulaient qu'on portât la guerre en Normandie<sup>2</sup>; ils y avaient songé dès le mois de mai, avant la campagne de la Loire, et certes ils ne manquaient pas d'arguments. En Normandie on tranchait l'arbre anglais à sa racine. Il était très possible de recouvrer tout de suite une partie de cette contrée où les Godons avaient très peu de monde. En 4424, les garnisons normandes se montaient en tout à quatre cents lances et douze cents archers<sup>3</sup>. Depuis lors, elles n'avaient pas dù être beaucoup renforcées. Le Régent ramassait des hommes partout et déployait une activité merveilleuse. Mais il manquait d'argent et ses soldats désertaient à l'envi<sup>4</sup>. Dans le pays de conquête, les Coués, aussitôt sortis de leurs places fortes, se trou-

<sup>1.</sup> Ceux de Louis XI pensaient de même: « On doibt bien craindre de se mettre au hasard d'une bataille, qui n'y est contrainet ». Philippe de Commynes, éd. de M<sup>116</sup> Dupont, t. I, p. 146.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 12-13. — Chronique de la Pucelle, p. 300. — Jean Chartier, Chronique, p. 87. — Morosini, t. III, p. 63, note 2. — Perceval de Cagny, p. 170.

<sup>3.</sup> Wallon, Jeanne d'Arc, 1875, t. I, p. 213.

<sup>4.</sup> Rymer, Fædera, 18 juin 1429. — Morosini, t. III, pp. 132-133; t. IV, annexe xvII. — G. Lefèvre-Pontalis, La panique anglaise en mai 1429, Paris, 1894, in-8°.

vaient en territoire ennemi. Depuis les frontières de la Bretagne, du Maine et du Perche, jusqu'au Ponthieu et à la Picardie, sur les rives de la Mayenne, de l'Orne, de la Dive, de la Touque, de l'Eure et de la Seine, des partisans tenaient la campagne, guetteurs de chemins, larrons, pillards, meurtriers, brigands 1. Les Français eussent trouvé partout l'aide de ces hardis compagnons, ainsi que le bon vouloir des paysans et des curés de campagne. Mais il fallait s'attendre à demeurer longtemps devant des villes très fortes, qu'une petite garnison suffisait à défendre. Or, les gens d'armes redoutaient la lenteur des sièges, et le trésor royal n'était pas en état de soutenir ces opérations coûteuses<sup>2</sup>. La Normandie était ruinée; plus de bétail, plus de moissons. Les capitaines et leurs gens voudraient-ils aller dans ce pays de famine? Et quel besoin le roi avait-il de reprendre une province misérable?

Ces partisans enfin, prêts à tendre la main aux Français, n'étaient guère engageants. On savait que brigands ils étaient, brigands ils resteraient et que, la Normandie reconquise, il faudrait les exterminer jusqu'au dernier, sans honneur ni profit. En ce cas, ne valait-il pas mieux laisser les Godons aux prises avec eux?

D'autres seigneurs demandaient qu'on allât en Champagne<sup>3</sup>. Et, quoi qu'on ait dit, les apocalypses de la

<sup>1.</sup> G. Lefèvre-Pontalis, La guerre des partisans dans la Haute Normandie (1424-1429) dans Bibliothèque de l'École des Chartes, depuis 1893.

<sup>2. «</sup> Le roy n'avoit pas grans finances pour souldoyer son armée. » Perceval de Cagny, pp. 149, 157.

<sup>3.</sup> Perceval de Cagny, p. 160.

Pucelle n'étaient pour rien dans leur détermination. Les conseillers du roi conduisaient Jeanne, loin de se laisser conduire par elle. Ils l'avaient une première fois détournée de la route de Reims en lui donnant du travail sur la Loire. Ils pouvaient la dériver encore sur la Normandie sans seulement qu'elle s'en apercût, tant elle ignorait les chemins et les pays. Si plusieurs recommandaient la campagne champenoise, c'était non sur la foi des anges et des saintes, mais pour des raisons humaines. Peut-on les nommer? Sans doute il y avait des seigneurs et des capitaines qui consultaient l'intérêt du roi et du royaume, mais il était si difficile à chacun de ne pas le confondre avec son propre intérêt, que l'on sera bien près de connaître ceux qui décidèrent la marche sur Reims quand on saura ceux à qui cette marche devait profiter. Certes, ce n'était pas au duc d'Alençon, qui aurait beaucoup mieux aimé reprendre son duché avec le secours de la Pucelle<sup>1</sup>. Ce n'était pas non plus à monseigneur le Bâtard ni au sire de Gaucourt, ni au roi lui-même, qui devaient surtout désirer, pour la sûreté du Berry et de l'Orléanais, qu'on enlevât La Charité au terrible Perrinet Gressart<sup>2</sup>. On peut supposer, au contraire, que la reine de Sicile ne voyait pas d'un mauvais œil le roi son gendre pousser vers le nord-est. Cette dame espagnole était prise de la folie angevine. Rassurée, pour l'instant, sur le sort de son

<sup>1.</sup> Perceval de Cagny, p. 170.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 310.

duché d'Anjou, elle poursuivait avec âpreté, et au grand dommage du royaume de France, l'établissement de son fils René dans le duché de Bar et dans l'héritage de Lorraine, et il ne devait pas lui déplaire que le roi Charles lui tînt la route libre de Gien à Troyes et à Châlons. Mais elle avait perdu tout pouvoir sur son gendre depuis l'exil du Connétable, et l'on ne voit pas qui l'aurait servie dans le conseil, au mois de mai 1429<sup>4</sup>. Au reste, sans chercher davantage, nous trouvons le personnage qui, plus que tout autre, devait être d'avis que le roi fût sacré, et qui, plus que tout autre, se trouvait en état de faire prévaloir son avis. C'était celui-là même à qui il appartenait de tenir la Sainte Ampoule entre ses mains sacrées, messire Regnault de Chartres, archevêque duc de Reims, chancelier du royaume2.

C'était un homme d'une intelligence rare, appliqué aux affaires, très habile négociateur, avide de biens, moins soucieux de vains honneurs que d'avantages solides; avare, peu scrupuleux, qui, aux environs de la cinquantaine, n'avait rien perdu de son activité dévorante : il venait de le montrer en se dépensant avec une belle ardeur pour la défense d'Orléans. Doué de la sorte, comment n'eût-il pas exercé dans le Gouvernement une action puissante?

Archevêque duc de Reims depuis quinze ans, il

1. E. Cosneau, Le connétable de Richemont, pp. 179 et suiv.

<sup>2.</sup> Même après le sacre, Regnault de Chartres ne voulut « souffrir que la Pucelle et le duc d'Alençon fussent ensemble ne depuis ne la poeult recouvrer ». Perceval de Cagny, p. 171.

attendait encore le premier sou de ses énormes revenus. Il criait misère, bien qu'il fût riche; il adressait au pape des suppliques à fendre l'âme¹. Si la Pucelle avait été jugée favorablement par les maîtres de Poitiers, monseigneur Regnault y était bien pour quelque chose. Les clercs n'eussent pas, sans lui, proposé au roi de l'essayer. Et ce n'est pas faire une supposition trop hasardeuse que de croire que, si l'on décida la marche sur Reims dans les conseils du roi, ce fut que le chancelier du royaume approuva par sagesse humaine ce que la Pucelle proposait par inspiration divine².

Et, dans le fait, la campagne du sacre, qui n'allait point sans grands dommages et fâcheux inconvénients, offrait aussi de précieux avantages et surtout des facilités secrètes. Par malheur, elle laissait libre tout le pays de France occupé par les Anglais et elle donnait à ceux-ci le temps de se refaire et de recevoir des secours d'outre-mer. Et l'on verra bientôt qu'ils mirent ce temps à profit<sup>3</sup>. Quant aux avantages, il s'en présentait plusieurs et de diverses sortes. Et d'abord Jeanne exprimait en vérité le sentiment des pauvres clercs et du commun peuple en disant que par son sacre le dauphin gagnerait beaucoup<sup>4</sup>. L'huile de la Sainte Ampoule devait communiquer au roi une splendeur, une majesté

<sup>1.</sup> Le P. Denisse, La désolation des églises, introduction.

<sup>2.</sup> Voir plus haut, pp. 176-179.

<sup>3.</sup> Morosini, t. IV, Annexe XVII.

<sup>4.</sup> Procès, t. III, pp. 20, 300. — Chronique de la Pucelle, pp. 322-323. — Journal du siège, pp. 93, 114. « Et combien que le roy n'avoit pas

dont le rayonnement s'étendrait sur la France et sur la chrétienté tout entière. La royauté, dans ce temps, était d'ordre spirituel autant que d'ordre temporel, et la foule des hommes pensait, ainsi que Jeanne, que les rois ne sont rois que par l'onction sainte. Aussi pouvait-on dire que Charles de Valois recevrait plus de force d'une goutte d'huile que de dix mille lances. De cela les conseillers du roi devaient tenir grand compte; encore fallait-il considérer le temps et le lieu. Ne pouvait-on pas faire la cérémonie ailleurs qu'à Reims? Ne pouvait-on pas accomplir ce qu'on appelait le « mystère », dans cette ville sauvée par l'intercession de ses bienheureux patrons, Saint-Aignan et Saint-Euverte? Deux rois issus de Hugues Capet, Robert le Sage et Louis le Gros, avaient été couronnés à Orléans<sup>4</sup>. Mais le souvenir de leur consécration royale se perdait dans la nuit des âges, tandis que le peuple gardait la mémoire d'une longue suite de rois très chrétiens sacrés dans la ville où la colombe divine avait apporté l'huile sainte à Clovis 2. D'ailleurs le seigneur archevêque et duc de Reims n'aurait jamais souffert que le roi reçût les onctions autrement que de sa main et dans sa cathédrale.

Il fallait donc aller à Reims; il fallait devancer les

argent pour soudoier son armée, tous chevaliers, escuiers, gens de guerre et de commun ne refusoient point de aler servir le roy pour ce voyage en compaignie de la Pucelle... » Perceval de Cagny, p. 157.

<sup>1.</sup> Le Maire, Antiquités d'Orléans, chap. xxv, p. 100.

<sup>2.</sup> Pie II, Commentarii, dans Procès, t. IV, pp. 513-514. — Pierre des Gros, Jardin des nobles, dans P. Paris, Manuscrits français de la bibliothèque du roi, t. II, p. 149, et Procès, t. IV, pp. 533-534.

Anglais qui avaient résolu d'y amener leur roi enfant, pour qu'il y fût sacré selon le cérémonial<sup>1</sup>. Mais les Français, en pénétrant dans la Normandie, auraient fermé au jeune roi Henri le chemin, déjà mal sûr pour lui, de Paris et de Reims, et vraiment il eût été puéril de dire que le sacre ne pouvait être retardé de quelques semaines. Si l'on renonçait à gagner des terres et des villes en Normandie, ce n'était donc pas seulement pour aller à la conquête de la Sainte Ampoule. Le seigneur archevêque de Reims avait d'autres considérations à présenter, celle-ci par exemple: En se plaçant hardiment entre le duc de Bourgogne et les Anglais ses alliés, on pouvait se flatter de produire quelque impression sur l'esprit du prince et de lui fournir, comme sujet de méditations salutaires, la vue de Charles, fils de Charles, roi de France, chevauchant à la tête d'une puissante armée.

Pour atteindre la cité du bienheureux Remi, il fallait parcourir plus de cent lieues en pays rebelle, mais sans aucun risque d'y rencontrer de longtemps des gens d'armes ennemis. Anglais et Bourguignons levaient des troupes à force, engageaient, « endentaient ». Pour le présent, ils n'avaient personne à opposer aux Français. La Champagne, beau pays, peu boisé, avait beaucoup

<sup>1.</sup> William Wyrcester, dans *Procès*, t. IV, p. 475. — Les Anglais avaient formé le projet d'enlever de Reims la Sainte Ampoule. (Pie II, *Commentarii*, dans *Procès*, t. IV, p. 513.) En 1430, les Anglais pensaient encore le faire sacrer à Reims « pour laquelle cause tous les subjez du Royaume lui seroient plus enclins ». (Avis de Philippe le Bon à Henri VI, rédigé par H. de Lannoy, dans P. Champion, *G. de Flavy*, p. 156).

de blé, beaucoup de cultures, beaucoup de vin, beaucoup de gros bétail<sup>1</sup>; elle n'était pas ruinée comme la Normandie; les hommes d'armes avaient chance de s'y nourrir, surtout si, comme on y comptai. les bonnes villes se laissaient tirer des vivres. Elles possédaient de grands biens; leurs greniers regorgeaient de blé. Quoiqu'elles reconnussent le roi Henri pour leur seigneur, elles ne se sentaient aucun attachement aux Anglais et aux Bourguignons; elles se gouvernaient elles-mêmes. C'étaient de riches marchandes qui ne voulaient que la paix et se donnaient au plus fort. A cette époque, elles soupçonnaient que la force passait aux Armagnacs. Elles avaient un clergé et des bourgeois à qui l'on pouvait parler. Il ne s'agissait pas de les assiéger avec de l'artillerie, des mines et des sossés, mais de les circonvenir avec de belles lettres d'annistie, beaux avantages pour les marchands et beaux engagements de respecter les privilèges du clergé. Avec elles on ne risquait pas de pourrir dans des taudis et de flamber dans des bastilles. On s'attendait à ce qu'elles ouvrissent leurs portes et, moitié amour, moitié peur, donnassent de l'argent au roi leur seigneur.

La campagne était déjà préparée; elle l'était très habilement. On avait noué des intelligences, à Troyes, à Châlons; le roi Charles reçut de quelques notables de Reims avis, par lettres et messages, que s'il venait, ils lui feraient ouvrir les portes de leur ville. Il accueillit même trois ou quatre bourgeois qui lui dirent :

<sup>1.</sup> Voyages du héraut Berry, Bibl. nat. ms. fr. 5873, fol. 7.

— Allez sûrement vers notre ville de Reims. Nous nous faisons fort de vous mettre en dedans<sup>4</sup>.

Ces assurances enhardirent le Conseil royal; et la marche en Champagne fut résolue.

L'armée se rassembla à Gien; elle y croissait tous les jours. Les seigneurs de Bretagne et de Poitou arrivaient abondamment, la plupart en petite compagnie, sur un mauvais bidet2. Les plus pauvres, équipés en archers, venaient faire, faute de mieux, le service des gens de trait. Les vilains et les gens de métier s'offraient<sup>3</sup>. De la Loire à la Seine et de la Seine à la Somme, la terre n'était plus cultivée qu'autour des châteaux et des forteresses; la plupart des champs restaient en jachères; en beaucoup d'endroits on ne tenait plus ni foires ni marchés; les ouvriers chômaient partout. La guerre, ayant détruit tous les métiers, devenait l'unique métier. « Chacun, dit Eustache Deschamps, veut devenir écuyer. Il n'y a presque plus d'artisans 4. » Il vint au lieu du rassemblement trente mille hommes, dont beaucoup de piétons, beaucoup de gens des communes, qui servaient pour la nourriture. Encore faut-il compter les moines, les valets, les femmes, la séquelle.

<sup>1.</sup> Jean Rogier dans Procès, t. IV, pp. 284-285.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 312.— Jean Chartier, Chronique, pp 93-94.— Journal du siège, p. 108.— Cagny, p. 157.— Morosini, pp. 84-85.— Loiseleur, Comple des dépenses, pp. 90, 91.

<sup>3. «</sup> Gens de guerre et de commun », dit Perceval de Cagny, p. 157.

<sup>4.</sup> Eustache Deschamps, éd. Queux de Saint-Hilaire et G. Raynaud, t. I, pp. 159, 217 et passim. — Th. Basin, Histoire de Charles VII et de Louis XI, t. I, p. 44. — Lettre de Nicolas de Clamanges à Gerson, LIV.

Et tout ce monde avait grand'faim. Le roi se rendit à Gien, et il y manda la reine qui était à Bourges<sup>1</sup>.

Il pensait l'emmener à Reims pour qu'elle y fût sacrée avec lui, à l'exemple de la reine Blanche de Castille, de Jeanne de Valois et de la reine Jeanne, femme du roi Jean. Toutefois, les reines pour la plupart n'avaient pas été couronnées à Reims; la reine Ysabeau, mère du roi vivant, avait reçu la couronne des mains de l'archevêque de Rouen, dans la Sainte-Chapelle de Paris². Avant elle, les épouses des rois, à l'exemple de Berthe, femme de Pépin le Bref, venaient de préférence à Saint-Denys recevoir la couronne d'or, de saphir et de perles donnée par Jeanne d'Évreux aux religieux de l'abbaye³. Tantôt les reines étaient couronnées avec leur époux, tantôt elles l'étaient seules et à part; plusieurs ne l'avaient jamais été.

Pour que le roi Charles pensât emmener la reine Marie dans cette chevauchée, il fallait qu'il ne craignit ni fatigues trop rudes ni trop grands périls. Pourtant, au dernier moment, on changea d'avis. La reine, étant venue à Gien, fut renvoyée à Bourges; le roi se mit en chemin sans elle<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 308. — Perceval de Cagny, p. 157. — Journal du siège, p. 180 — Morosini, t. 111, p. 85.

<sup>2.</sup> S.-J. Morand, Histoire de la Sainte-Chapelle royale du Palais, Paris, 1790, in-4°, pp. 77 et passim.

<sup>3.</sup> Le P. J. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint-Denys en France, Paris, 1625, in-fol., ch. L, pp. 373 et suiv. — Dom Félibien, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis, 1706, in-fol., pp. 203, 275, 543.

<sup>4.</sup> Journal du siège, p. 107. — Chronique de la Pucelle, p. 310.

Quand le roy s'en vint en France, Il feit oindre ses houssiaulx, Et la royne lui demande : Où veult aller cest damoiseaulx 1?

La reine ne demandait rien. Elle était laide et de faible vouloir <sup>2</sup>. Mais la chanson dit qu'en partant le roi fit graisser ses vieux houssiaux, faute d'en pouvoir mettre de neufs. Ces plaisanteries sur la pauvreté du roi de Bourges, tout anciennes qu'elles étaient, pouvaient paraître bonnes encore <sup>3</sup>. Le roi n'était pas devenu riche. C'était l'usage de payer d'avance aux gens d'armes une partie des sommes convenues pour leurs gages. A Gien il fut fait un paiement de trois francs par homme d'armes. La somme parut maigre, mais on comptait gagner en route <sup>4</sup>.

Le vendredi 24 juin, la Pucelle partit d'Orléans pour Gien. Le lendemain, elle dicta de Gien une lettre aux habitants de Tournai pour les instruire que les Anglais avaient été chassés de leurs places sur la Loire et déconfits en bataille, pour les inviter à venir au sacre du roi Charles à Reims et pour leur recommander de se maintenir loyaux Français.

Voici cette lettre:

<sup>1.</sup> Cité d'après la Chronique Messine, par Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 424, note 1.

<sup>2.</sup> De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. VI, p. 88.

<sup>3.</sup> Voir plus haut, pp. 171-175.

<sup>4.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 87. — Chronique de la Pucelle, p. 313. — Perceval de Cagny, p. 157.

## + JHESUS + MARIA.

Gentilz loiaux Franchois de la ville de Tournay, la Pucelle vous faict savoir des nouvelles de par dechà, que en viij jours elle a cachié les Anglois hors de toutez les places qu'ilz tenoient sur la rivire de Loire par assaut ou aultrement; où il en a eu mains mors et prinz, et lez a desconfis en bataille. Et croiés que le conte de Suffort, Lapoulle son frère, le sire de Tallebord, le sire de Scallez et messires Jean Falscot et plusieurs chevaliers et capitainez ont esté prinz, et le frère du conte de Suffort et Glasdas mors. Maintenés vous bien loiaux Franchois, je vous en pry, et vous pry et vous requiers que vous soiés tous prestz de venir au sacre du gentil roy Charles à Rains où nous serons briefment, et venés au devant de nous quand vous saurés que nous aprocherons. A Dieu vous commans, Dieu soit garde de vous et vous doinst grace que vous puissiés maintenir la bonne querelle du royaume de France. Escript à Gien le xxve jour de juing.

Sur l'adresse: Aux loiaux Franchois de la ville de Tournay1.

Une lettre de la même teneur dut être envoyée par la chancellerie monacale de la Pucelle à toutes les villes restées favorables au roi Charles, et les religieux durent faire eux-mêmes la liste de ces villes<sup>2</sup>. Certes ils ne

<sup>1.</sup> Procès, t. V, p. 125. — Registre des Consaux, extraits analytiques des anciens Consaux de la ville de Tournay, éd. H. Vandenbroeck, t. II, p. 329. — F. Hennebert, Une lettre de Jeanne d'Arc aux Tournaisiens, dans Arch. list. et littéraires du Nord de la France, 1837, t. I, p. 525. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. III, p. 516.

<sup>2.</sup> Lettre de Charles VII aux Dauphinois, publiée par Fauché-Prunelle, dans Bultetin de l'Acad. Delphinale, t. II, p. 459; aux habitants de Tours, dans le Cabinet Historique, t. I, C, p. 109; à ceux de Poitiers, par Redet, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. III, p. 106. — Relation du greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, t. IV, p. 459.

pouvaient oublier la ville du domaine royal, qui, dans les Flandres<sup>1</sup>, en pleine domination bourguignonne, demeurait fidèle à son légitime seigneur. La ville de Tournai, cédée à Philippe le Bon par le Gouvernement anglais, en 1423, n'avait pas reconnu son nouveau maître. Jean de Thoisy, son évêque, résidait auprès du duc Philippe<sup>2</sup>; mais elle restait « chambre du Roi » et l'attachement de ses habitants à la fortune du dauphin était connu de tous, exemplaire et fameux<sup>3</sup>. Les consuls d'Albi, dans une note très brève, qu'ils rédigèrent sur les merveilles de l'année 1429, prirent soin de marquer que cette ville du nord, si lointaine, qu'ils ne savaient pas bien où elle était située, tenait pour la France, au milieu des ennemis de la France. « Le fait est, écrivirent-ils, que les Anglais occupaient tout le pays de Normandie et de Picardie, fors Tournay 4 ».

<sup>1.</sup> C'est là une façon de parler. Le Tournesis a toujours formé un territoire séparé du Comté de Flandres et dont les évêques étaient les seigneurs anciens; mais, dès 1187, le roi de France y exerçait une souveraineté théoriquement absolue. En fait, la ville était divisée en deux factions. Les riches et les marchands tenaient pour le parti bourguignon, le commun pour l'influence irançaise. A. de la Grange, Troubles à Tournai (1422-1430.)

<sup>2.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 352.

<sup>3.</sup> Morosini, t. III, pp. 184-185. — Chronique de Tournai, éd. de Smedt (Recueil des Chroniques de Flandre, t. III, passim). — Troubles à Tournai (1422-1430), dans Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai t. XVII (1882). — Extraits des anciens registres des Consaux, éd. Vandenbroeck, t. II, passim. — Monstrelet, chap. LXVII et LXIX. — A. Longnon, Paris sous la domination anglaise, pp. 143, 144.

<sup>4.</sup> Le greffier de l'hôtel de ville d'Albi, dans Procès, t. IV. p. 301.

Ceux du bailliage de Tournai, jaloux en effet de jouir des franchises et des privilèges que le roi de France leur avait accordés, n'eussent voulu pour rien au monde se disjoindre de la Couronne. Ils protestaient de leur fidélité et faisaient de belles processions pour le bien du roi et le recouvrement de son royaume; mais là s'arrêtait leur dévouement, et quand leur seigneur Charles leur réclamait instamment les arrérages de leurs contributions, dont il disait avoir très grand besoin, leurs magistrats en délibéraient et décidaient de demander de nouveaux délais, les plus longs possibles <sup>1</sup>.

Il n'est pas douteux que la Pucelle n'ait dicté ellemême cette missive. On voit qu'elle y attribue à elle seule la victoire, toute la victoire. Sa candeur l'y obligeait. A son sens, Dieu avait tout fait, et il avait tout fait par elle. « La Pucelle a chassé les Anglais de toutes les places qu'ils tenaient. » Elle seule pouvait montrer une foi si naïve en elle-même. Frère Pasquerel n'aurait pas écrit avec cette sainte simplicité.

Il est remarquable que, dans cette lettre, sir John Falstolf est compté parmi les prisonniers. Cette erreur n'est pas particulière à Jeanne. Le roi mande à ses bonnes villes que trois capitaines anglais furent pris, Talbot, le sire de Scalles et Falstolf. Perceval de Boulainvilliers, dans son épître latine au duc de Milan,

<sup>1.</sup> H. Vandenbroeck, Extraits analytiques des anciens registres des Consaux de la ville de Tournai, t. II, pp. 328-330.

met Falstolf, qu'il nomme Fastechat, au nombre des mille prisonniers faits par les Dauphinois. Enfin, une missive, envoyée vers le 25 juin d'une des villes du diocèse de Luçon, témoigne d'une grande incertitude sur le sort de Talbot, Falstolf et Scalles, « qu'on dit être pris ou morts <sup>4</sup> ». Les Français avaient mis la main, peut-être, sur un seigneur qui ressemblait à John Falstolf de visage ou de nom; ou bien quelque homme d'armes, pour être reçu à rançon, avait dit être Falstolf. La lettre de la Pucelle parvint le 7 juillet à Tournai. Le lendemain, les consaux <sup>2</sup> de la ville décidèrent d'envoyer une ambassade au roi Charles de France <sup>3</sup>.

Le 27 juin ou environ, la Pucelle fit porter au duc de Bourgogne des lettres pour qu'il fût au sacre du roi. Elle ne reçut point de réponse 4. Le duc Philippe tait l'homme du monde le plus incapable de correspondre avec la Pucelle. Qu'elle lui écrivît obligeamment, c'était une marque de son bon esprit. Enfant,

<sup>1.</sup> Lettre de Perceval de Boulainvilliers, dans *Procès*, t. V, p. 120. — Fragment d'une lettre sur des prodiges advenus en Poitou, *ibid.*, p. 122. — Morosini, t. III, pp. 74-76.

<sup>2.</sup> Consau pour Conseil, Assemblée. Consaux a signifié également conseillers (La Curne).

<sup>3.</sup> Hennebert, Archives historiques et littéraires du Nord de la France, 1837, t. I. p. 520. — Extraits des anciens registres des consaux, éd. Vandenbroeck, t. II, loc. cit.

<sup>4.</sup> Elles sont aujourd'hui perdues. Jeanne y fait allusion dans sa lettre du 17 juillet 1419: « Et a trois sepmaines que je vous avoye escript et envoié bonnes lettres par un hérault... » Procès, t. V, p. 127.

dans son village, elle avait été l'ennemie des Bourguignons avant d'être l'ennemie des Anglais, cependant elle voulait le bien du royaume et la réconciliation des Français.

Le duc de Bourgogne ne pouvait facilement pardonner le guet-apens de Montereau, mais a aucun moment de sa vie il n'avait voué une haine irréconciliable au parti français. L'entente était devenue très possible depuis l'année 1425, alors que son beau-frère, le Connétable de France, avait chassé du Conseil royal les assassins du duc Jean. Quant au dauphin Charles, il se défendait d'avoir eu part au crime et, parmi les Bourguignons, il passait pour idiot 1. Dans le fond de son cœur, le duc Philippe n'aimait pas les Anglais. Il leur avait refusé, après la mort du roi Henri V, de prendre la régence de France. On sait l'aventure de la comtesse Jacqueline qui faillit le brouiller tout à fait avec eux<sup>2</sup>. La maison de Bourgogne cherchait depuis de longues années à mettre la main sur les Pays-Bas. Le duc Philippe y parvint enfin en mariant son cousin germain Jean, duc de Brabant, avec Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, Hollande et Zélande, et dame de Frise. Jacqueline qui ne pouvait souffrir son mari, s'enfuit en Angleterre, et, ayant fait casser son

<sup>1.</sup> Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, IV, p. lvi-lvij. — E. Cosneau, Le connétable de Richemont, pp. 114 et suiv.

<sup>2.</sup> Dom Plancher, *Histoire de Bourgogne*, t. IV, preuves, p. LV.

mariage par l'antipape Benoît XIII, épousa le duc de Glocester, frère du Régent.

Bedford, aussi sage que Glocester était fol, s'efforçait au contraire de retenir le magnifique duc dans l'alliance anglaise; mais la haine secrète qu'il ressentait pour le Bourguignon éclatait par soudains accès. Qu'il ait voulu le faire assassiner et que le duc de Bourgogne l'ait su, ce n'est pas prouvé. On assure, tout au moins, qu'à ce prudent duc de Bedford il échappa, un jour, de dire que le duc Philippe pourrait bien s'en aller en Angleterre, boire de la bière plus que son saoul 1. Il venait de le mécontenter très maladroitement en ne lui laissant pas prendre la ville d'Orléans<sup>2</sup>. Il s'en mordait les doigts et, tout repentant d'avoir refusé au duc le nombril de la Loire et le cœur de la France, il s'empressa de lui offrir la Champagne, que les Français s'en allaient prendre : c'était, en effet, le moment d'en faire un présent au grand ami 3.

Cependant le magnifique duc ne pensait qu'à ses Flandres. Le pape Martin avait déclaré nul le mariage de la comtesse Jacqueline avec Glocester, et Glocester épousait une autre femme. Le Gargantua de Dijon

<sup>1.</sup> De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, t. V, p. 270. — Desplanques, Projet d'assassinat de Philippe le Bon par les Anglais (1424-1426), dans les Mémoires couronnés par l'Académie de Bruxelles, XXXIII (1867).

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 70. — Chronique de la Pucelle, p. 270. — Morosini, t. III, pp. 20 et suiv.

<sup>3.</sup> Monstrelet, t. IV, pp. 332-333. — De Beaucourt, *Histoire de Charles VII*, t. II, p. 36. note 7.

remettait la main sur les terres de cette belle Jacqueline. Il restait l'allié des Anglais, comptant se servir d'eux et ne pas les servir, et se réservait, s'il y trouvait avantage, de combattre les Français avant de se réconcilier avec eux; il n'y voyait aucun mal. Après les Flandres c'étaient les dames et les belles peintures comme celles des frères Van Eyck qu'il avait le plus à gré. On imagine ce qu'une lettre de la Pucelle des Armagnacs devait peser sur son esprit<sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Monstrelet, t. IV, pp. 308-309.— Quenson, Notice sur Philippe le Bon, la Flandre et ses fêtes, Douai, 1840, in-8°. — De Reiffenberg, Les enfants naturels du duc Philippe le Bon dans Bullelin de l'Académie de Bruxelles, t. XIII (1846).

## CHAPITRE XVII

LA CONVENTION D'AUXERRE. — FRÈRE RICHARD.

LA CAPITUL'ATION DE TROYES.

Le 27 juin<sup>4</sup>, l'avant-garde, commandée par le maréchal de Boussac, le sire de Rais, les capitaines La Hire et Poton, partit de Gien et se dirigea sur Montargis, dans le dessein de pousser jusqu'à Sens que, sur de faux avis, on croyait disposée à recevoir les gens du dauphin. A la nouvelle qu'elle arborait la croix de Saint-André en signe de fidélité aux Anglais et aux Bourguignons, on changea de direction, tant on avait peu envie de prendre des villes de force, et l'on se tourna vers Auxerre où l'on espérait trouver meilleur accueil<sup>2</sup>.

La Pucelle qui, dans son impatience, n'avait pas

<sup>1.</sup> Selon Perceval de Cagny, p. 157. Chartier dit le 28 juin, p. 90.

<sup>2.</sup> Procès, t. IV, p. 286.

attendu le roi, chevauchait avec ceux-là qui étaient partis les premiers. Si elle les avait conduits, ils ne se seraient pas détournés d'une ville qui affutait ses canons contre eux.

Le roi se mit en marche le surlendemain avec les princes du sang royal, une nombreuse chevalerie, la grosse bataille, comme on disait, et le sire de la Trémouille, qui menait l'entreprise<sup>4</sup>.

Tout ce monde arriva, le 1<sup>er</sup> juillet, devant Auxerre<sup>2</sup>. La cité du bienheureux évêque Germain, entourée de coteaux de vignes et de champs de blé, dressait ses tours, ses toits et ses clochers au penchant d'une colline. Cette ville devant laquelle elle chevauchait au soleil d'été, tout armée, comme un beau saint Maurice, au milieu d'une ample chevalerie, Jeanne l'avait vue, sous un ciel sombre et pluvieux quand, trois mois aupăravant, habillée en galopin d'écurie, elle allait, sur un mauvais cheval, en compagnie de quelques pauvres routiers, vers le dauphin Charles<sup>3</sup>.

Le comté d'Auxerre appartenait, depuis l'an 1424, au duc de Bourgogne, qui l'avait reçu en don du Régent

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 90. — Chronique de la Pucelle, pp. 309-310. — Perceval de Cagny, p. 157. — Morosini, t. III, pp. 142-143.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 314. — Journal du siège, pp. 103-109. — Monstrelet, t. IV, p. 330. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 92. — Morosini, t. III, p. 142 et note 2.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 54, 222.

et y exerçait son autorité au moyen d'un bailli et d'un capitaine.

Le seigneur évêque, messire Jean de Corbie, précédemment évêque de Mende, passait pour favorable au danphin². Le Chapitre de la cathédrale professait au contraire des sentiments bourguignons³. Douze jurés, élus par la communauté des bourgeois et des habitants, administraient la ville. On conçoit sans peine le sentiment qu'ils éprouvèrent à la venue de l'armée royale; ce fut l'épouvante. Les hommes d'armes, qu'ils portassent la croix blanche ou la croix rouge, inspiraient une juste terreur aux gens des villes qui, pour détourner de leurs murs ces larrons sacrilèges et homicides, étaient capables des plus rudes efforts, même de mettre la main à l'escarcelle.

A ceux d'Auxerre le roi manda par ses hérauts de le recevoir comme leur naturel et droiturier seigneur. Un tel mandement, appuyé sur des lances, les embarrassait fort. A refuser comme à consentir, ces bonnes gens couraient de grands risques. Changer d'obéissance n'était pas une chose à faire légèrement; il y allait de leurs biens et de leur vie. Prévoyant le danger et sen-

<sup>1.</sup> Abbé Lebeuf, Histoire ceclésiastique et civile d'Auxerre, t. II, p. 251; t. 111, pp. 302, 506.

<sup>2.</sup> Chardon, *Histoire de la ville d'Auxerre*, Auxerre, 1834 (2 vol. in-8°), t. 11, p. 258.

<sup>3.</sup> Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. IV, p. 76. — Chardon, Histoire de la ville d'Auxerre, t. II, pp. 257 et suiv. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. ... p. 383.

tant leur faiblesse, ils étaient entrés dans la ligue communale formée par les cités champenoises contre la disgrâce de recevoir des gens d'armes et les périls d'avoir deux maîtres ennemis. Ils se présentèrent devant le roi Charles et promirent de lui faire telle et pareille obéissance que ceux des villes de Troyes, Châlons et Reims<sup>1</sup>.

Ce n'était pas obéir; ce n'était pas non plus se mettre en état de rébellion. On négocia; les ambassadeurs allaient de la ville au camp et du camp à la ville; finalement, les jurés, qui ne manquaient pas d'esprit, proposèrent un arrangement acceptable et que les princes concluaient entre eux à tout moment, la trêve.

Ils dirent au Roi:

— Nous vous prions et requérons de vouloir bien passer outre, et nous vous demandons de conclure abstinence de guerre.

Et, pour rendre leur prière plus agréable, ils donnèrent deux mille écus au sire de la Trémouille qui les garda, dit-on, sans vergogne. De plus, les habitants consentaient à fournir des vivres à l'armée, contre espèces sonnantes; et c'était à considérer, car la famine régnait dans le camp<sup>2</sup>. Cette trêve ne faisait pas

<sup>1.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 90. — Journal du siège, p. 108. — Chronique de la Pucelle, p. 313. — Monstrelet, t. IV, p. 436. — Abbé Lebeuf, Histoire ecclésiastique d'Auxerre, t. II, p. 51. — Chardon, Histoire de la ville d'Auxerre, t. II, p. 259.

<sup>2.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 90. - Chronique de la Pucelle,

l'affaire des gens d'armes qui y perdaient une belle occasion de dérober et piller. Des murmures s'élevèrent; plusieurs seigneurs et capitaines disaient qu'il ne serait pas difficile de prendre la ville et qu'il fallait essayer. La Pucelle, à qui ses Voix annonçaient perpétuellement la victoire, ne cessait d'appeler les soldats aux armes 1. Sans aucunement s'émouvoir, le Roi conclut la trêve proposée, ne se souciant pas d'obtenir par force plus qu'il n'avait gagné par douceur. S'il avait attaqué la ville, peut-être l'aurait-il prise et tenue à sa merci; mais c'était le pillage, l'incendie, le meurtre et le viol certains. Et les Bourguignons seraient venus la reprendre sur ses talons, y piller, brûler, violer, massacrer de nouveau. Que d'exemples on avait de ces malheureuses villes enlevées et perdues tout aussitôt, ruinées par les Français, ruinées par les Anglais et les Bourguignons, où chaque bourgeois gardait dans son coffre, pour s'en coiffer tour à tour, béret rouge et béret blanc! Fallait-il donc sans cesse renouveler ces massacres et ces abominations dont le ressentiment faisait exécrer les Armagnaes dans toute l'Île de France et rendait si difficile au roi légitime la recouvrance de sa ville de Paris? Le Conseil royal ne le crut pas; il pensa au contraire

p. 313. — Morosini, t. III, p.149. — Monstrelet, t. IV, p. 336. — Gilles de Roye, dans Collection des chroniques belges, pp. 206, 207. — Chardon, Histoire de la ville d'Auxerre, t. II, p. 260.

<sup>1. «</sup> De laquelle chose furent bien mal contans aucuns seigneurs et cappitaines d'icellui ost et en parloient bien fort... », Jean Chartier, t. I, p. 91.

que Charles de Valois réussirait mieux à reprendre son bien en montrant en même temps sa mansuétude et sa force et en poursuivant avec une royale clémence jusqu'à la ville de Reims sa marche armée et pacifique<sup>1</sup>.

Après être demeurés trois jours sous les murs de la ville, les soldats rassasiés passèrent l'Yonne et s'en furent sous la ville de Saint-Florentin qui se mit aussitôt dans l'obéissance du roi<sup>2</sup>. Le 4 juillet, ils atteignirent le village de Saint-Phal, à quatre heures de Troyes<sup>3</sup>.

En cette ville forte, cinq à six cents hommes au plus tenaient garnison 4; un bailli, messire Jean de Dinteville; deux capitaines, les sires de Rochefort et de Plancy, commandaient, dans la ville, pour le roi Henri et pour le duc de Bourgogne 5. Troyes était marchande; la draperie faisait sa richesse. Sans doute cette industrie déclinait depuis longtemps, atteinte par la concurrence et le déplacement des marchés; la misère publique et

<sup>1.</sup> Voici comment cette marche est résumée par un contemporain : « Ce dit jour (29 juin 1429), après plusieurs paroles, le roy se partit et print son chemin à aler droit à la cité de Troye en Champaigne, et, en faisant son chemin, toutes les forteresses d'un costé et d'autre de sa voye se midrent en son obéissance ». Perceval de Cagny, p. 157.

<sup>2.</sup> Jean Chartier, t. I, p. 91.

<sup>3.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, p. 287. — Monstrelet, t. IV, p. 336. — Journal du siège, p. 109. — Chronique de la Pucelle, p. 314. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 91.

<sup>4.</sup> Jean Chartier, t. I, p. 91.

<sup>5.</sup> Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale, Paris, 1872 (5 vol. in-8°), t. II, p. 482. Sur la composition du conseil de la ville, voir : Le plus ancien registre des délibérations, par A. Roserot, dans Coll. de doc. inéd., relatifs à la ville de Troyes (1886).

l'insécurité des routes précipitaient sa ruine. Pourtant la corporation des drapiers demeurait puissante et donnait au Conseil un grand nombre de magistrats<sup>1</sup>.

Ces marchands avaient juré, en 1420, le traité qui assurait à la maison de Lancastre la couronne de France; ils se trouvaient à la merci des Bourguignons et des Anglais. Pour tenir ces grandes foires où ils portaient leurs draps, il leur fallait vivre en paix avec leurs voisins de Bourgogne, et, si les Godons avaient fermé les ports de la Seine à leurs ballots, ils fussent morts de faim. Aussi les notables de la ville étaient-ils devenus Anglais. Ce n'était pas à dire qu'ils dussent le rester toujours. De grands changements s'étaient accomplis dans le royaume depuis quelques semaines, et les Gilles Laiguisé, les Hennequin, les Jouvenel, ne se piquaient pas de demeurer immuables dans leurs sentiments parmi les mutations de la fortune qui ôtaient la force aux uns pour la communiquer aux autres. Les victoires des Français leur donnaient à réfléchir. Le menu peuple, les ouvriers tisseurs, teinturiers, corroyeurs, nombreux le long des ruisseaux qui traversaient la cité, avaient le cœur bourguignon<sup>2</sup>. Quant aux hommes d'Église, s'ils ne se sentaient émus d'aucun amour pour les Armagnacs, ils n'en étaient pas moins

<sup>1.</sup> F. Bourquelot, Les foires de Champagne, Paris 1865, t. 1er, p. 65. — Louis Batisfol, Jean Jouvenel, prévôt des marchands, Paris 1894, in-8°.

<sup>2.</sup> Jean Rogier, dans Procès, t. IV, p. 292.

enclins à croire que le roi Charles venait à eux par un décret spécial de la providence divine.

Le seigneur évêque de Troyes était messire Jean Laiguisé, fils de maître Huet Laiguisé, un des premiers jureurs du traité de 1420 <sup>1</sup>. Le Chapitre l'avait élu sans attendre la licence du Régent, qui s'éleva contre l'élection et menaça de confisquer les biens des chanoines, non que le nouveau pontife lui déplût; messire Jean Laiguisé avait sucé sur le sein de l'alme Université de Paris la haine des Armagnacs et le respect de la rose de Lancastre. Mais monseigneur de Bedford ne tolérait pas ce mépris des droits du souverain.

Peu de temps après, il souleva la réprobation de l'Église de France tout entière et fut jugé par les évêques pire que les plus cruels tyrans dont il est parlé dans l'Écriture, Pharaon, Nabuchodonosor, Artaxercès qui, châtiant Israël, avaient toutefois épargné les lévites². Plus méchant qu'eux et plus impie, monseigneur de Bedford attentait aux privilèges de l'Église gallicane, c'est-à-dire que, au profit du Saint-Siège, il dépouillait les ordinaires de la collation des bénéfices, levait un double décime sur le clergé de France, et

<sup>1.</sup> Gallia Christiana, t. XIII, col. 514-516. — Courtalon-Delaistre, Topographie historique du diocèse de Troyes (Troyes, 1783, 3 vol. in-8°), t. I, p. 384. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, pp. 477-478. — De Pange, Le pays de Jeanne d'Arc, le fief et l'arrière-fief, Paris, 1902, in-8°, p. 33.

<sup>2.</sup> Siméon Luce, Jeanne d'Arc, à Domrémy, p. ccxxII, d'après Labbe et Cossart, Sacro-Sancta-Consilia, XII, col. 390.

demandait aux gens d'Église de lui faire abandon des biens reçus par eux depuis quarante ans. Qu'il agît de la sorte avec l'agrément du pape, sa conduite n'en était pas moins exécrable au sentiment des seigneurs évêques de France, décidés à en appeler du pape mal informé au pape mieux informé, et qui tenaient l'autorité de l'évêque de Rome, petite auprès de l'autorité du Concile. Ils gémissaient ; l'abomination de la désolation était dans la Gaule chrétienne. Monseigneur de Bedford, pour pacifier l'Église de France, soulevée contre lui, convoqua à Paris les évêques de la province ecclésiastique de Sens, qui comprenait les diocèses de Paris, de Troyes, d'Auxerre, de Nevers, de Meaux, de Chartres et d'Orléans 1.

Messire Jean Laiguisé se rendit à cette convocation. Le synode se tint à Paris, dans le prieuré de Saint-Éloi, sous la présidence du métropolitain, du 1<sup>er</sup> mars au 23 avril 1429 <sup>2</sup>. Les évêques rassemblés représentèrent à monseigneur le Régent le malheureux état des seigneurs ecclésiastiques, à qui les paysans, pillés par les gens de guerre, ne payaient plus leurs redevances, les terres d'Église abandonnées, le service divin cessé dans les campagnes, faute d'argent pour la célébration du culte. Ils furent unanimes à refuser le

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. ccxx et preuves, ccix, pp. 238-239. — Robillard de Beaurepaire, Les États de Normandie sous la domination anglaise, Évreux, 1859, in-8°.

<sup>2.</sup> Labbe et Cossart, Sacro-Sancta-Consilia, t. XII, col. 392.

double décime au régent et au pape, menaçant d'en appeler du pape au concile. Quant à dépouiller les clercs de tous les biens qu'ils avaient reçus depuis quarante ans, ils déclarèrent que ce serait une impiété et ils avertirent charitablement monseigneur de Bedford du sort réservé dès ce monde aux impies par le juste jugement de Dieu. « Le Prince, lui dirent-ils, doit détourner de lui les misères et calamités advenues aux princes de plusieurs royaumes qui affligèrent de telles réquisitions l'Église que Dieu a délivrée par son précieux sang de la servitude du Démon, desquels les uns périrent par le glaive, plusieurs furent traînés en captivité, les autres dépouillés de leurs très illustres souverainetés. C'est pourquoi ils ne doivent pas croire qu'ils méritent la grâce de la divine Majesté, ceux-là qui s'efforcent de réduire en servitude l'Église son épouse1.»

Les sentiments de Jean Laiguisé à l'égard du régent d'Angleterre étaient ceux du synode. Il n'en faut pas conclure que l'évêque de Troyes voulût la mort du pécheur, ni même qu'il fût l'ennemi des Anglais<sup>2</sup>. L'Église use communément de prudence à l'endroit des puissances temporelles. Sa mansuétude est grande et sa patience inlassable. Elle menace longtemps avant que de frapper et admet l'impie à résipiscence dès qu'il

<sup>1.</sup> Labbe et Cossart, Sacro-Sancta-Consilia, t. XII, col. 390, 399.

<sup>2.</sup> De Pange, Le pays de Jeanne d'Arc, le fief et l'arrière-fief, p. 33.

donne signe de repentir. Mais on pouvait croire que, si Charles de Valois prenait pouvoir et volonté de protéger l'Église de France, le seigneur évêque et le chapitre de Troyes craindraient, en lui résistant, de résister à Dieu lui-même, car toute puissance vient de Dieu qui deposuit potentes.

Le roi Charles ne s'était point aventuré en Champagne sans prendre ses sûretés; il savait sur qui compter en cette ville de Troyes. Il avait reçu des avis, des promesses; il entretenait des relations secrètes avec plusieurs bourgeois de la cité, et non des moindres 1. Dans la première quinzaine de mai, un notaire royal et dix clercs et notables marchands, qui se rendaient vers lui, avaient été arrêtés au sortir de leurs murailles, sur la route de Paris, par un capitaine au service des Anglais, le sire de Chateauvillain<sup>2</sup>. Probablement que d'autres, plus heureux, purent accomplir leur mission. Il n'est pas difficile de deviner les questions agitées dans ces conciliabules. Les marchands demandaient que, au cas où le roi Charles deviendrait leur maître, il leur garantit l'entière liberté de leur trafic; les clercs voulaient être assurés qu'il respecterait les biens de l'Église. Et le roi, sans doute, ne ménageait point les promesses.

La Pucelle s'arrêta avec une partie de l'armée devant le château fort de Saint-Phal, appartenant à Philibert

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans Procês, t. IV, p. 285.

<sup>2.</sup> Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, pp. 316 et suiv.

de Vaudrey, capitaine de la ville de Tonnerre, au service du duc de Bourgogne<sup>4</sup>. En ce lieu de Saint-Phal, elle vit venir à elle un cordelier qui, craignant qu'elle ne fût le diable, faisait des signes de croix, jetait de l'eau bénite et n'osait approcher sans l'avoir exorcisée. C'était frère Richard qui venait de Troyes<sup>2</sup>. Il y a intérêt à dire ce qu'était ce religieux, autant qu'on peut le savoir.

On ignore le lieu de sa naissance<sup>3</sup>. Disciple du frère Vincent Ferrier et du frère Bernardin de Sienne, comme eux il enseignait l'avènement prochain de l'Antéchrist et le salut des fidèles par l'adoration du saint nom de Jésus<sup>4</sup>. Après avoir fait le pèlerinage de Jérusalem, il vint en France et prêcha dans la ville de Troyes l'avent de 1428. L'avent, qu'on nomme parfois aussi le carème de la Saint-Martin, commence le dimanche qui tombe entre le 27 novembre et le 3 décembre, et dure quatre

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 288. — Th. Boutiot, *Histoire de la ville de Troyes*, t. II, p. 490. — A. Assier, *Une cité champenoise au XV*° siècle, Troyes, 1875, in-12.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, pp. 99-100. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 338. — Journal du siège, pp. 109-110. — Chronique de la Pucelle, p. 315.

<sup>3.</sup> Ed. Richer dit qu'il se nommait Roch Richard, licencié en théologie; Histoire manuscrite de la Pucelle (Bibl. Nat., fr. 10448), livre I, folios 50 et suiv. — Siméon Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, ch. x, Jeanne d'Arc et frère Richard.

<sup>4.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 235. — Th. Basin, Histoire de Charles VII et de Louis XI, t. I, p. 104. — Vallet de Viriville, Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, 1867. Introduction; Notes sur deux médailles de plomb relatives à Jeanne d'Arc, Paris, 1861, p. 22. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, p. ccxxxix.

semaines pendant lesquelles les chrétiens se préparent à célébrer le mystère de la Nativité.

— Semez, disait-il, semez, bonnes gens; semez foison de fèves, car Celui qui doit venir viendra bien bref <sup>1</sup>.

Par les fèves qu'il fallait semer, il entendait les bonnes œuvres qu'il convenant d'accomplir avant que Notre-Seigneur vînt, sur les nuées, juger les vivants et les morts. Or, il importait de semer les œuvres sans tarder, car bientôt serait la moisson. La venue de l'Antéchrist devait précéder de peu de temps la fin du monde et la consommation des siècles. Au mois d'avril 1429, frère Richard se rendit à Paris; le synode de la province de Sens tenait alors ses dernières séances. Que le bon frère ait été appelé dans la grande ville par l'évêque de Troyes présent au synode, c'est possible, mais il ne paraît pas que ce moine errant y fût venu pour défendre les droits de l'Église gallicane?

Le 16 avril, il fit son premier sermon à Sainte-Geneviève; le lendemain et jours suivants, jusqu'au dimanche 24, il prêcha tous les matins, de cinq heures à dix et onze heures, en plein air, sur un échafaud adossé au charnier des Innocents, à l'endroit de la danse macabre. Autour de l'estrade, haute d'une toise

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 110. — Chronique de la Pucelle, p. 315.

<sup>2.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 233.

et demie, se pressaient cinq ou six mille personnes auxquelles il annonçait la venue prochaine de l'Antéchrist et la fin du monde 1. « En Syrie, disait-il, j'ai rencontré des Juiss qui cheminaient par troupe; je leur demandai où ils allaient et ils me répondirent: « Nous » nous rendons en foule à Babylone, parce qu'en vérité, » le Messie est né parmi les hommes, et il nous resti-» tuera notre héritage, et il nous rétablira dans la terre » de promission. » Ainsi parlaient ces Juiss de Syrie. Or, l'Écriture nous enseigne que celui qu'ils appellent le Messie est en effet l'Antéchrist de qui il est dit qu'il naîtra à Babylone, capitale du royaume de Perse, qu'il sera nourri à Bethsaïde et s'établira dans sa jeunesse à Coronaïm. C'est pourquoi Notre-Seigneur a dit : « Vhe! vhe! tibi Bethsaïda. Vhe! Coronaïm » L'an 1430, ajoutait frère Richard, apportera les plus grandes merveilles qu'on ait jamais vues 2. Les temps étaient proches. Il était né, l'homme de péché, le fils de perdition, le méchant, la bête vomie par l'abîme, l'abomination de la désolation; il sortait de la tribu de Dan, dont il est écrit : « Que Dan devienne semblable à la couleuvre du chemin et au serpent du sentier! » Bientôt reviendraient sur la terre les prophètes Élie et Énoch, Moïse, Jérémie et saint Jean l'Évangéliste; et bientôt se lèverait ce jour de colère, qui réduirait le siècle en poudre,

<sup>1.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 234.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 235.

selon le témoignage de David et de la Sibylle<sup>4</sup>. Et le bon frère concluait qu'il fallait se repentir, faire pénitence, renoncer aux faux biens. Enfin, c'était, au sentiment des clercs, un prud'homme, savant en oraisons; et ses sermons tournaient le peuple à la dévotion plus, eroyait-on, que ceux de tons les sermonneurs qui, depuis cent ans, avaient prêché dans la ville. Il était à propos qu'il vînt, car, en ce temps-là, le peuple de Paris s'adonnait avec fureur aux jeux de hasard; les clercs eux-mêmes s'y livraient sans honte, et l'on avait vu, sept ans auparavant, un chanoine de Saint-Merry, grand amateur de dés, tenir un jeu dans sa propre maison<sup>2</sup>. Et malgré la guerre et la famine, les femmes de Paris se chargeaient de parures; le soin de leur beauté les occupait bien plus que le salut de leur âme.

Frère Richard tonnait surtout contre les damiers des hommes et les atours des dames. Un jour, notamment, qu'il prêchait à Boulogne-la-Petite, il cria sus aux dés et aux hennins et parla si bien que le cœur de ceux qui l'écoutaient en fut changé. De retour au logis, les bourgeois jetèrent dans la rue leurs tables à jeu, leurs damiers, leurs cartes, leurs billards et leurs billes, leurs dés et leurs cornets, et ils en firent un grand feu devant leur porte. Plus de cent de ces feux restèrent

<sup>1.</sup> Th. Basir, Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, t. IV, pp. 103, 104.

<sup>2.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 236.

allumés dans les rues pendant trois ou quatre heures. Les femmes suivirent le bon exemple : ce jour-là et le lendemain, elles brûlèrent publiquement leurs atours de tête, bourreaux, truffaux, pièces de cuir ou de baleine dont elles dressaient le devant de leurs chaperons; les demoiselles quittèrent leurs cornes et leurs queues, ayant enfin honte de s'attifer en diablesses<sup>1</sup>.

Le bon frère fit brûler pareillement les racines de mandragores que beaucoup de gens gardaient alors chez eux<sup>2</sup>. Ces racines présentent parfois l'aspect d'un petit homme très laid, d'une difformité bizarre et diabolique. C'est là, peut-être, ce qui fit qu'on leur attribua des vertus singulières. On les habillait magnifiquement, de fin lin et de soie, et l'on conservait ces poupées, dans la croyance qu'elles portaient bonheur et procuraient des richesses. Les sorcières en faisaient grand commerce et ceux qui croyaient que la Pucelle était sorcière l'accusaient très faussement de porter sur elle une mandragore. Frère Richard haïssait ces racines magiques d'autant plus véhémentement qu'iI leur reconnaissait le pouvoir de procurer des richesses, sources de tous les maux de ce monde. Cette fois encore sa parole fut entendue; et beaucoup de Parisiens rejetèrent avec épouvante les mandragores qu'ils

<sup>1.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, pp. 234-235.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 263.

avaient payées fort cher à ces vieilles femmes qui veulent trop savoir <sup>1</sup>.

Pour mieux édifier les Parisiens, il leur faisait prendre des médailles d'étain, sur lesquelles était frappé le nom de Jésus, objet de sa dévotion particulière <sup>2</sup>.

Ayant prêché dix fois en ville et une fois dans le village de Boulogne, le bon frère annonça qu'il s'en retournait en Bourgogne et prit congé des Parisiens.

— Je prierai pour vous, dit-il, priez pour moi. *Amen*.

Alors toutes gens, les grands et les petits, pleuraient amèrement et abondamment comme si chacun d'eux eût porté en terre son plus doux ami. Il pleura avec eux et consentit à retarder un peu son départ <sup>3</sup>.

Le dimanche 1<sup>er</sup> mai, il devait parler pour la dernière fois au dévot peuple de Paris. Il avait donné rendez-vous à ses fidèles à Montmartre, au lieu même où monseigneur saint Denys avait souffert le martyre. La montagne était, par le malheur des temps, presque inhabitée. Dès la veille au soir, plus de six mille personnes s'y rendirent pour s'assurer d'une bonne place et passèrent la nuit, les uns dans les masures abandonnées, le plus grand nombre dans les champs à la

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 89, 213. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 236.

<sup>2.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, pp. 242-243. — Vallet de Viriville, Notes sur deux médailles de plomb relatives à Jeanne d'Arc, dans Revue Archéologique, 1861, pp. 429, 433.

<sup>3.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 236.

belle étoile. Le matin étant venu, ils ne virent point paraître frère Richard et l'attendirent en vain. Déçus et contristés, ils apprirent enfin que défense de prêcher avait été faite au bon, frère 1. Il n'avait rien dit dans ses sermons qui pût déplaire aux Anglais. Les habitants de Paris, qui l'avaient entendu, le croyaient bon ami du régent et du duc de Bourgogne. Peut-être qu'il prit la fuite, ayant appris que la faculté de théologie voulait procéder contre lui. En effet, il professait des opinions singulières et dangereuses sur la fin du monde 2.

Frère Richard s'en fut à Auxerre. Et il alla prêchant par la Bourgogne et la Champagne. S'il était du parti du roi Charles il ne le laissa point paraître. Car, au mois de juin, les Champenois et spécialement les habitants de Châlons le considéraient comme un prud'homme attaché au duc de Bourgogne<sup>3</sup>. Et nous avons vu que le 4 juillet il soupçonna la Pucelle d'ètre un diable ou une possédée <sup>4</sup>.

Elle ne s'y trompa pas. En voyant le bon frère se signer et jeter de l'eau bénite, elle comprit qu'il la prenait pour une chose horrible en manière de femme, pour un fantôme formé par l'esprit du mal et à tout le

<sup>1.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 237.

<sup>2.</sup> Il reste à savoir comment l'auteur du journal dit d'Un bourgeois de Paris n'en fut pas scandalisé, tout bon universitaire qu'il était, mais, au contraire, s'édifia des propos de ce bon père. — Th. Basin, Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, t. IV, p. 104.

<sup>3.</sup> J. Rogier, dans Procès. t. IV, p. 290.

<sup>4.</sup> Procès, t. I, p. 100. — Voir plus haut, p. 479.

moins pour une sorcière¹. Pourtant elle n'en fut pas offensée comme elle l'avait été des soupçons de messire Jean Fournier. A ce prêtre, qui l'avait entendue en confession, elle ne pardonnait pas de douter qu'elle fût bonne chrétienne². Mais frère Richard ne la connaissait pas; il ne l'avait jamais vue. D'ailleurs elle s'habituait à ces façons. Le Connétable, frère Yves Milbeau, tant d'autres qui venaient à elle lui demandaient si elle était de Dieu ou du diable³. Elle dit au bon prêcheur, sans colère, avec un peu de moquerie:

— Approchez hardiment, je ne m'envolerai pas 4.

En même temps, frère Richard reconnaissait à l'épreuve de l'eau bénite et du signe de la croix que cette jeune fille n'était point un diable et qu'il n'y avait point de diable en elle. Et, comme elle se disait venue de Dieu, il la crut pleinement et la tint pour un ange du Seigneur<sup>5</sup>.

Il lui confia la raison de sa venue<sup>6</sup>: Ceux de Troyes doutaient qu'elle fût chose de Dieu; il s'était rendu à Saint-Phal pour s'en éclaireir. Maintenant il savait qu'elle était chose de Dieu, et ce n'était pas pour l'étonner; il tenait comme certain que l'année 1430 amènerait les plus grandes merveilles qu'on eût jamais

<sup>1.</sup> Proeės, t. I, p. 100.

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 446.

<sup>3.</sup> Gruel, Chronique de Richemont, p.71. — Eberhard Windecke, pp.178-179.

<sup>4.</sup> Procès, t. I, p. 100.

<sup>5.</sup> Ibid, t. I, pp. 99-100.

<sup>6.</sup> Relation du greffier de La Rochelle, p. 342.

vues, et il s'attendait à rencontrer un jour ou l'autre le prophète Élie marchant et conversant parmi les vivants<sup>1</sup>. Dès ce moment, il s'attacha résolument au parti de la Pucelle et du dauphin. Il croyait le monde trop près de son terme pour s'intéresser au rétablissement du fils de l'Insensé dans son héritage; ce n'étaient pas les vaticinations de la Pucelle touchant le royaume de France qui l'attiraient vers cette sainte fille, mais il comptait que, après avoir établi la royauté de Jésus-Christ sur la terre des Lis, la prophétesse Jeanne et Charles, vicaire temporel de Jésus-Christ, conduiraient le peuple chrétien à la délivrance du Saint-Sépulcre, œuvre méritoire, qu'il convenait d'accomplir avant la consommation des siècles.

Jeanne dicta une lettre par laquelle, se disant au service du Roi du ciel et parlant au nom de Dieu lui-même, elle mandait aux bourgeois et habitants de la ville de Troyes, en termes doux et pressants, de faire obéissance au roi Charles de France, et les avertissait que, bon gré mal gré, elle entrerait avec le roi dans toutes les villes du saint royaume et ferait bonne paix.

Voici cette lettre 2:

## JHESUS + MARIA

Très chiers et bons amis, s'il ne tient à vous, seigneurs, bourgeois et habitans de la ville de Troies, Jehanne la

<sup>1.</sup> Journal d'un bourgeois de Paris, p. 235.

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, pp. 287-288.

Pucelle vous mande et fait sçavoir de par le roy du Ciel, son droitturier et souverain seigneur, duquel elle est chascun jour en son service roial, que vous fassiés vraye obéissance et recongnoissance au gentil roy de France quy sera bien brief à Reins et à Paris, quy que vienne contre, et en ses bonnes villes du sainct royaume, à l'ayde du roi Jhesus. Loiaulx François, venés au devant du roy Charles et qu'il n'y ait point de faulte; et ne vous doubtés de voz corps ne de voz biens, se ainsi le faictes. Et se ainsi ne le faictes, je vous promectz et certiffie sur voz vies que nous entrerons à l'ayde de Dieu en toultes les villes quy doibvent estre du sainct royaulme, et y ferons bonne paix fermes, quy que vienne contre. A Dieu vous commant, Dieu soit garde de vous, s'il luy plaist. Responce brief. Devant la cité de Troyes, escrit à Saint-Fale, le mardi quatriesme jour de jullet¹.

## Au dos:

Aux seigneurs, bourgeois de la cité de Troyes.

La Pucelle remit cette lettre au frère Richard qui se chargea de la porter aux habitants<sup>2</sup>.

De Saint-Phal, suivant la voie romaine, l'armée s'avança vers Troyes<sup>3</sup>. A cette nouvelle, le Conseil de la ville s'assembla le mardi 5, de bon matin, et envoya aux habitants de Reims une missive dont voici le sens:

« Nous attendons aujourd'hui les ennemis du roi Henri et du duc de Bourgogne pour être assiégés par

<sup>1.</sup> Il faut lire le lundi 4 juillet.

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, p. 290.

<sup>3.</sup> Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, p. 493.

eux. A l'entreprise de ces ennemis, quelque puissance qu'ils aient, vu et considéré la juste querelle que nous tenons et les secours de nos princes qui nous ont été promis, nous sommes délibérés de nous garder de bien en mieux en l'obéissance du roi Henri et du duc de Bourgogne, jusques à la mort, comme nous avons juré sur le précieux corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, priant les habitants de Reims d'avoir souci de nous, comme frères et loyaux amis, et d'envoyer par devers monseigneur le Régent et le duc de Bourgogne, pour les requérir et supplier de prendre pitié de leurs pauvres sujets et de les venir secourir<sup>1</sup>. »

Ce même jour, de Brinion-l'Archevêque où il avait pris logis, le roi Charles fit porter dès le matin, par ses hérauts, aux membres du Conseil de la ville de Troyes, des lettres closes, signées de sa main et scellées de son sceau, par lesquelles il leur faisait savoir que, sur l'avis de son Conseil, il avait entrepris d'aller à Reims pour y recevoir son sacre, que son intention était d'entrer le lendemain dans la cité de Troyes et qu'à cette fin il leur mandait et commandait de lui rendre l'obéissance qu'ils lui devaient et de se disposer à le recevoir. Il s'efforçait prudemment de les rassurer sur ses intentions, qui n'étaient point de tirer vengeance des choses passées. Il n'en avait point la volonté, disait-il; mais qu'ils se gouvernassent envers leur sou-

<sup>1</sup> J. Rogier, dans Proces, t, IV, pp. 288-289.

verain comme ils devaient, il mettrait tout en oubli et les tiendrait en sa bonne grâce<sup>1</sup>.

Le Conseil refusa aux hérauts du roi Charles l'entrée de la ville, mais il reçut les lettres, les lut, en délibéra et fit connaître aux hérauts la délibération prise, dont voici la substance :

« Les seigneurs chevaliers et écuyers qui sont en la ville, de par le roi Henri et le duc de Bourgogne, ont avec nous, habitants de Troyes, juré de ne faire entrer dans notre ville plus fort que nous, sans l'exprès commandement du duc de Bourgogne. Eu égard à leur serment, ceux qui sont dans la ville n'oseraient y mettre le roi Charles. »

Et les conseillers ajoutèrent pour leur excuse :

« Quelque vouloir que nous ayons, nous, habitants, il nous faut regarder aux hommes de guerre qui sont dans la ville, plus forts que nous. »

Les conseillers firent afficher la lettre du roi Charles et, au-dessous, leur réponse<sup>2</sup>.

Ils lurent en Conseil la lettre que la Pucelle avait dictée de Saint-Phal et remise au frère Richard. Le religieux n'avait pas préparé ces bourgeois à la recevoir favorablement, car ils en rirent beaucoup.

- Il n'y a, dirent-ils, à cette lettre ni rime ni raison. Ce n'est que moquerie<sup>3</sup>.
- 1. J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 287. Th. Boutiot, *Histoire de la ville de Troyes*, t. II, p. 494.

<sup>2.</sup> Ibid, t. IV, p. 289.

<sup>3.</sup> Ibid, p. 290.

Ils la jetèrent au feu sans y faire de réponse. Ils disaient de Jeanne qu'elle était cocarde<sup>1</sup>, faisant le coq. Et ils ajoutaient :

— Nous la certifions être une folle pleine du diable<sup>2</sup>.

Ce même jour, à neuf heures du matin, l'armée commença de passer le long des murs et à prendre logis autour de la ville<sup>3</sup>.

Ceux qui campèrent au sud-ouest, vers les Hauts-Clos, purent admirer la cité qui dressait au milieu d'une vaste plaine ses longues murailles, ses portes guerrières, ses hautes tours et son beffroi. Ils voyaient à leur droite l'église de Saint-Pierre dont l'ample vaisseau, sans flèches ni tours, s'élevait au-dessus des toits<sup>4</sup>. C'est là que huit ans auparavant avaient été célébrées les fiançailles du roi Henri V d'Angleterre avec madame Catherine de France. Car, en cette ville de Troyes, la reine Ysabeau et le duc Jean avaient fait signer au roi Charles VI, privé de sens et de mémoire, l'abandon du royaume des Lis au roi d'Angleterre et la déchéance de Charles de Valois. Madame Ysabeau avait assisté aux fiançailles de sa fille, vêtue d'une robe

Y nous fault prandre la coquarde, Qui veult les François gouverner.

Vers 12689-90.

<sup>1.</sup> Dans le Mistère du siège d'Orléans l'anglais Fauquembergue traite aussi Jeanne de « coquarde »:

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, p. 289.

<sup>3.</sup> Ibid. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, p. 492.

<sup>4.</sup> L. Pigeotte, Étude sur les travaux d'aehèvement de la cathédrale de Troyes, p. 9. - A. Babeau, Les vues d'ensemble de Troyes, Troyes, 1892, in-8°, p. 13. — A. Assier, Une cité champenoise au XV° siècle, Paris, 1875, in-8°.

de damas de soie bleue et d'une houppelande de velours noir fourrée de quinze cents ventres de menu vair, après quoi elle avait fait venir, pour se distraire, ses oiseaux chanteurs, chardonnerets, pinsons, tarins et linots<sup>1</sup>.

A l'arrivée des Français, la plupart des habitants étaient sur les murs, regardant moins en ennemis qu'en curieux, et semblaient ne rien craindre; ils cherchaient surtout à voir le roi<sup>2</sup>.

La ville était forte; le duc de Bourgogne pourvoyait depuis longtemps à ce qu'elle fût en état de défense. En 1417 et 1419 ceux de Troyes, comme en 1428 ceux d'Orléans, avaient rasé leurs faubourgs et démoli toutes les maisons situées hors de la ville à deux ou trois cents pas des remparts. L'arsenal était pourvu; les magasins regorgeaient de vivres, mais la garnison anglobourguignonne ne se composait que de cinq à six cents hommes<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Comptes de l'argenterie de la reine, dans Jean Chartier, Chronique, t. III, pp. 236-237. — De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, t. III, pp. 122, 125. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. I, p. 216. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, pp. 418, 419.

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 289. Il est impossible de prendre bien au sérieux les assurances officielles de fidélité données aux habitants de Reims par ceux de Troyes à la veille de se rendre, et après la réponse qu'ils venaient de donner aux lettres du roi Charles. « Laquelle response ainsy faicte, ung chacun d'eulx s'estoient traist sur les murs et en la garde, en intention et volonté ferme que, si on leur faisoit aucun effort, de résister jusques à la mort. »

<sup>3.</sup> Chartier, t. I, p. 92. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, pp. 391, 418, 419. — A. Assier, Une cité champenoise au XV siècle, p. 8.

Ce même jour encore, à cinq heures de l'après-midi, les conseillers de la ville de Troyes mandèrent aux habitants de Reims l'arrivée des Armagnacs, leur envoyèrent copie de la lettre de Charles de Valois, de la réponse qu'ils y avaient faite et de la lettre de la Pucelle, qu'ils n'avaient donc pas brûlée tout de suite; et leur firent part de la résolution où ils étaient de résister jusqu'à la mort, au cas où ils fussent secourus.

Ils écrivirent semblablement aux habitants de Châlons pour les aviser de la venue du dauphin, et ils leur firent connaître que la lettre de Jeanne la Pucelle avait été portée à Troyes par frère Richard le prêcheur.

Ces écritures revenaient à dire : Comme tout bourgeois en pareille occurrence, nous risquons d'être pendus par les Bourguignons et par les Armagnacs, de quoi nous aurions grand regret. Pour conjurer autant que possible cette disgrâce, nous donnons à entendre au roi Charles de Valois, que nous ne lui ouvrons pas nos portes, parce que la garnison nous en empêche, et que nous sommes les plus faibles, ce qui est vrai. Et nous faisons connaître à nos seigneurs le Régent et le duc de Bourgogne que, la garnison étant trop faible pour nous garder, ce qui est vrai, nous demandons à être secourus, ce qui est loyal, et nous comptons bien ne pas l'être, car alors il nous faudrait subir un siège et risquer d'être pris d'assaut, ce qui est une

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, pp. 289, 290.

cruelle extrémité pour des marchands. Mais ayant demandé à être secourus et ne l'étant pas, nous nous rendrons sans encourir de reproche. Le point important est de faire déguerpir la garnison, lieureusement petite. Cinq cents hommes, c'est peu pour nous défendre, c'est trop pour nous rendre. Quant à charger les habitants de la ville de Reims de demander secours pour eux et pour nous, c'est montrer à notre seigneur de Bourgogne notre bonne volonté et nous n'y risquons rien, car nous savons de reste que nos compères les Rémois s'arrangent comme nous pour demander aide et n'en point recevoir, et qu'ils guettent le moment d'ouvrir leurs portes au roi Charles, qui a une forte armée. Et pour tout dire, nous résisterons jusqu'à la mort si nous sommes secourus, ce qu'à Dieu ne plaise!

Ainsi pensaient finement ces âmes champenoises.

Les bourgeois tirèrent quelques boulets de pierre sur les Français; la garnison escarmoucha quelque peu et rentra dans la ville <sup>1</sup>.

Cependant l'armée du roi Charles criait famine<sup>2</sup>. Le conseil qu'on avait reçu du seigneur archevêque d'Embrun de pourvoir aux vivres par les moyens de la prudence humaine était plus facile à donner qu'à suivre.

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 109. — Chronique de la Pucelle, pp. 314-315. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 91. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, p. 497.

<sup>2.</sup> Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 92.

Il y avait dans le camp bien six à sept mille hommes qui de huit jours n'avaient mangé de pain. Les gens d'armes se nourissaient, vaille que vaille, d'épis de blé pilés encore verts et de fèves nouvelles qu'ils trouvaient en abondance. On se rappela alors que, durant le carême de la Saint-Martin, frère Richard avait dit aux gens de Troyes: « Semez des fèves largement: Celui qui doit venir viendra bientôt. » Ce que le bon frère avait dit des semailles au sens spirituel fut pris au sens littéral; par un beau coq-à-l'âne, ce qui s'entendait de la venue du Messie fut appliqué à la venue du roi Charles. Frère Richard passa pour le prophète des Armagnacs et les gens d'armes crurent de bonne foi que ce prêcheur évangélique avait fait pousser les fèves qu'ils cueillaient et pourvu à leur nourriture par sa prud'homie, sagesse et pénétration dans les conseils du Dieu qui donna dans le désert la manne au peuple d'Israël¹.

Le roi, qui logeait à Brinion depuis le 4 juillet, arriva devant Troyes, après dîner, le vendredi 8 <sup>2</sup>. Ce jour même il tint conseil avec les chefs de guerre et les princes du sang royal pour aviser si l'on resterait devant la ville jusqu'à ce qu'on obtînt, soit par promesses <sup>3</sup>, soit par menaces, qu'elle se soumît, ou si l'on pas-

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 109-110. — Chronique de la Pucelle, p. 315.

<sup>2.</sup> Perceval de Cagny, p. 157. — Voyez toutefois Morosini, t. III, p. 143, note.

<sup>3. «</sup> En parlementant et cuidant tousjours que icelle cité feist obéissance », Jean Chartier, t. I, p. 91.

serait outre, la laissant de côté comme Auxerre.

La discussion avait beaucoup duré quand la Pucelle survint et prophétisa:

— Gentil dauphin, dit-elle, ordonnez à vos gens d'assaillir la ville de Troyes et ne durez pas davantage en de trop longs conseils, car, en nom de Dieu, avant trois jours, je vous ferai entrer dans la ville, qui sera vôtre par amour ou par puissance et courage. Et en sera la fausse Bourgogne bien sotte <sup>2</sup>.

Pourquoi, contre l'habitude, l'avait-on appelée au Conseil? Il s'agissait de tirer quelques coups de canon et de faire mine d'escalader les murs, de donner enfin un semblant d'assaut. On le devait bien aux habitants de Troyes, à ces bourgeois, à ces gens d'Église, qui ne pouvaient décemment céder qu'à la force; et il fallait effrayer le menu peuple qui restait Bourguignon de cœur. Probablement le seigneur de Trèves ou quelque autre jugeait que la petite sainte, en se montrant sous les remparts, inspirerait aux ouvriers tisseurs de Troyes une terreur religieuse.

On n'eut qu'à la laisser faire. Au sortir du Conseil, elle monta à cheval et, sa lance à la main, courut aux

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 13 (déposition de Dunois). — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 92. — Chronique de la Pucelle, p. 315. — Chartier et la Chronique de la Pucelle font parler Regnault de Chartres et Robert Le Maçon avec une extrême invraisemblance.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 13 (déposition de Dunois). — Chronique de la Pucelle, p. 317. — Journal du siège, p. 110. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 94.

<sup>3</sup> Jean Chartier, t. I, p. 95.

fossés, suivie d'une foule de chevaliers, d'écuyers et d'artisans! L'attaque fut préparée contre le mur du nordouest, entre la porte de la Madeleine et celle de Comporté? Jeanne, qui croyait fermement que par elle la ville serait prise, excita toute la nuit les gens à apporter des fagots et à mettre l'artillerie en place. Elle criait: « A l'assaut! » et faisait le geste de jeter des fascines dans les fossés 3.

Cette menace produisit l'effet attendu. Les gens de petit état, voyant déjà la ville prise et s'attendant à ce que les Français vinssent piller, massacrer, violer, selon l'usage, se réfugièrent dans les églises. Quant aux clercs et aux notables, ils n'en demandèrent pas davantage 4.

Charles de Valois ayant fait savoir qu'on pouvait aller à lui en toute sûreté, le seigneur évêque Jean Laiguisé, messire Guillaume Andouillette, maître de l'Hôtel-Dieu, le doyen du chapitre, les membres du clergé, les notables, se rendirent auprès au roi<sup>5</sup>.

Jean Laiguisé prit la parole. Il venait faire la révérence au roi et avait à cœur d'excuser ceux de la ville.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 13-14, 117. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 96. — Journal du siège, p. 111. — Chronique de la Pueelle, p. 78. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 225.

<sup>2.</sup> Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, p. 497, note. — A. Assier, Une eilé champenoise au XV° siècle, Paris, 1875, in-8°, p. 26.

<sup>3.</sup> Procès, t. III, p. 117 (déposition de Gaucourt).

<sup>4.</sup> Ibid., t. III, p. 117. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 96. — J. Rogier, dans Procès, t. IV, p. 296.

<sup>5.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, p. 295. — Procès, pp. 13-14, 17. — Chartier, Journal du siège, Chronique de la Pucelle. — Camusat, Mél. hist., part. II, fol. 214.

— Il ne tient pas à eux, dit-il, que le roi n'y entre à son bon plaisir. Le bailli et les gens de la garnison, qui sont bien de trois à quatre cents, gardent les portes et s'opposent à ce qu'on les ouvre. Qu'il plaise au roi d'avoir patience jusqu'à ce que j'aie parlé à ceux de la ville. J'espère qu'aussitôt que je leur aurai parlé, ils donneront l'entrée et feront obéissance en sorte que le roi sera content d'eux 1.

Le roi, répondant à l'évêque, lui exposa les raisons de son voyage et les droits qu'il avait sur la ville de Troyes.

— Je pardonnerai sans réserve, ajouta-t-il, tout ce qui fut fait au temps passé. Je tiendrai les habitants de Troyes en paix et franchise, à l'exemple du roi saint Louis<sup>2</sup>.

Jean Laiguisé demanda que les gens d'église qui avaient régales ou collations du feu roi Charles VI les gardassent et que ceux qui les avaient du roi Henri d'Angleterre prissent lettres du roi Charles et qu'ils gardassent leurs bénéfices, au cas même où le roi en eût fait collation à d'autres.

Le roi y consentit, et le seigneur évêque crut voir un nouveau Cyrus.

Il rapporta ce colloque au Conseil de la ville qui délibéra et conclut de rendre obéissance au roi, attendu son bon droit et moyennant qu'il ferait abso-

<sup>1.</sup> Relation du greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, t. IV, p. 342. — Chronique de la Pucelle, Journal du siège, Chartier, loc. cit. — Gilles de Roye, dans Chartier, t. 111, p. 205.

<sup>2.</sup> J. Rogier dans Procès t. IV, p. 296

lution générale de tous les cas, ne laisserait point de garnison et abolirait les aides, excepté la gabelle<sup>1</sup>.

Sur quoi, le Conseil fit connaître, par lettres, cette résolution aux habitants de Reims en les exhortant à en prendre une semblable.

« Ainsi, dirent-ils, nous aurons même seigneur; vous préserverez vos corps et vos biens, comme nous avons fait. Car autrement nous étions perdus. Nous ne regrettons point notre soumission. Il nous déplaît seulement d'avoir tant tardé. Vous serez joyeux de faire de même, d'autant que le roi Charles est le prince de la plus grande discrétion, entendement et vaillance qui de longtemps soit sorti de la noble maison de France<sup>2</sup>. »

Frère Richard s'en fut trouver la Pucelle. Sitôt qu'il l'aperçut, et de fort loin, il s'agenouilla devant elle. Quand elle le vit, elle s'agenouilla pareillement devant lui, et ils se firent grande révérence. Rentré dans la ville, le bon frère prêcha abondamment le peuple et l'exhorta à se mettre en l'obéissance du roi Charles.

— Dieu, dit-il, avise à son succès. Il lui a donné pour l'accompagner et conduire à son sacre une sainte Pucelle qui, comme je le crois fermement, a autant de puissance à pénétrer les secrets de Dieu, qu'aucun

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans Proeès, t. IV, p. 296. — Ordonnanees des rois de France, t. XIII, p. 142. — Th. Boutiot. Histoire de la ville de Troyes, t. II, p. 500. — A. Roserot, Le plus aneien registre des délibérations du Conseil de la ville de Troyes, dans Coll. de Doe. inédits sur la ville de Troyes, t. III, p. 175.

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans Proeès, t. IV, pp. 295-296.

saint du Paradis, excepté saint Jean l'Évangéliste 1.

C'était le moins que le bon frère laissât au-dessus de la Pucelle le premier des saints, l'apôtre qui avait reposé sa tête sur la poitrine de Jésus, le prophète qui devait revenir sur la terre, à la consommation des siècles, avant peu.

— Si elle voulait, disait encore frère Richard, elle pourrait faire entrer tous les gens d'armes du roi pardessus les murs, et comme il lui plairait. Elle peut beaucoup d'autres choses encore.

Ceux de la ville avaient grande foi et confiance en ce bon père qui parlait bien. Ce qu'il disait de la Pucelle leur parut admirable et les tourna à l'obéissance d'un roi si bien accompagné. Ils crièrent tous d'une voix <sup>2</sup>:

- Vive le roi Charles de France!

Il fallait maintenant traiter avec le bailli, qui n'était pas intraitable, puisqu'il avait souffert cette allée et venue de la ville au camp et du camp à la ville, et trouver un moyen honnête de se débarrasser de la garnison. A cet effet, précédée du seigneur évêque, la commune alla très nombreuse vers le bailli et les capitaines et les somma de mettre la ville en sûreté 3. Ce dont ils étaient bien incapables, car de délivrer une ville qui ne voulait pas être délivrée et de chasser trente mille Français, ils ne le pouvaient vraiment faire.

<sup>1.</sup> Relation du greffier de La Rochelle, dans Revue Historique, t. 1V, p 342.

Ibid., t. IV, p. 342.
 J. Rogier, dans Procès, t. IV, pp. 296-297.

Comme les habitants l'avaient prévu, le bailli se trouvait dans un grand embarras. Ce que voyant, les conseillers de la ville lui dirent :

— Si vous ne voulez tenir le traité que vous avez fait pour le bien public, nous mettrons les gens du roi dans la ville, que vous le veuillez ou non.

Le bailli et les capitaines se refusèrent à trahir les Anglais et les Bourguignons qu'ils servaient, mais ils consentirent à s'en aller. C'est tout ce qu'on leur demandait.

La ville ouvrit ses portes au roi Charles. Le dimanche 10 juillet de très bon matin, la Pucelle entra la première dans Troyes, avec les communes dont elle était aimée si chèrement. Frère Richard l'accompagnait. Elle mit les gens de trait le long des rues que devait suivre le cortège, afin que le roi de France traversât la ville entre une double haie de ces piétons qui l'avaient suivi et grandement aidé<sup>2</sup>.

Tandis que Charles de Valois entrait par une porte, la garnison bourguignonne sortait par une autre<sup>3</sup>. Comme il avait été convenu, les gens du roi Henri et du duc Philippe emportaient leurs armes et leurs biens. Or, dans leurs biens, ils comprenaient les pri-

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 13 et 117; t. IV, pp. 296-297. — Jean Chartier, Chronique, t. III, p. 205. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, pp. 499-500. — M. Poinsignon, Histoire générale de la Champagne et de la Brie, Châlons, 1885, t. I, pp. 352 et suiv. — A. Assier, Une cité cham penoise au XV° siècle, Paris. 1875, in-12, pp. 16-17.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, p. 102. — Chronique de la Pucelle, p. 319.

<sup>3.</sup> Chartier, Journal du siège, Chronique de la Pucelle, loc. cit.

sonniers du parti français, qu'ils avaient reçus à rançon. Ils n'avaient pas tout à fait tort, semble-t-il,
selon les usages et coutumes de la guerre, mais c'était
pitié de voir ces gens du roi Charles emmenés ainsi
captifs à la venue de leur seigneur. La Pucelle en fut
avertie et son bon cœur s'émut. Elle courut à la porte
de la ville où déjà les gens de guerre étaient réunis
avec armes et bagages. Elle y trouva les seigneurs de
Rochefort et Philibert de Moslant, les interpella, leur
cria de laisser les gens du dauphin. Les capitaines
n'entendaient pas de cette oreille-là.

— C'est fraude et malice, lui dirent-ils, de venir ainsi contre le traité.

Cependant les prisonniers priaient à genoux la sainte de les garder.

— En nom Dieu, s'écria-t-elle, ils ne partiront pas f. Durant cette altercation, un écuyer bourguignon faisait à part lui sur la Pucelle des Armagnacs des réflexions qu'il révéla par la suite. « C'est par ma foi, songeait-il, la plus simple chose que je vis onques. En son fait il n'y a ni rime ni raison, non plus qu'en le plus sot que je vis onques. Je ne la compare pas à si vaillante femme comme madame d'Or, et les Bourguignons ne font que se moquer de ceux qui ont peur d'elle 2. »

Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 95-96. — Journal du siège, p. 112.
 Chronique de la Pucelle, p. 319.
 J. Rogier, dans Procès, t. IV, pp. 296-297.

Pour entendre la finesse de cette plaisanterie il faut savoir que madame d'Or, haute comme une botte, tenait l'emploi de sotte auprès de monseigneur Philippe<sup>4</sup>.

La Pucelle ne put s'entendre, au sujet des prisonniers, avec les seigneurs de Rochefort et de Moslant. Ils avaient pour eux le droit de la guerre. Elle n'avait pour elle que les raisons de son bon cœur. Ce débat parut fort plaisant aux gens d'armes des deux obéissances. Quand il en fut instruit, le roi Charles sourit et dit que, pour appointer les parties, il payerait la rançon des prisonniers, qui fut fixée à un marc d'argent par tête. Les Bourguignons, en recevant cette somme, louèrent fort le roi de France de ses grandes manières <sup>2</sup>.

Ce même jour de dimanche, environ neuf heures du matin, le roi Charles fit son entrée. Il avait revêtu ses habits de fête, éclatants de velours, d'or et de pierreries; le duc d'Alençon et la Pucelle, tenant sa bannière à la main, chevauchaient à ses côtés; il était suivi de toute sa chevalerie. Les habitants allumèrent des feux de joie et dansèrent des rondes; les petits enfants crièrent: « Noël! » frère Richard prêcha <sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Lefèvre de Saint-Remy, t. II, p. 168. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. clxxii, clxxiv. — P. Champion, Notes sur Jeanne d'Arc, I. Madame d'Or et Jeanne d'Arc, dans le Moyen Age, juillet-août, 1907, pp. 193-199.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pueelle, p. 319. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 96. — Journal du siège, p. 112. — « Un prince de façon », Martial d'Auvergne, Vigiles, t. I, pp. 106, 107.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 102. — Lettre de trois gentilshommes angevins, dans

La Pucelle fit ses dévotions dans les églises. En une de ces églises elle tint un enfant sur les fonts du baptême. On lui demandait souvent, comme à une princesse ou à une sainte femme, d'être marraine d'entants qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne devait jamais revoir. Elle donnait de préférence aux garçons le nom de Charles, pour l'honneur de son roi, et aux filles son nom de Jeanne. Elle nommait parfois aussi ses filleuls comme les mères voulaient.

Le lendemain, 11 juillet, l'armée, qui était restée aux champs sous le commandement de messire Ambroise de Loré, traversa la ville. L'entrée des gens d'armes était un fléau aussi redouté des bourgeois que la peste noire <sup>2</sup>. Le roi Charles, qui traitait les habitants de Troyes avec d'extrêmes ménagements, prit soin de contenir le fléau. Par son commandement, les hérauts crièrent que nul ne fût si hardi, sous peine de la hart, d'entrer dans les maisons et de rien prendre contre le gré et la volonté de ceux de la ville <sup>3</sup>.

Procès t. V, p. 130. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 342. — Chronique de la Pueelle, p. 319. — Morosini, t. III, p. 176. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, pp. 504 et suiv.

<sup>1.</sup> Proces, t. I, p. 163.

<sup>2.</sup> T. Babeau, Le guet et la milice bourgeoise à Troyes, pp. 4 et suiv.

<sup>3.</sup> Relation du greffier de La Rochelle, p. 342. — Chronique de la Pucelle, p. 319. — Journal du siège, p. 112. — Th. Boutiot, Histoire de la ville de Troyes, t. II, p. 505. — A. Roserot, Le plus ancien registre des délibérations du Conseil de Troyes, dans Coll. de Doeuments inédits de la ville de Troyes, t. III, pp. 175 e suiv.

## CHAPITRE XVIII

LA CAPITULATION DE CHALONS ET DE REIMS. LE SACRE.

Au sortir de Troyes, l'armée royale s'engagea dans la Champagne pouilleuse, traversa l'Aube vers Arcis et prit son logis dans Lettrée, à cinq lieues de Chalons. De Lettrée, le roi envoya son héraut Montjoie à ceux de Châlons pour leur demander de le recevoir et de lui rendre pleine obéissance<sup>4</sup>.

Les villes de Champagne se tenaient comme les doigts de la main. Quand le dauphin était encore à Brinion-l'Archevêque, les habitants de Châlons en avaient été instruits par leurs amis de Troyes. Ceux-ci les avaient même avertis que frère Richard, le prêcheur, leur avait porté une lettre de Jeanne la Pucelle. Sur

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 298. — Morosini, t. III, p. 179. — Ed. de Barthélémy, *Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne*, pièces juste n° 25, pp. 334-335.

quoi ceux de Châlons écrivirent aux habitants de Reims:

« Nous avons été fort ébahis du frère Richard. Nous pensions que ce fût un très bon prud'homme. Mais il est devenu sorcier. Nous vous mandons que les habitants de Troyes font forte guerre aux gens du dauphin. Nous avons intention de résister de toute notre puissance à ces ennemis<sup>1</sup>. »

Ils ne pensaient pas un mot de ce qu'ils écrivaient et ils savaient que ceux de Reims n'en croyaient rien. Mais il importait de montrer une grande loyauté au duc de Bourgogne avant de recevoir un autre maître.

L'évêque comte de Châlons vint à Lettrée au-devant du roi, et lui remit les clés de la ville. C'était Jean de Montbéliard-Sarrebrück, des sires de Commercy<sup>2</sup>.

Le 14 juillet, le roi entra avec son armée dans la ville de Châlons<sup>3</sup>. La Pucelle y trouva quatre ou cinq paysans de son village, qui venaient la voir, entre autres Jean Morel, un de ses parrains. Laboureur de son état, âgé de quarante-trois ans environ, il s'était

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, pp. 290, 291. — Varin, *Archives législatives de la ville de Reims*, *Statuts*, t. I, pp. 596 et suiv. [Coll. des documents inédits sur l'Histoire de France, 1845].

<sup>2.</sup> Gallia Christiana, t. V, col. 891-895. — Chronique de la Pucclle, pp. 319-320. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 96.— L. Barbat, Histoire de la ville de Châlons, 1855 (2 vol. in-4°), t. I, p. 350. — S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pièces just. n° 33. — Morosini, t. 111, p. 182, n. 2.

<sup>3.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 298.— Lettre de trois gentilshommes angevins, dans *Procès*, t. V, p. 130. — Perceval de Cagny, p. 158.— Jean Chartier, *Chronique*, t. I, pp. 96-97. — *Chronique des Cordeliers*, fol. 85 v°. — E. de Barthélémy, *Châlons pendant l'invasion anglaise*, Châlons, 1851, p. 16.

enfui avec la famille d'Arc à Neufchâteau, au passage des gens de guerre. Jeanne lui donna une robe rouge, qu'elle avait portée<sup>4</sup>. Elle vit aussi à Châlons un autre laboureur plus jeune que Morel d'une dizaine d'années, Gérardin d'Épinal, qu'elle appelait son compère, comme elle appelait Isabellette, femme de Gérardin, sa commère, pour la raison qu'elle avait tenu sur les fonts leur fils Nicolas et qu'une marraine est une mère en esprit. Au village, Jeanne se défiait de Gérardin, qui était Bourguignon; à Châlons, elle lui montra plus de confiance et, l'entretenant des progrès de l'armée, lui dit qu'elle ne craignait rien hors la trahison<sup>2</sup>. Elle avait déjà de sombres pressentiments; sans doute elle sentait que désormais la candeur de son âme et la simplicité de sa pensée étaient trop rudement combattues par la malice des hommes et les forces confuses des choses; déjà monseigneur saint Michel, madame sainte Catherine et madame sainte Marguerite ne lui parlaient plus avec autant de clarté que devant, faute de pénétrer dans les chancelleries de France et de Bourgogne, qui n'étaient pas choses du ciel.

Ceux de Châlons, à l'exemple de leurs amis de Troyes, écrivirent aux habitants de Reims qu'ils avaient reçu le roi de France et qu'ils leur conseillaient de faire de même. En cette lettre, ils disaient qu'ils avaient trouvé le roi Charles doux, gracieux, pitoyable et miséricor-

<sup>1.</sup> Procès, t. II, pp. 391-392 (déposition de Jean Morel).

<sup>2.</sup> Ibid., t. II, p. 423 (déposition de Gérardin d'Épinal).

dieux; et, dans le fait, ce roi prenait en douceur ses villes de Champagne. Ceux de Châlons ajoutaient qu'il était de haut entendement, beau de sa personne et de beau maintien<sup>4</sup>. C'était beaucoup dire.

Les habitants de Reims se comportaient avec prudence. A la venue du roi de France, en même temps qu'ils lui envoyaient des messagers pour l'avertir que les portes de la ville lui seraient ouvertes, ils donnaient avis à leur seigneur le duc Philippe, ainsi qu'aux chefs anglais et bourguignons, des progrès de l'armée royale, selon ce qu'ils en pouvaient savoir, et ils leur mandaient de fermer le passage aux ennemis2. Mais ils n'étaient pas pressés d'obtenir des secours pour la défense de leur ville, comptant que, s'ils n'en recevaient pas, ils se rendraient au roi Charles sans encourir aucun blâme des Bourguignons, et qu'ainsi ils n'auraient rien à craindre de l'un et l'autre parti. Pour l'heure, ils gardaient deux loyautés, ce qui n'était pas trop d'une en ces conjonctures difficiles et périlleuses. Quand on voit comme ces villes de Champagne pratiquaient ingénieusement l'art de changer de maître, il est bon de savoir que de cet art dépendait le salut de leurs corps et de leurs biens.

Dès le 1er juillet, le capitaine Philibert de Moslant

<sup>1. «</sup> D'aultant que c'est le prince de la plus grande discrétion, entendement et vaillance qui yssy de piéça de la noble maison de France ». J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 296. — Varin, *Archives de Reims*, *Statuts*, t. I, p. 601. — H. Jadart, *Jeanne d'Arc à Reims*, pp. 13 et suiv.

<sup>2.</sup> J. Rogier, loc. cit. — Varin, p. 599.

leur écrivit de Nogent-sur-Seine, où il se trouvait avec sa compagnie bourguignonne, que, s'ils avaient besoin de lui, il les viendrait secourir en bon chrétien<sup>4</sup>. Ils firent mine de ne pas entendre. Après tout, le seigneur Philibert n'était pas leur capitaine. Ce qu'il en pensait faire n'était, comme il le disait, que par charité chrétienne. Les notables de Reims, qui ne voulaient pas être sauvés, avaient à se garder surtout de leur naturel sauveur, le sire de Chastillon, grand queux de France, capitaine de la ville<sup>2</sup>. Et il fallait qu'ils lui demandassent secours de façon qu'ils n'obtinssent pas ce qu'ils demandaient, de peur d'être comme les Israélites de qui il est écrit : Et tribuit eis petitionem corum.

Alors que l'armée royale était encore sous Troyes, un héraut se présenta devant la ville de Reims, portant une lettre donnée par le roi, à Brinion-l'Archevêque, le lundi 4 juillet. Cette lettre fut remise au Conseil. « Vous pouvez bien avoir reçu nouvelle, disait le roi Charles aux habitants de Reims, de la bonne fortune et victoire qu'il a plu à Dieu nous donner sur les Anglais, nos anciens ennemis, devant la ville d'Orléans et, depuis lors, à Jargeau, Beaugency et Meung-sur-Loire, en chacun desquels lieux nos ennemis ont reçu très grand dommage; tous leurs chefs et des autres jusqu'au nombre de quatre mille y sont morts ou

Remensis, t. II, pp. 709 et suiv.

J. Rogier, dans Procès, t. IV, pp. 286 et suiv. — Varin, pp. 600 et suiv.
 H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 18. — Dom Marlot, Hist. Metrop.

demeurés prisonniers. Ces choses étant advenues plus par grâce divine que par œuvre humaine, selon l'avis des princes de notre sang et lignage et des conseillers de notre Grand-Conseil, nous nous sommes acheminés pour aller en la ville de Reims recevoir notre sacre et couronnement. C'est pourquoi nous vous mandons que, sur la loyauté et obéissance que vous nous devez, vous vous disposiez à nous recevoir dans la manière accoutumée, et comme vous avez fait à l'égard de nos prédécesseurs 1. »

Et le roi Charles, usant envers le peuple de Reims de la même bénignité prudente qu'il avait montrée à ceux de Troyes, faisait pleine promesse de pardon et d'oubli.

« Que les choses passées, disait-il, et la crainte que j'en eusse encore mémoire ne vous arrêtent pas. Soyez assurés que, si vous vous conduisez envers moi comme vous devez, je vous traiterai en bons et loyaux sujets. »

Même il leur demandait d'envoyer des notables traiter avec lui : « Si, pour être mieux informés de nos intentions, quelques-uns de la ville de Reims voulaient venir vers nous avec le héraut que nous vous envoyons, nous en serions très content. Ils y pourront aller sûrement en tel nombre qu'il leur plaira<sup>2</sup>. »

Au reçu de cette lettre, le Conseil fut convoqué, mais il se trouva que les échevins ne furent point en

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 291-292. — L. Paris, dans *Cabinet Historique*, 1855, t. I, p. 68.

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, p. 291.

nombre pour délibérer; ce qui les tira d'un grand embarras. Ensuite de quoi ils firent assembler la commune par quartiers, et ils obtinrent des bourgeois ainsi consultés cette déclaration cauteleuse : « Nous entendons vivre et mourir avec le Conseil et les notables. Nous nous comporterons selon leur avis, en bonne union et paix, sans murmurer ni faire de réponse, si ce n'est par l'avis et ordonnance du capitaine de Reims et de son lieutenant<sup>1</sup>. »

Le sire de Chastillon, capitaine de la ville, était alors à Château-Thierry avec ses lieutenants, Jean Cauchon et Thomas de Bazoches, tous deux écuyers. Les habitants de Reims jugèrent utile de mettre sous ses yeux la lettre du roi Charles; leur bailli, Guillaume Hodierne, se rendit auprès du seigneur capitaine et la lui montra. Le bailli répondit parfaitement au sentiment des habitants de Reims : il demanda au sire de Chastillon de venir, mais il le lui demanda de manière que le sire de Chastillon ne vînt pas. C'était le point essentiel; car, à ne le pas appeler, on se mettait en trahison ouverte, et, s'il venait, on risquait de subir un siège plein de calamités et de dangers.

A ces fins, le bailli déclara que les habitants de Reims, désireux de communiquer avec leur capitaine le recevraient accompagné de cinquante chevaux seulement; en quoi ils montraient leur bon vouloir; ayant

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans *Procès*, t. IV, p. 292. — H. Jadart, *Jeanne d'Arc* à *Reims*, pp. 17 et suiv.

le droit de ne point recevoir garnison dans leur ville, ils consentaient à y laisser entrer cinquante lances, ce qui allait bien à deux cents combattants. Le sire de Chastillon, comme les habitants l'avaient prévu, jugea qu'en l'occurrence ce n'était pas assez pour sa sûreté et il mit, comme conditions à sa venue, que la ville fût emparée et munie, qu'il y entrât avec trois ou quatre cents combattants, qu'il en eût la garde ainsi que du château, avec cinq ou six notables pris, autant dire, comme otages. A ces conditions il était, disait-il, prêt à vivre et à mourir pour eux<sup>1</sup>.

Il s'achemina avec sa compagnie jusque auprès de la ville et là fit savoir aux habitants qu'il était venu les aider. Il leur manda que dans cinq ou six semaines sans faute, une belle et grande armée anglaise, débarquée à Boulogne, marcherait à leur secours<sup>2</sup>.

A la vérité les Anglais levaient des troupes autant qu'ils pouvaient et faisaient flèche de tout bois. Ils armaient, disait-on, jusqu'aux prêtres. Le Régent employait à sa guerre les croisés débarqués en France, que le cardinal de Winchester conduisait contre les Hussites<sup>3</sup>. Et, comme bien on pense, le conseil du roi

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, pp. 292-293. — Varin, Archives de Reims, pp. 910, 912. — H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 18.

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, p. 295. — H. Jadart, Jeanne ω'Arc à Reims, pp. 18-19.

<sup>3.</sup> Fauquembergue, dans Procès, t, IV, p. 451. — Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 101-102. — Journat du siège, p. 118. — Rymer, Fædera, t. X, p. 424. — S. Bougenot, Notices et Extraits des manuscrits intéressant l'Histoire de France conservés à la Bibliothèque impériale de Vienne p. 62.

Henri ne négligeait pas d'avertir les habitants de Reims des armements qu'il ordonnait. Le 3 juillet, il les avisait que des troupes étaient en passage de mer, et le 10, Colard de Mailly, bailli de Vermandois, leur faisait savoir que ces troupes étaient déjà passées. Mais ces nouvelles ne donnaient pas grande confiance aux Champenois dans la force des Anglais et lorsque le sire de Chastillon leur promit, à quarante jours, une grande et belle armée d'outre-mer, le roi Charles chevauchait à quelques lieues de leur ville avec trente mille combattants. Le sire de Chastillon s'aperçut qu'il était joué, ce dont il avait eu déjà quelque soupçon. Les habitants de Reims refusèrent de le recevoir. Il ne lui restait plus qu'à tourner bride et à rejoindre les Anglais<sup>1</sup>.

Le 12 juillet, ils reçurent de monseigneur Regnault de Chartres, archevêque duc de Reims, une lettre les priant de se disposer à la venue du roi<sup>2</sup>.

Ce même jour, le Conseil de ville s'étant assemblé, le greffier commença d'inscrire sur le registre des délibérations le procès-verbal de la séance :

« .... Après ce qu'on a exposé à Monseigneur de Chastillon, comment il estoit capitaine, et les seigneurs et autre multitude de peuple qui <sup>3</sup>..... »

Il n'en écrivit pas davantage. Trouvant difficile de

<sup>-</sup> Raynaldi, Annales ecclesiatici, t. IX, pp. 77-78. - Morosini, t. IV, annexe XVII.

<sup>1.</sup> J. Rogier, dans Procès, t. IV, pp. 295, 298.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 297. - L. Paris, Cabinet Historique, 1865, p. 77.

<sup>3.</sup> H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 19.

témoigner leur loyauté aux Anglais en préparant le sacre du roi Charles et contraire à la prudence de reconnaître un nouveau prince sans y être forcés, les citoyens renonçaient tout à coup à la parole qui est d'argent et se réfugiaient dans un silence d'or.

Le samedi 16, le roi Charles prit gîte à quatre lieues de la ville du sacre, au château de Sept-Saulx, construit plus de deux cents ans auparavant par les prédécesseurs guerriers de messire Regnault et dont le fier donjon commandait le passage de la Vesle<sup>1</sup>. Il y reçut les bourgeois de Reims qui vinrent en grand nombre lui offrir pleine et entière obéissance<sup>2</sup>. Puis il se remit en marche avec la Pucelle et toute son armée, et ayant franchi sa dernière étape sur la chaussée qui côtoyait la Vesle, il entra dans la grande cité champenoise au tomber du jour, par la porte méridionale nommée Dieulimire, qui, devant lui, abaissa ses ponts et leva ses deux herses<sup>3</sup>.

La tradition voulait que le sacre fût célébré, de préférence, un dimanche, et cette règle se trouvait mentionnée dans un cérémonial qui avait servi, croyait-on,

<sup>1.</sup> Perceval de Cagny, p. 159. — Jean Chartier, Chronique, p. 97. — Chronique de la Pucelle, p. 320. — Chronique des Cordeliers, fol. 85 v°.— Journal du siège, p. 112. — Bergier, Poème sur la tapisserie de Jeanne d'Arc, p. 112. — H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, pp. 20-21. — F. Pinon, Notice sur Sept-Saulx, dans Travaux de l'Académie de Reims, t. VI, p. 328.

<sup>2.</sup> J. Rogier, dans Procès, pp. 298 et suiv. — Dom Marlot, Histoire de la Ville de Reims, t. IV, Reims, 1846 (4 vol. in-4°), t. III, p. 174.

<sup>3.</sup> H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p 23

pour le sacre de Louis VIII et qui faisait autorité 1. Les habitants de Reims travaillèrent pendant la nuit, afin que tout fût prêt pour le lendemain 2. Leur amour subit du roi de France les aiguillonnait et surtout la peur qu'il demeurât quelques jours dans la ville avec son armée3. Ils ressentaient à recevoir et a garder des gens d'armes dans leurs murs une crainte commune aux bourgeois de toutes les villes, qui, dans leur épouvante, ne distinguaient point les hommes de guerre armagnacs des hommes de guerre anglais et bourguignons. Aussi furent-ils diligents à préparer toutes choses, avec la ferme intention d'en payer le moins possible. Attendu que le sacre ne leur rapportait « ni profit ni honneur », les échevins, d'habitude, en rejetaient la charge sur l'archevêque, qui en tenait, disaient-ils, les émoluments comme pair de France 4.

Les ornements royaux déposés, après le sacre du feu roi, dans le trésor de Saint-Denys, étaient aux mains

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, pp. 322-323 note. — « Ce rituel date bien du xIII° siècle. Il nous a été conservé dans un manuscrit de la bibliothèque de Reims qui paraît avoir été écrit vers 1274. » Communication de M. H. Jadart. — Varin, Archives de Reims, t. I, p. 522. — Dom Marlot, Histoire de la ville de Reims, t. III, p. 566, et t. IV, Pièces just., n° 142. — H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 7.

<sup>2.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 321. — l'erceval de Cagny, p. 159. — Lettre de trois gentilhommes angevins, dans Procès, t. V, p. 128.

<sup>3. «</sup> Pro evitando onus armatorum, » Procès, t. I, p. 91.

<sup>4.</sup> Thirion, Les frais du sacre, dans Travaux de l'Académie de Reims, 1894. — Voir dans Varin, Archives de Reims, la table des matières au mot: Sacre. — Dom Marlot, Histoire de la ville de Reims, t. III, pp. 461, 566, 640, 651, 819; t. IV, pp. 25, 31, 45.

des Anglais. La couronne de Charlemagne, brillante de rubis, de saphirs et d'émeraudes, fleuronnée de quatre fleurs de Lis, que recevaient les rois de France à leur couronnement, les Anglais voulaient la mettre sur la tête de leur roi Henri; ils se préparaient à ceindre le roi enfant de l'épée de Charlemagne, l'illustre Joyeuse, qui dormait dans son fourreau de velours violet, sous la garde de l'abbé bourguignon de Saint-Denys. Aux Anglais aussi le sceptre que surmontait un Charlemagne d'or en habit d'empereur, la verge de justice terminée par une main en corne de licorne, l'agrafe dorée du manteau de saint Louis et les éperons d'or, et le Pontifical contenant, dans sa reliure de vermeil émaillée, les cérémonies du sacre'. On dut se contenter d'une couronne conservée dans le trésor de la cathédrale<sup>2</sup>. Quant aux autres insignes de la royauté de Clovis, de saint Charlemagne et de saint Louis, on les représenterait comme on pourrait et il n'était pas mauvais après tout que ce sacre gagné dans une chevauchée se sentît des travaux et des misères qu'il avait coûtés et que la cérémonie participât en quelque chose de la pauvreté héroïque des hommes d'armes et des

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 322, note 1. — C. Leber, Des cérémonies du sacre ou Recherches historiques et antiques sur les mœurs, les coutumes, les institutions et le droit public des Français, dans l'ancienne monarchie, Paris-Reims, 1825, in-8°. — A. Lenoble, Histoire du sacre et du couronnement des rois et des reines de France, Paris, 1825, in-8°.

<sup>2. «</sup> Et si ipse expectasset, habuisset unam coronam millesies ditiorem. » Procès, t. I, p. 91. — Varin, Archives de Reims, t. III, pp. 559 et suiv.

gens des communes, qui y avaient conduit le dauphin.

Les rois étaient sacrés par l'huile, car l'huile signifie renommée, gloire et sapience. Le matin, les seigneurs de Rais, de Boussac, de Graville et de Culant furent députés par le roi pour aller querir la Sainte Ampoule<sup>1</sup>.

C'était une fiole de cristal que le grand prieur de Saint-Remi tenait enfermée dans le tombeau de l'apôtre derrière le maître-autel de l'église abbatiale. Cette fiole contenait le saint chrême, dont le bienheureux Remi avait oint le roi Clovis, et elle était enchâssée dans un reliquaire en forme de colombe, parce qu'on avait vu la colombe du Paraclet apporter l'huile destinée au sacrement du premier roi chrétien<sup>2</sup>. Il est vrai qu'on trouvait en de vieux livres qu'un ange était descendu du ciel avec l'ampoule miraculeuse<sup>3</sup>; mais ces incertitudes ne troublaient point les esprits, et l'on ne doutait pas, dans le peuple chrétien, que le saint chrême n'eût des vertus

<sup>1.</sup> Journal du siège, p. 113. — Chronique de la Pucelle, p. 321. — Varin, Archives de Reims, t. II, p. 569; t. III, p. 555.

<sup>2.</sup> Procès, t. V., p. 129. — En 1483, Louis XI, à la veille de mourir, se la fit apporter de Reims au Plessis « et estoit sur son buffet, à l'heure de sa mort, et avoit intencion d'en prendre semblable unction qu'il en avoit pris à son sacre, combien que beaucop de gens cuydoient qu'il s'en voulsist oindre tout le corps, ce qui n'est pas vraysemblable, car ladicte Sainte Empole est fort petite et n'y a pas grant matiere dedans. Je la veiz à l'heure dont je parle ». Commynes, l. VI, ch. 9.

<sup>3.</sup> Flodoard, Hist. ecclesiæ Remensis, dans coll. Guizot, t. V, pp. 41 et suiv. — Eustache Deschamps, Ballade 172, t. I, p. 305, t. II, p. 104. — Dom Marlot, Histoire de la ville de Reims, t. II, p. 48, n° 1.— Vertot, dans Académie des Inscriptions, t. 11.

merveilleuses. On savait, par exemple, qu'il ne diminuait point à l'usage, et que la fiole restait toujours pleine, en présage et gage de la pérennité du royaume de France. Selon les observations des témoins, lors du sacre du feu roi Charles, l'huile n'avait pas diminué après les onctions 1.

A neuf heures du matin, Charles de Valois entra dans l'église avec une suite nombreuse. Le roi d'armes de France appela par leurs noms, devant le maîtreautel, les douze pairs du royaume. Des six pairs laïques, aucun ne répondit. A leur place se présentèrent le duc d'Alençon, les comtes de Clermont et de Vendôme, les sires de Laval, de la Trémouille et de Maillé.

Des six pairs ecclésiastiques, trois répondirent à l'appel du roi d'armes: l'archevêque duc de Reims, l'évêque comte de Châlons, l'évêque duc de Laon. Les évêques défaillants de Langres et de Noyon furent suppléés par ceux de Seez et d'Orléans. En l'absence d'Arthur de Bretagne, connétable de France, l'épée fut tenue par Charles, sire d'Albret <sup>2</sup>.

Devant l'autel se tenait Charles de Valois, revêtu d'habits fendus sur la poitrine et les épaules. Il jura, premièrement, de conserver à l'Église paix et

<sup>1.</sup> Froissart, l. II, ch. LXXIV.

<sup>2.</sup> Lettres de trois gentilshommes angevins, dans Proces, t. V, pp. 127, 129. — Monstrelet, t. IV, ch. Lxiv. — Perceval de Cagny, p. 159. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 343. — Chronique de Tournai (t. III du Recueil des Chroniques de Flandre), p. 414. — Gallia Christiana, t. IX, col. 551; t. XI, col. 698.

privilèges; deuxièmement, de préserver le peuple des exactions et de ne le pas trop charger; troisièmement, de gouverner avec justice et miséricorde <sup>1</sup>.

Il fut armé chevalier par son cousin d'Alençon<sup>2</sup>.

Puis l'archevêque lui fit les onctions avec l'huile mystique, dont le Saint-Esprit fortifie les prêtres, les rois, les prophètes et les martyrs et, nouveau Samuel, consacra le nouveau Saül, manifestant que toute puissance est de Dieu et que, à l'exemple de David, les rois sont les pontifes, les annonciateurs et les témoins du Seigneur. Cette effusion d'huile, dont étaient consacrés les rois dans Israël, rendait brillants et forts les rois de la France très chrétienne depuis Charlemagne, depuis Clovis, car, s'il reçut de saint Remi non proprement le sacre, mais le baptême et la confirmation, Clovis fut consacré en même temps chrétien et roi par le bienheureux évêque, au moyen de l'huile sainte, envoyée par Dieu lui-même à ce prince et à ses successeurs 3.

Et Charles reçut les onctions présage de force et de victoire, car il est écrit au livre des Rois: « Samuel prit la fiole d'huile, la versa sur la tête de Saül et dit: Voici que le Seigneur t'a sacré prince sur son héritage, et tu délivreras son peuple des mains des ennemis qui l'environnent. Ecce unxit te Dominus super hereditatem

<sup>1.</sup> Chronique de la Pucelle, p. 322, note 1.

<sup>2.</sup> Perceval de Cagny, p. 159. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 97.— ournal du siège, p. 114. — Chronique de la Pucelle, p. 322.

<sup>3.</sup> Chifletius, De ampula Remensi nova et acurata disquisitio, Anvers, 1651, in-4°.

suam in principem, et liberabis populum suum de manibus inimicorum ejus, qui in circuitu ejus sunt.» (Reg. I, x, 1, 6.)

Durant le mystère, comme on disait en ancien langage 1, la Pucelle demeurait au côté du roi. Elle tint un moment déployé son étendard blanc devant lequel le vieil étendard de Chandos avait reculé. Puis d'autres tinrent l'étendard à leur tour, son page Louis de Coutes, qui ne la quittait jamais, frère Richard 13 prêcheur, qui l'avait suivie à Châlons et à Reims 2. Dans un de ses rêves, elle avait donné naguère une couronne éblouissante à son roi; elle s'attendait à ce que cette couronne fût apportée dans l'église par des messagers célestes 3. Les saintes ne recevaient-elles pas communément des couronnes de la main des anges? Un ange offrit à sainte Cécile une couronne tressée de roses et de lis. Un ange donna à la vierge Catherine la couronne impérissable, que la sainte posa sur la tête de l'Impératrice de Rome. Mais la couronne étrangement riche et magnifique que Jeanne attendait ne vint point 4.

L'archevêque prit sur l'autel la couronne de prix modique fournie par le chapitre, et l'éleva à deux mains sur la tête du roi. Les douze pairs en cercle

<sup>1.</sup> Lettre de trois gentilshommes angevins, dans *Procès*, t. V, p. 129. — F. Boyer, *Variante inédite d'un document sur le sacre de Charles VII*, Clermont et Orléans, 1881.

<sup>2.</sup> Procès, t. I, pp. 104, 300. — Chronique de la Pucelle p. 322. — Lettre de trois gentilshommes angevins, dans Procès, t. V, p. 129. — Varin, D. Marlot, H. Jadart, loc. cit.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 91.

<sup>4.</sup> Voir plus bas, p. 552.

autour du prince y portèrent le bras pour la soutenir. Les trompettes éclatèrent, et le peuple cria : « Noël 1! »

Ainsi fut oint et couronné Charles de France, issu de la royale lignée du noble roi Priam de Troie la Grande.

Le mystère fut terminé à deux heures après midi<sup>2</sup>. On rapporte qu'alors la Pucelle s'agenouilla et, embrassant le roi par les jambes, lui dit avec des larmes:

— Gentil roi, maintenant est fait le plaisir de Dieu, qui voulait que je levasse le siège d'Orléans et vous amenasse en cette cité de Reims recevoir votre saint sacre, en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de France doit appartenir<sup>3</sup>.

Le roi fit les présents d'usage. Il offrit au Chapitre un tapis de satin vert, ainsi que des ornements de velours rouge et de damas blanc. De plus, il posa sur l'autel un vase d'argent du prix de treize écus d'or. Le seigneur archevêque s'en empara malgré les réclamations des chanoines, mais il ne lui servit de rien de l'avoir pris, car il lui fallut le rendre 4.

Après la cérémonie, Charles ceignit la couronne, revêtit le manteau royal, bleu comme le ciel, fleuri de lis d'or, et traversa sur son coursier les rues de la

<sup>1.</sup> Lettre de trois gentilshommes angevins, dans Procès, t. V. p. 129.

<sup>2.</sup> Morosini, t. III, p. 181. — Lettre de trois gentilshommes, Boc. cit.

<sup>3.</sup> Chronique de la Pucelle, pp. 322-323. — Journal du siège, p. 114.

<sup>4.</sup> Dom Marlot, Histoire de la ville de Reims, t. IV, p. 175. — H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 107.

ville de Reims. Le peuple en liesse criait : « Noël! » comme il avait crié à l'entrée de monseigneur le duc de Bourgogne.

Ce jour-là, le sire de Rais fut fait maréchal de France et le sire de la Trémouille comte; l'aîné des deux fils de madame de Laval, à qui la Pucelle avait offert le vin à Selles-en-Berri, fut fait comte aussi. Le capitaine La Hire reçut le comté de Longueville avec tout ce qu'il prendrait en Normandie<sup>4</sup>.

Le roi Charles fut servi à dîner en l'hôtel épiscopal, dans l'ancienne salle du Tau, par le duc d'Alençon et le comte de Clermont <sup>2</sup>. La table royale, selon la coutume, se prolongeait dans la rue et le festin débordait sur toute la ville. C'était un jour de franche lippée et de commune frairie. Dans les maisons, sous les portes, sur les bornes, on faisait ripaille, on se ruait en cuisine; il se dévorait bœufs par douzaines, moutons par centaines, poules et lapins par milliers. On se bourrait d'épices, et comme on avait grand'soif, on humait à plein pot les vins de Bourgogne et notamment le parfumé vin de Beaune. Le très vieux cerf de la cour archiépiscopale, qui était de bronze et creux, on le transportait, à chaque couronnement, dans la rue du

<sup>1.</sup> Chronique de la Pueelle, p. 322. — Journal du siège, p. 414. — Perceval de Cagny, p. 159. — Lettre de trois gentilshommes angevins, dans Procès, t. V, p. 129. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 97. — Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. 11, p. 99, note 2.

<sup>2.</sup> Monstrelet, t. IV, p. 339. - H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 32.

Parvis; on le remplissait de vin, et le peuple y venait boire comme à la fontaine. Finalement les bourgeois et habitants de la cité du bienheureux Remi, riches et pauvres, empiffrés, saouls de viandes et de vin, ayant hurlé « Noël! » à plein gosier, tombaient endormis sur les fûts et les victuailles dont, le lendemain, les échevins moroses allaient disputer aigrement les restes aux gens du roi <sup>1</sup>.

Jacques d'Arc était venu voir ce couronnement auquel sa fille avait tant ouvré. Il logeait à l'enseigne de l'Ane rayé, rue du Parvis, dans une hôtellerie tenue par Alix, veuve de Raulin Morieau. En même temps que sa fille, il revit son fils Pierre <sup>2</sup>. Ce cousin que Jeanne appelait son oncle et qui l'avait accompagnée auprès de sire Robert à Vaucouleurs, Durand Lassois, était pareillement venu aux fêtes du sacre. Il parla au roi et lui conta tout ce qu'il savait de sa cousine <sup>3</sup>. Jeanne trouva aussi à Reims un jeune compatriote, Husson Le Maistre, chaudronnier dans le village de Varville, à trois lieues de Domremy. Elle ne le connaissait pas, mais il avait bien entendu parler d'elle, et il était très familier avec Jacques et Pierre d'Arc <sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> Thirion, Les frais du sacre dans Travaux de l'Académie de Reims, 1894.— Dom Marlot, Histoire de la ville de Reims, t. IV, p. 45, n. 1.— Varin, Arch. adm. de la ville de Reims, t. III, p. 39.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, p. 198; t. V, pp. 141, 266. — H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, pp. 47, 48. — L'abbé Cerf, Le vieux Reims, 1875, pp. 35 et 110.

<sup>3.</sup> Procès, t. II, p. 445.

<sup>4.</sup> Ibid., t. III, p. 198.

Jacques d'Arc était un des notables de son village et peut-être le plus entendu aux affaires <sup>1</sup>. Il ne s'était pas rendu à Reims à seule fin de voir sa fille chevaucher par les rues de la cité en habit d'homme; il venait demander au roi pour lui, pour ceux de son village, dépouillés par les gens de guerre, une exemption d'impôts. Cette demande, que la Pucelle transmit au roi, fut agréée. Le 31 du même mois, le roi ordonnait que les habitants de Greux et de Domremy fussent francs de toutes tailles, aides, subsides et subventions <sup>2</sup>. Les Élus de la ville payèrent sur les deniers publics les dépenses de Jacques d'Arc, et, quand il fut sur son départ, ils lui donnèrent un cheval pour retourner chez lui <sup>3</sup>.

Durant les cinq ou six jours qu'elle demeura à Reims, la Pucelle se montra au peuple. Les humbles, les simples venaient à elle; les bonnes femmes lui prenaient les mains et faisaient toucher leurs anneaux au sien <sup>4</sup>. Elle portait au doigt un petit anneau que sa mère lui avait donné; il était de laiton, autrement appelé aurichalque <sup>5</sup>. L'aurichalque était, comme on disait, l'or

<sup>1.</sup> S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremy, pp. L. et suiv.; preuve, L1, pp. 97, 106; supplément aux preuves, pp. 359, 362. — Boucher de Molandon, Jacques d'Arc, père de la Pucelle, sa notabilité personnelle, Orléans, 1885, in-8°.

<sup>2.</sup> Procès, t. V, pp. 137, 139.

<sup>3.</sup> Ibid., t. I, pp. 141, 266-267.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, p. 103.

<sup>5.</sup> Du Cange, Glossarium, aux mots: Auriacum, electrum et leto. — Vallet de Viriville, Les anneaux de Jeanne d'Arc, dans Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XXX, janvier 1867.

des pauvres. Cet anneau n'avait pas de pierre et portait au chaton les noms de Jhesus Maria, avec trois croix. Elle y tenait souventes fois les regards pieusement fixés parce qu'un jour elle l'avait fait toucher par madame sainte Catherine<sup>1</sup>. Et que la sainte l'eût vraiment touché, ce n'était pas incroyable, puisqu'il était manifeste que peu de temps auparavant, en l'an 1413, sœur Colette, qui professait la chasteté virginale, avait reçu de l'apôtre vierge un riche anneau d'or, en signe d'alliance spirituelle avec le Roi des rois. Sœur Colette faisait toucher cet anneau aux religieux et aux religieuses de son ordre, et elle le confiait aux messagers qu'elle envoyait au loin, afin de les préserver des périls de la route<sup>2</sup>. La Pucelle attribuait aussi à son anneau de grandes vertus; toutefois elle ne s'en servait point pour opérer des guérisons<sup>3</sup>.

On attendait d'elle les menus services qu'il était d'usage de demander aux saintes gens et parfois aux sorciers. Avant la cérémonie du sacre, les nobles et les chevaliers avaient reçu des gants, selon la coutume. L'un d'eux perdit les siens; il demanda, ou d'autres demandèrent pour lui, qu'elle les lui fît retrouver. Elle ne dit point qu'elle le ferait; cependant la chose fut sue et diversement jugée 4.

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 185, 238; Walter Bower, ibid., t. IV, p. 480.

<sup>2.</sup> Sanctissimæ virginis Coletæ vita, Paris, in-8° gothique sans date, feuillet 8, verso. — Bollandistes, AA. SS., mars, t. I, p. 611.

<sup>3.</sup> Procès, t. 1, p. 104.

<sup>4.</sup> Ibid., t. I, p. 104. -- H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 37.

Après le sacre du roi, si, mêlé au peuple dans la rue du Parvis, quelque clerc méditatif leva les yeux sur la haute face historiée de la cathédrale, déjà très vieille alors pour des hommes qui, connaissant mal les chroniques, mesuraient le temps sur la durée de la vie humaine, il vit sûrement, à gauche de l'arc aigu qui surmonte la rose, l'image colossale de Goliath dressé fièrement dans son armure à écailles, et cette même figure répétée à droite de l'arc, dans l'attitude d'un homme chancelant et qui tombe¹. Alors ce clerc dut se rappeler ce qui est écrit au premier livre des Rois:

- « Les Philistins assemblèrent toutes leurs troupes pour combattre Israël. Or, il arriva qu'un homme, qui était bâtard, sortit du camp des Philistins. Il s'appelait Goliath; il était de Geth, et il avait six coudées et une palme de haut. Il était revêtu d'une cuirasse à écailles qui pesait cinq mille sicles d'airain. Et il vint disant: « J'ai jeté l'opprobre aux armées » d'Israël. Donnez-moi un homme qui vienne combattre » contre moi en un combat singulier. »
- » Or, David enfant s'en était allé à Bethléem pour paître les troupeaux de son père. Mais David, s'étant levé dès la pointe du jour, laissa à un serviteur le soin

<sup>1. «</sup> Ces sculptures (Goliath et David) ont été certainement exécutées à la fin du XIII° siècle » (L. Demaison, Notiee historique sur la cathédrale de Reims, Reims, s. d., in-4°, p. 44). La rose est de 1280 (II. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 44).

de son troupeau. Il vint au lieu appelé Magala, où l'armée s'était avancée pour donner la bataille. Et voyant Goliath, il demanda: « Qui est ce Philistin » incirconcis qui jette l'opprobre aux armées du Dieu » vivant? »

- » Ces paroles de David ayant été entendues, elles furent rapportées à Saül. Et Saül l'ayant fait venir devant lui, David lui parla de cette manière: « Que » personne ne s'épouvante de ce Philistin, car moi, » ton serviteur, je suis prêt à aller le combattre. » Saül lui dit: « Tu ne saurais résister à ce Philistin ni » combattre contre lui, parce que tu es un enfant, et » que celui-ci est un homme nourri à la guerre depuis » sa jeunesse. » David répondit: « J'irai contre lui et » je ferai cesser l'opprobre d'Israël. » Saül dit donc à David: « Va! et que le Seigneur soit avec toi! »
- » David prit son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres très polies et, tenant à la main sa fronde, il marcha contre les Philistins.
- » Et Goliath, lorsqu'il eut aperçu David, voyant que c'était un bel enfant aux cheveux roux, lui dit :
- « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec un
- » bâton? » Mais David répondit au Philistin : « Tu
- » viens à moi avec l'épée, la lance et le bouclier. Mais
- » moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées,
- » du Dieu des batailles d'Israël, auquel tu as insulté
- » aujourd'hui. Le Seigneur te livrera entre mes mains.
- » Et que toute cette assemblée d'hommes reconnaisse

- » que ce n'est point par l'épée, ni par la lance que Dieu
- » sauve! Cette guerre est sa guerre et il vous livrera
- » dans nos mains. »
- » Le Philistin s'avança donc et marcha contre David. Et David lança une pierre avec sa fronde et en frappa le Philistin au front. Et Goliath tomba le visage contre terre. »

Alors le clerc qui méditait ces paroles du Livre songeait que, toujours semblable à lui-même, le Seigneur qui sauva Israël et abattit Goliath par la fronde d'un berger enfant avait suscité la fille d'un laboureur pour la délivrance du très chrétien royaume et l'opprobre du Léopard <sup>1</sup>.

La Pucelle avait fait écrire de Gien, vers le 27 juin, au duc de Bourgogne, pour l'inviter à se rendre au sacre du roi. N'ayant pas reçu de réponse, elle dicta, le jour même du sacre, une deuxième lettre au duc. Voici cette lettre :

## † JHESUS MARIA.

Hault et reboubté prince, duc de Bourgoingne, Jehanne la Pucelle vous requiert de par le Roy du ciel, mon droicturier et souverain seigneur, que le roy de France et vous, faciez bonne paix ferme, qui dure longuement. Pardonnez l'un à l'autre de bon cuer, entièrement, ainsi que doivent faire

<sup>1.</sup> Voir le sacre de David et celui de Louis XII, par un peintre inconnu vers 1498, au Musée de Cluny. — II. Bouchot, L'Exposition des Primitifs français. La peinture en France sous les Valois, liv. II, planche C.

loyaulx chrestians; et s'il vous plaist à guerroier, si alez sur les Sarrazins. Prince de Bourgoingne, je vous prie, supplie et requiers tant humblement que requerir vous puis, que ne guerroiez plus ou saint royaume de France, et faictes retraire incontinent et briefment voz gens qui sont en aucures places et forteresses dudit saint royaume; et de la part du gentil roy de France, il est prest de faire paix à vous, sauve son honneur, s'il ne tient en vous. Et vous faiz à savoir de par le Roy du ciel, mon droicturier et souverain seigneur, pour vostre bien et pour vostre honneur et sur voz vie, que vous n'y gaignerez point bataille à l'encontre des loyaulx Francois, et que tous ceulx qui guerroient oudit saint royaume de France, guerroient contre le roy Jhesus, roy du ciel et de tout le monde, mon droicturier et souverain seigneur. Et vous prie et requiers à jointes mains, que ne faictes nulle bataille ne ne guerroiez contre nous, vous, vos gens ou subgiez; et croiez seurement que, quelque nombre de gens que amenez contre nous, qu'ilz n'y gagneront mie, et sera grant pitié de la grant bataille et du sang qui y sera respendu de ceulx qui y vendront contre nous. Et a trois semaines que je vous avoye escript et envoié bonnes lettres par ung hérault, que feussiez au sacre du roy qui, aujourd'hui dimenche, xvije jour de ce présent mois de juillet, ce fait en la cité de Reims : dont je n'ay eu point de response, ne n'ouy oncques puis nouvelles dudit hérault. A Dieu vous commens et soit garde de vous, s'il lui plaist; et prie Dieu qu'il y mecte bonne pais. Escript audit lieu de Reims, ledit xvije jour de juillet. »

Sur l'adresse: « Au duc de Bourgoigne 1. »

<sup>1.</sup> Procès, t. V, pp. 126-127.— Hennebert, Une lettre de Jeanne d'Arc aux Tournaisiens, dans Arch. hist. et litt. du Nord de la France et du Midi de la Belgique, nouv. série, t. I, 1837, p. 525. — Fac-similé dans l'Album des Archives départementales, n° 123.

Sainte Catherine de Sienne, à Reims, n'aurait pas écrit autrement. La Pucelle, bien qu'elle n'aimât pas les Bourguignons, sentait à sa manière et fortement combien la paix avec le duc de Bourgogne était désirable. C'est à mains jointes qu'elle le prie de ne plus faire la guerre en France. « S'il vous plaît de guerroyer, lui dit-elle, allez sur les Sarrasins. » Elle avait déjà conseillé aux Anglais de s'unir aux Français pour faire la croisade. La destruction des infidèles était alors le rêve des âmes douces et pacifiques, et beaucoup de bonnes personnes comptaient que le fils riche et puissant du vaincu de Nicopolis ferait payer cher aux Turcs leur antique victoire <sup>1</sup>.

Par sa lettre, la Pucelle annonce, de la part du roi du ciel, au duc Philippe que, s'il combat contre le roi, il perdra la bataille. Ses voix lui avaient prédit la victoire de la France sur la Bourgogne; elles ne lui avaient pas révélé qu'au moment même où elle dictait sa lettre, les ambassadeurs du duc Philippe se trouvaient à Reims; c'était pourtant la vérité<sup>2</sup>.

Le duc Philippe, estimant que le roi Charles, maître de la Champagne, était un prince à ménager, lui envoya, à Reims, David de Brimeu, bailli d'Artois, à la tête

<sup>1.</sup> Morosini, t. III, pp. 82-83. — Eberhard Windecke, p. 61, note 9, et p. 108. — Christine de Pisan, dans *Procès*, t. V, p. 416. — Jorga, *Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle*, Paris, 1899-1902, 3 vol. in-8°.

<sup>2.</sup> Mémoires du Pape Pie II, dans Procès, t. IV, pp. 514-515. — Morosini, t. III, p. 190.

d'une ambassade, pour le saluer et lui faire des ouvertures de paix <sup>1</sup>. Les Bourguignons reçurent du chancelier et du Conseil un accueil empressé. On espérait que la paix serait conclue avant leur départ. Les seigneurs angevins le mandèrent aux reines Yolande et Marie <sup>2</sup>. Ce n'était pas connaître le magnifique renard de Dijon. Les Français n'étaient pas encore assez forts, les Anglais assez faibles. Il fut convenu qu'une ambassade serait envoyée en août au duc de Bourgogne dans la ville d'Arras. Après quatre jours de conférences, une trève de quinze jours fut signée et l'ambassade quitta Reims<sup>3</sup>. Dans le même moment, le duc renouvelait solennellement à Paris, sa plainte contre Charles de Valois, assassin de son père et s'engageait à amener une armée au secours des Anglais<sup>4</sup>.

Laissant à Reims, comme capitaine, Antoine de Hollande, neveu de l'archevêque duc <sup>5</sup>, le roi de France sortit de la ville le 20 juillet et se rendit à Saint-

<sup>1.</sup> Procès, t. IV, pp. 514-515. — Monstrelet, t. IV, p. 340. — Relation du greffier de La Rochelle, p. 37. — Lettre de trois gentilshommes ángevins, dans Procès, t. V, p. 130. — Troisième compte de Jean Abonnel, dans De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, p. 404, n° 3.

<sup>2.</sup> Lettre de trois gentilshommes angevins, dans Procès, t. V, p. 130.

<sup>3.</sup> Le 20 ou le 21. — Monstrelet, t. IV, pp. 348 et suiv. — De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II, pp. 404 et suiv.

<sup>4.</sup> Fauquembergue, dans *Procès*, t. IV, p. 455. — *Journal d'un bourgeois* de *Paris*, pp. 240-241. — Stevenson, *Letters and Papers*, t. II, pp. 101 et suiv. — Rymer, *Foedera*, t. IV, part. IV, p. 150.

<sup>5.</sup> Archives de Reims, Compte des deniers patrimoniaux, t. I, années 1428-29. — Procès, t. V, p. 141. — Monstrelet, t. IV, p. 339. — II. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, p. 51.

Marcoul-de-Corbeny où les rois avaient coutume de toucher les écrouelles au lendemain de leur sacre 1.

Monseigneur saint Marcoul guérissait les scrofules 2 Il était de race royale, mais sa puissance, révélée longtemps après mort, lui venait surtout de son nom, et l'on pensait que saint Marcoul était désigné pour guérir les affligés qui portaient des marques au cou, ainsi que saint Clair pour rendre la vue aux aveugles et saint Fort pour donner la vigueur aux enfants. Le roi de France partageait avec lui le pouvoir de guérir les scrofules et comme il le tenait de l'huile apportée du ciel par une colombe, on estimait que cette vertu agissait davantage au moment du sacre, d'autant plus qu'il risquait de la perdre par paillardise, désobéissance à l'église chrétienne ou autres dérèglements: c'est ce qui était arrivé au roi Philippe I er 3. Les rois d'Angleterre touchaient aussi les écrouelles; le roi Édouard III notamment opéra sur des scrofuleux couverts de plaies des cures admirables. Pour ces raisons, le mal des scrofules était dit mal Saint-Marcoul ou mal royal.

<sup>1.</sup> Procès, t. III, p. 199. — Chronique de la Pueelle, p. 323. — Jean Chartier, Chronique, t. 1, p. 97. — Journal du siège, p. 114. — Martial d'Auvergne, Viviles, t. I, p. 111.

<sup>2.</sup> Gallia Ch ist, t. IX, pp. 239, 51. — Le Poulle, Notice sur Corbeny, son prieuré, et le pèlerinage de Saint-Marcoul, Soissons, 1883, in-8°. — E. de Barthelemy, Notice historique sur le pèlerinage de Saint-Marcoul et Corbeny, dans Ann. Soc. Acad. de Saint-Quentin, 1878.

<sup>3.</sup> A. Du Laurent, De mirabili strumas sanandi vi solis regibus Galliarum christianissimis divinitus eoneessa liber. Paris 1607, in-8°. — Cerf, Du toucher des écrouelles par le roi de France, dans Trav. Acad. de Reims, 1865-1867. — Dom Marlot, Histoire de la ville de Reims, t. III, pp. 193 et suiv.

Le roi Charles fit ses dévotions, ses oraisons et ses offrandes à monseigneur saint Marcoul et toucha les écrouelles. Il reçut à Corbeny la soumission de la ville de Laon. Puis il s'en fut, le lendemain 22, à une petite ville forte de la vallée de l'Aisne, nommée Vailly, qui appartenait à l'archevêque duc de Reims. Il reçut à Vailly la soumission de la ville de Soissons 1. Comme le disait alors un prophète armagnac, « les clés des portes guerrières reconnaissaient les mains qui les avaient forgées ».

<sup>1.</sup> Perceval de Cagny, p. 160. — Chronique de la Pucelle, pp. 323-324. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 98. — Journal du siège. p. 115. — Chronique des Cordeliers, fol. 486 r°. — Morosini, t. III, p. 182, note 3. 2. Bréhal, dans Procès, t. III, p. 345.

## CHAPITRE XIX

## LA LÉGENDE DE LA PREMIÈRE HEURE.

Il est toujours difficile de savoir comment à la guerre les choses se sont passées; dans ce temps-là c'était tout à fait impossible de se faire une idée un peu raisonnable des actions accomplies. Il y avait à Orléans, sans doute, quelques personnes assez avisées pour s'apercevoir que les engins abondants et subtils, rassemblés par les procureurs, avaient été d'un grand secours; mais les habitants admirent généralement que la délivrance s'était opérée par miracle, et ils en rapportèrent le mérite premièrement à leurs benoîts patrons, Monsieur saint Aignan et Monsieur saint Euverte, et après eux, à Jeanne la Pucelle de Dieu, ne concevant pas aux faits accomplis sous leurs yeux d'explication plus simple, plus facile, plus naturelle 1.

<sup>1.</sup> Journal du siège, pp. 16, 88. — Chronique de l'établissement de la fêle, dans Procès, t. V, p. 296. — Lottin, Récits historiques sur Orléans, t. I, p. 279.

Guillaume Girault, ancien procureur de la ville et notaire au Châtelet, écrivit et signa de son nom une relation très brève de la délivrance, y consignant que, le mercredi, veille de l'Ascension, la bastille Saint-Loup fut prise comme par miracle à force d'armes, « présente et aidant Jeanne la Pucelle, envoyée de Dieu » et que, le samedi suivant, le siège que les Anglais avaient mis aux Tourelles du bout du pont fut levé « par le plus évident miracle qui ait apparu depuis la Passion ». Et Guillaume Girault atteste que la Pucelle conduisait la besogne 1. Quand les témoins, les acteurs eux-mêmes ne se rendaient point un compte exact des événements, quelle idée pouvait-on s'en faire au loin?

Les nouvelles des victoires françaises volaient avec une étonnante rapidité <sup>2</sup>. A la brièveté des relations authentiques l'éloquence des clercs facondeux et l'imagination populaire amplement suppléaient. La campagne de la Loire et le voyage du sacre ne furent guère connus d'abord que par des fables, et le peuple ne put les concevoir que comme des événements surnaturels.

Dans les lettres envoyées par la chancellerie royale aux villes du royaume et aux princes de la chrétienté, le nom de Jeanne la Pucelle était associé à tous les faits d'armes. Jeanne elle-même, par sa chancellerie monas-

<sup>1.</sup> Procès, t. IV, pp. 282, 283.

<sup>2.</sup> La délivrance d'Orléans annoncée de Bruges à Venise le 10 mai (Morosini, t. III, pp. 23-24).

tique, faisait savoir à tous les grandes choses qu'elle croyait fermement avoir accomplies 1.

On pensait que tout s'était fait par elle, que le roi l'avait consultée en toutes choses quand, en réalité, les conseillers du roi et les capitaines ne lui demandaient guère son avis, l'écoutaient peu et la montraient à propos. On rapportait tout à elle seule. Sa personne, présente à des actions avérées et qui semblaient inouïes, fut emportée en un vaste cycle de fables surprenantes et disparut dans une forêt de contes héroïques<sup>2</sup>.

Il y avait alors des âmes contrites qui, attribuant aux péchés du peuple tous les maux du royaume, cherchaient le salut commun dans l'humilité, le repentir et la pénitence <sup>3</sup>. Elles attendaient la fin de l'iniquité et le règne de Dieu sur la terre. Jeanne procéda, du moins à ses débuts, de ces bonnes personnes. S'exprimant parfois en réformatrice mystique, elle disait que Jésus est roi du saint royaume de France, que le roi Charles est son lieutenant et n'a le royaume qu'en « commande<sup>4</sup> ». Elle prononçait des paroles qui donnaient à croire que sa mission était toute de charité, de paix et d'amour; celles-ci, par exemple : « J'ai été envoyée pour la consolation des pauvres et des indigents <sup>5</sup>. » Ces doux pénitents, qui rêvaient un monde pur, fidèle et bénin, fai-

2. Morosini, t. 111, pp. 60-61.

<sup>1.</sup> Procès, t. V, pp. 123, 139, 145, 147, 156, 159, 161.

<sup>3.</sup> Saint-Vincent Ferrier; Saint-Bernardin de Sienne.

<sup>4.</sup> Voir plus haut p. 73.

<sup>5.</sup> Procès, t. 111, p. 88.

saient de Jeanne leur prophétesse et leur sainte. Ils lui prêtaient des propos édifiants qu'elle n'avait jamais tenus.

« Quand la Pucelle vint auprès du roi, disaient-ils, elle lui fit faire trois promesses : la premiere, de se démettre de son royaume, d'y renoncer et de le rendre à Dieu, de qui il le tenait; la deuxième, de pardonner à tous ceux des siens qui s'étaient tournés contre lui et l'avaient affligé; la troisième, qu'il s'humiliât assez, pour que tous ceux, pauvres et riches, amis et ennemis, qui viendraient à lui, il les reçût en grâce 1. »

Ou bien encore, ils la mettaient en action dans des apologues naïfs et charmants, comme celui-ci :

« Un jour, la Pucelle demanda au roi de lui faire un présent, et le roi y ayant consenti, elle réclama comme don le royaume de France. Le roi, surpris, ne révoqua point sa promesse. La Pucelle voulut qu'ayant reçu ce don, l'acte en fût solennellement dressé par les quatre notaires du roi et que lecture fût faite de cet acte. Tandis que le roi entendait cette lecture, elle le montra aux assistants et dit : « Voilà le plus pauvre chevalier du royaume. » Et, après un peu de temps, en présence des notaires, disposant du royaume de France, elle le remit à Dieu. Puis, agissant au nom de Dieu, elle en investit le roi Charles et ordonna que de cette transmission acte solennel fût dressé par écrit². »

<sup>1.</sup> Eberhard Windecke, pp. 52-53.—Voir plus haut p. 212.

<sup>2.</sup> L. Delisle, Un nouveau témoignage relatif à la mission de Jeanne

Jeanne avait annoncé, croyait-on, qu'à la Saint-Jean-Baptiste de l'an 1429, il ne demeurerait pas un Anglais en France<sup>1</sup>. Ces hommes de bonne volonté s'attendaient à ce que les promesses de leur sainte fussent réalisées au jour fixé par elle. Ils annoncèrent qu'elle avait, le 23 juin, fait son entrée dans la ville de Rouen et que, le lendemain, jour de la Saint-Jean-Baptiste, les habitants de Paris avaient de bon cœur ouvert leurs portes au roi de France. Au mois de juillet on en faisait des récits dans Avignon <sup>2</sup>.

Les réformateurs, assez nombreux, ce semble, en France et dans la chrétienté, croyaient savoir que la Pucelle donnerait une constitution monastique aux Anglais et aux Français, dont elle ferait un seul peuple de béguins et de béguines, une même confrérie de pénitents et de pénitentes. Voici quelles étaient, selon eux, les intentions des deux partis et les principales clauses du traité:

« Le roi Charles de Valois pardonne à tous, et il ne lui souvient plus des injures reçues. Les Anglais et les Français, tournés à contrition et pénitence, s'appliquent à conclure une bonne et droite paix. La Pucelle leur en a imposé elle-même les conditions. Conformément à sa volonté, Anglais et Français, durant une ou deux années, porteront un habit gris, avec une petite croix

d'Arc, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XLVI, p. 649. — Le P. Ayrolles, La Pucelle devant l'Église de son temps, pp. 57-58.

<sup>1.</sup> Lettre écrite d'Allemagne (fin de juin '429), dans Procès, t. V, p. 351.

<sup>2.</sup> Morosini, t. III, pp. 38, 46, 61.

cousue dessus; le vendredi de chaque semaine, ils ne prendront que du pain et de l'eau; ils vivront en bonne union avec leurs femmes et ne dormiront point avec d'autres. Ils promettent à Dieu de ne faire nulle guerre, si ce n'est pour la défense de leur patrimoine 1. »

Pendant la campagne du sacre, l'accord survenu entre les gens du roi et les habitants d'Auxerre demeurant ignoré, on rapportait, vers la fin de juillet, que, la ville prise d'assaut, quatre mille cinq cents bourgeois avaient été occis et mêmement quinze cents hommes d'armes tant chevaliers qu'écuyers des partis de Bourgogne et de Savoie. On nommait parmi les gentilshommes morts messire Humbert Maréchal, le seigneur de Varambon et un très fameux homme de guerre, le Viau de Bar. On racontait des histoires de trahisons et de massacres, des aventures horrifiques dans lesquelles la Pucelle était associée au valet de cœur déjà fameux. On disait qu'elle avait fait couper la tête à douze traîtres <sup>2</sup>. C'était de vrais romans de chevalerie, dont voici un exemple:

Environ deux mille Anglais entouraient le camp du roi, guettant s'ils n'y pourraient causer quelque dommage. Alors, la Pucelle fit appeler le capitaine La Hire et lui dit:

— Tu as fait, en ton temps, de très nobles choses, mais au jour d'aujourd'hui, Dieu t'en a préparé à faire

<sup>1.</sup> Morosini, t. III, pp. 64-65.

<sup>2.</sup> Ibid., t. 111, pp. 144 et suiv.

une plus notable que celles que jamais tu fis. Prends tes gens d'armes et va à tel bois, à deux lieues d'ici, tu y trouveras deux mille Anglais, tous la lance en main; tu les prendras tous et tu les tueras.

La Hire alla vers les Anglais et tous furent pris et tués, ainsi qu'avait dit la Pucelle<sup>1</sup>.

Voilà les contes de Mélusine qu'on faisait d'elle, pour la joie des hommes simples et violents qui se complaisaient à l'idée d'une Pucelle coupe-têtes et tranchemontagne!

Le bruit courait qu'après le sac d'Auxerre, le duc de Bourgogne avait été vaincu et pris dans une grande bataille, que le Régent était mort, que les Armagnacs étaient entrés dans Paris<sup>2</sup>. La capitulation de Troyes fut enveloppée de prodiges. A la venue des Français, les habitants virent, disait-on, du haut de leurs remparts une grande compagnie d'hommes d'armes, bien cinq à six mille, tenant chacun à la main un pennon blanc. Au départ des Français ils les revirent rangés à un trait d'arc derrière le roi Charles. Aussi merveil-leux que les chevaliers à l'écharpe blanche que les Bretons avaient vus peu de temps auparavant chevaucher dans le ciel, ces chevaliers aux blancs pennons, quand le roi partit, s'évanouirent<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Morosini, t. III, pp. 150, 153.

<sup>2.</sup> Ibid., t. III, pp. 166, 167.

<sup>3.</sup> Fragment d'une lettre sur des prodiges advenus en Poitou, dans Procès, t. V, pp. 121-122. — Relation du greffier de La Rochelle, op. cit., p. 343.

Tout ce qu'avaient cru, dans leur simplicité, les Orléanais subitement désassiégés, tout ce qu'avaient conté les mendiants des Armagnacs et les clercs du dauphin, fut avidement recueilli, accru, amplifié. Trois mois après sa venue à Chinon, Jeanne eut sa légende qui, vivace, fleurie et touffue, se répandit au dehors, en Italie, en Flandre, en Allemagne<sup>4</sup>. Dans l'été de 1429, cette légende était entièrement trouvée. Toutes les parties éparses de ce qu'on peut appeler l'évangile de l'enfance existaient déjà.

Agée de sept ans, Jeanne menait paître les troupeaux; les loups n'approchaient point de ses moutons; les oiseaux des bois, quand elle les appelait, venaient manger son pain dans son giron. Le pouvoir était en elle d'écarter les méchants. Personne sous le toit où elle reposait n'avait à craindre la fraude et la malice des hommes<sup>2</sup>.

Les miracles qui accompagnent la naissance de Jeanne, quand c'est un poète latin qui les célèbre, revêtent la majesté romaine et prennent le caractère de prodiges antiques; et c'est un spectacle assez étrange que de voir, en 1429, un humaniste appeler les Muses

<sup>1.</sup> Morosini, t. III, p. 78, note I. — Eberhard Windecke, passim. — Fauché-Prunelle, Lettres tirées des Archives de Grenoble, dans Bull. Acad. delph., t. II, 1847, 1849, pp. 459, 460. — Lettre écrite par les agents d'une ville allemande, dans Procès, t. V, p. 347. — Lettre de Jean Desch, secrétaire de la ville de Metz, ibid., pp. 352, 355.

<sup>2.</sup> Lettres de Perceval de Boulainvilliers au duc de Milan, dans Procès, t. V, pp. 114, 116.

ausoniennes sur le berceau de la fille de Zabillet Romée.

« Le tonnerre gronda, la mer frémit, la terre trembla, le ciel s'enflamma, le monde donna des signes de joie; une ardeur inconnue mêlée d'épouvante agita les peuples ravis. Ils chantent de doux poèmes et forment des danses rythmées en signe du salut destiné à la race française par cette naissance céleste 1. »

On fit plus. Dès la première heure on voulut que les merveilles qui avaient signalé la nativité de Jésus se fussent renouvelées lors de la venue de Jeanne au monde. On imagina qu'elle était née dans la nuit de l'Épiphanie; les bergers du village, émus d'une joie indicible dont ils ignoraient la cause, couraient dans l'ombre pour découvrir la merveille inconnue. Les coqs, hérauts de cette allégresse nouvelle, font éclater à l'heure inaccoutumée des chants inouïs, et, battant des ailes, durant deux heures semblent vaticiner. Ainsi l'enfant eut dans sa crèche son adoration des bergers <sup>2</sup>.

De sa venue en France on avait beaucoup à conter. On croyait savoir que, dans le château de Chinon, elle avait reconnu le roi qu'elle n'avait jamais vu aupara-

<sup>1.</sup> Poème anonyme sur l'arrivée de la Pucelle et la délivrance d'Orléans, *Procès*, t. V, p 27, vers 70 et suiv.

<sup>2. «</sup> In nocte Epiphaniarum », dit la lettre de Perceval de Boulainvilliers (Procès, t. V, p. 116), c'est-à-lire le 6 janvier. Ce jour fut consacré pendant des siècles à fêter la naissance du Sauveur, même après le IV° siècle ; en France c'était la fête des Rois et l'on chantait l'antienne : Magi videntes S'ellam.

vant, et qu'elle était allée droit à lui, bien qu'il se cachât sous des habits sans richesse, dans la foule des seigneurs <sup>1</sup>. On disait qu'elle avait donné un signe au roi, qu'elle lui avait révélé un secret et qu'à la révélation de ce secret, connu de lui seul, il avait été inondé d'une joie céleste; et sur cette entrevue de Chinon, tandis que les assistants n'avaient guère à dire, plusieurs, qui ne s'y étaient pas trouvés, étaient inépuisables <sup>2</sup>.

Le 7 mai, à quatre heures après midi, une colombe blanche se posa sur l'étendard de la Pucelle; et l'on vit, le même jour, pendant l'assaut, deux oiseaux blancs voltiger sur ses épaules 3. Les saintes étaient fréquentées des colombes. Un jour que sainte Catherine de Sienne se tenait agenouillée dans la maison du foulon, une colombe blanche comme la neige se posa sur la tête de l'enfant 4.

Un petit conte qui courait alors est intéressant en

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 115-116 (déposition de Gaucourt), 192 (Jean Moreau tenait cette anecdote de deux marchands chaudronniers qui la lui racontèrent à Rouen en 1429). — Chronique de la Pucelle, p. 273. — Journal du siège, p. 47. — Jean Chartier, Chronique, t. I, p. 67. — Relation du greffier de La Rochelle, pp. 336-337. — Martial d'Auvergne, Vigiles, t. I, p. 96.

<sup>2.</sup> Procès, t. III, pp. 103, 116, 209 et passim. — Journal du siège, p. 48. — Th. Basin, Histoire de Charles VII, t. I. p. 68. — Mirouer des femmes vertueuses, dans Procès, t. IV, p. 271. — Pierre Sala, ibid., p. 280. — Morosini, 3. III, p. 104. — Eberhard Windecke, p. 153.

<sup>3.</sup> Journal du siège, p. 294. — Chronique de l'établissement de la fête, dans Procès, t. Y, p. 294.

<sup>4.</sup> AA. SS., 3 avril. — Didron, Iconographie chrétienne, pp. 438 439. — Alba Mignati, Sainte Catherine de Sienne, p. 16.

ce qu'on y voit l'idée qu'on se faisait des relations du roi et de la Pucelle et aussi comme exemple des déformations que peut subir, en passant de bouche en bouche, le récit d'un fait véritable. Voici l'historiette, telle qu'elle a été recueillie par un marchand allemand:

Un jour, en une certaine ville, la Pucelle, avisée que les Anglais étaient proches, prit les champs, et aussitôt, tous les gens d'armes qui se trouvaient dans la ville sautèrent à cheval pour la suivre. Pendant ce temps le roi, qui dînait à table, apprenant que chacun allait en compagnie de la Pucelle, fit fermer les portes de la cité.

On en avertit la Pucelle qui répondit sans se troubler :

— Avant qu'il soit heure de none, il sera au roi tel

— Avant qu'il soit heure de none, il sera au roi tel besoin de venir à moi, qu'il me suivra tout de suite, son manteau à peine jeté sur lui, et sans éperons.

Ainsi en advint-il. Car les gens d'armes enfermés dans la ville mandèrent au roi qu'il fit immédiatement ouvrir les portes, sinon qu'ils le détruiraient. Les portes furent ouvertes et tous les gens d'armes coururent vers la Pucelle, sans se soucier du roi, qui jeta son manteau sur lui et les suivit.

Ce jour-là un grand nombre d'Anglais furent détruits!

On reconnaît dans ce conte le souvenir très altéré des faits qui se passèrent le 6 mai, à Orléans. Les

<sup>1.</sup> Eberhard Windecke, p. 103.

bourgeois couraient en foule à la porte Bourgogne, décidés à passer la Loire pour attaquer les Tourelles. Trouvant la porte fermée, ils se jetèrent furieux sur le sire de Gaucourt qui la gardait. Le vieux seigneur fit ouvrir la porte toute grande et leur dit: « Venez, je serai votre capitaine 1. » Dans le conte, les bourgeois sont devenus des gens d'armes, et ce n'est plus le sire de Gaucourt qui fait méchamment fermer la porte, c'est le roi ; il n'a pas à s'en féliciter, et l'on est surpris de trouver dès la première heure cette idée toute formée dans l'esprit du peuple, que bien loin d'aider la Pucelle à chasser les Anglais, le roi lui suscitait des obstacles et était toujours le dernier à la suivre.

Entrevue dans ce chaos de récits plus confus que les nuées d'un ciel orageux, Jeanne apparaissait comme une merveille inouïe. Elle prophétisait et plusieurs de ses prophéties étaient déjà accomplies. Elle avait annoncé la délivrance d'Orléans, et Orléans était délivré. Elle avait annoncé qu'elle serait blessée, et elle avait reçu une flèche au-dessus de la mamelle droite. Elle avait annoncé qu'elle mènerait le roi à Reims, et le roi avait été sacré dans cette ville. Elle avait fait d'autres prophéties encore touchant le royaume de France, comme de délivrer le duc d'Orléans, d'entrer

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 116-117.

dans Paris, de chasser tous les Anglais hors du saint royaume, et l'on en attendait l'accomplissement !

Elle prophétisait tous les jours, notamment au sujet de plusieurs hommes qui lui avaient manqué de respect et qui étaient morts de male mort <sup>2</sup>.

A Chinon, tandis qu'elle était menée au roi, un homme d'armes qui chevauchait devant le château, pensant la reconnaître, demanda:

— N'est-ce point là la Pucelle? Jarnidieu, si je la tenais une nuit, je ne la laisserais pas pucelle.

Alors Jeanne prophétisa et dit :

— Ha! en nom Dieu, tu le renies, et tu es si près de ta mort!

Moins d'une heure après, cet homme tomba à l'eau et se noya<sup>3</sup>.

Ce miracle fut mis tout de suite en vers latins. Dans le poème, où se déroue l'histoire merveilleuse de Jeanne jusqu'à la délivrance d'Orléans, le paillard qui renia Dieu et fit, comme tous les blasphé-

<sup>1.</sup> Procès, t. I, pp. 55, 84 et suiv., 133, 174, 232, 251, 252, 254, 331; t. III, pp. 99, 205, 254, 257 et passim. — Journal du siège, pp. 34, 44-45, 48. — Chronique de la Pucelle, pp. 212, 295. — Perceval de Cagny, p. 141. — Monstrelet, t. IV, p. 320. — Lefèvre de Saint-Rémy, t. II, p. 143. — Le Greffier de la Chambre des comptes de Brabant, dans Procès, t. IV, p. 426. — Chronique de Tournai (t. III du Recueil des Chroniques de Flandre), p. 411. — Morosini, t. III, p. 121.

<sup>2.</sup> Morosini, t. III, p. 57.

<sup>3.</sup> Déposition de frère Pasquerel, dans Procès, t. III, p. 102.

mateurs, une mauvaise fin, est noble et se nomme Furtivolus<sup>1</sup>.

...generoso sanguine natus, Nomine Furtivolus, veneris moderator iniquus.

Le capitaine Glasdall appela Jeanne putain et renia son Créateur. Jeanne lui annonça qu'il mourrait sans saigner, et Glasdall se noya dans la Loire<sup>2</sup>.

Imitations manifestes des historiettes contées dans les vies des saints qu'on lisait alors. Une femme hérétique ayant tiré saint Ambroise par son vêtement, le bienheureux évêque lui dit : « Crains que, par un jugement de Dieu, il ne te survienne quelque châtiment. » Le lendemain cette femme mourut et le bienheureux Ambroise la conduisit au tombeau<sup>3</sup>.

Une religieuse encore vivante et qui devait mourir en odeur de sainteté, sœur Colette de Corbie, avait rencontré son Furtivolus et l'avait puni, mais avec douceur. Un jour qu'elle priait dans une église de Corbie, un étranger s'approcha d'elle et lui tint des propos contraires à la chasteté. « Plaise à Dieu, lui répondit-elle, de vous faire connaître la laideur du langage que vous venez de tenir. » L'étranger, pris de honte, gagna la porte. Mais une main invisible l'arrêta

<sup>1.</sup> Poème anonyme sur la Pucelle, dans *Procès*, t. V, p. 38, vers 105 et suiv.

<sup>2.</sup> Dépositions de J. Luillier et de frère Pasquerel, dans *Procès*, t. III, pp. 25, 108.

<sup>3.</sup> La légende dorée, vie de Saint Ambroise.

sur le seuil. Comprenant alors la grandeur de son péché, il demanda pardon à la sainte et put sortir librement de l'église<sup>1</sup>.

Après que l'armée royale eut quitté Gien, la Pucelle avait annoncé, disait-on, qu'une grande bataille serait livrée entre Auxerre et Reims<sup>2</sup>. Quand des prédictions, comme celle-ci, ne se vérifiaient pas, on les oubliait. D'ailleurs il était admis alors que les vrais prophètes pouvaient prophétiser parfois à faux. Le théologien subtil distinguait entre les prophéties de prédestination qui se réalisent toujours et celles de commination qui, étant conditionnelles, peuvent ne pas se réaliser, sans qu'on doive accuser de mensonge la bouche qui les fit<sup>3</sup>. On admirait qu'une enfant des champs découvrît les choses futures et l'on s'écriait avec l'apôtre : « Je vous loue, ô Père, de ce que vous avez dérobé vos secrets aux sages et aux prudents, et de ce que vous les avez révélés aux petits. »

Les prophéties de la Pucelle se répandirent en un moment dans toute la chrétienté 4. Un clerc de Spire

<sup>1.</sup> Abbé J.-Th. Bizouard, Histoire de sainte Colette et des clarisses en Franche-Comté, d'après des documents inédits et des traditions locales, Paris, 1888, in-8°.

<sup>2.</sup> Morosini, t. III, pp. 148, 156. — Eberhard Windecke, pp. 103, 105, 187. — Noël Valois, Un nouveau témoignage sur Jeanns d'Are, p. 17.

<sup>3.</sup> Lanéry d'Arc, Mémoires et consultations, pp. 220, 222 — Théodore de Leliis, dans Procès, t. II, pp. 39, 42. — Le P. Ayrolles, La Pucelle devant l'Église de son temps, p. 342. — Abbé Hyacinthe Chassagnon, Les voix de Jeanne d'Arc, Lyon, 1896, in-8°, pp. 312-313.

<sup>4.</sup> Eberhard Windecke, pp. 138 et suiv. — Morosini, t. III, pp. 62-63.

composa sur elle un traité intitulé Sibylla Francica, et divisé en deux rôles. Le premier rôle fut rédigé, au plus tard, dans le mois de juillet de l'année 1429. Le second est daté du 17 septembre de la même année. Ce clerc croit que la Pucelle exerçait la divination par l'astrologie. Il avait ouï dire à un religieux français, de l'ordre des Prémontrés, que Jeanne se plaisait, la nuit, à observer le ciel. Il remarque qu'elle ne prophétisa jamais que sur le royaume de France et il donne comme sortie de la bouche de la Pucelle la vaticination que voici: « Après avoir accompli vingt années de royauté, le dauphin dormira avec ses pères. Après lui, son fils aîné, maintenant enfant de six ans, régnera avec plus grande gloire, honneur et puissance royale qu'aucun des rois de France depuis Charlemagne 1.»

La Pucelle avait le don de voir certaines choses qui s'accomplissaient loin d'elle.

Elle sut, à Vaucouleurs, le jour même de la bataille des Harengs, qu'un grand meschef advenait au dauphin <sup>2</sup>.

Un jour qu'elle mangeait assise auprès du roi, elle se mit à rire à la dérobée. Le roi, s'en avisant, lui demanda:

- Bien-aimée, pourquoi riez-vous de si grand cœur?

<sup>1.</sup> Procès, t. III, pp. 422 et suiv., pp. 433-434, 465; t. V, pp. 475-476.

<sup>2.</sup> Journal du siège, p. 44. — Chronique de la Pucelle, p. 272.

Elle répondit qu'elle le lui dirait après le repas.

Et quand on apporta l'aiguière:

— Sire, fit-elle, en ce jour, cinq cents Anglais sont noyés en la mer, qui voulaient passer par delà, en votre terre, pour vous porter dommage. Voilà pourquoi j'ai ri. Dans trois jours, il vous viendra nouvelles certaines que c'est vérité.

Et il en fut ainsi 1.

Une autre fois, comme elle était dans une ville éloignée de plusieurs lieues du château où se tenait le roi, faisant sa prière avant de s'endormir, elle apprit par révélation que des ennemis du roi le voulaient empoisonner à son dîner. Aussitôt elle appela ses frères et les dépêcha au roi pour l'aviser de ne prendre aucune nourriture avant sa venue.

Quand elle parut devant lui, il était à table avec onze personnes autour de lui.

— Sire, dit-elle, faites emporter les mets.

Elle les donna à des chiens qui les mangèrent et moururent aussitôt.

Alors désignant un chevalier qui se tenait près du roi et deux autres convives:

— Ceux-là, dit-elle, voulaient vous empoisonner.

Le chevalier avoua sur l'heure que c'était 1a vérité, et il fut traité selon ses mérites <sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Eberhard Windecke, p. 117.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 97.

Elle avait reconnu qu'un prêtre était concubinaire ; et, rencontrant un jour, au camp, une fille habillée en homme, elle avait su par illumination que cette fille était grosse et qu'ayant déjà accouché d'un enfant, elle l'avait fait périr <sup>2</sup>.

On attribuait aussi à la Pucelle la faculté de découvrir les objets cachés. Elle-même se l'était attribuée lors de son passage à Tours. Elle avait, disaitelle, connu par révélation une épée enfouie sous terre dans la chapelle de Sainte-Catherine-de-Fierbois, et s'était armée de cette épée. On pensait que c'était l'épée dont Charles Martel avait frappé les Sarrasins. D'autres soupçonnaient que ce fût celle d'Alexandre le Grand<sup>3</sup>.

Jeanne avait connu pareillement avant le sacre, disait-on, une couronne précieuse, célée à tous les yeux. Et voici le conte que l'on faisait à ce sujet :

Un évêque gardait la couronne de saint Louis. On ne savait pas bien quel évêque c'était, mais on savait que la Pucelle lui avait envoyé un messager avec une lettre pour le prier de rendre la couronne. L'évêque répondit au messager que la Pucelle avait rêvé. Elle réclama une deuxième fois le saint joyau et l'évêque fit même

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 146.

<sup>2.</sup> Eberhard Windecke, p. 97.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, pp. 76, 234. — Chronique de la Pucelle, p. 277. — Jean Chartier, Chronique, t. I, pp. 69-70. — Journal du siège, pp. 49-50. — Relation du greffier de La Rochelle, pp. 337-338. — Morosini, t. III, pp. 108-109. — Abbé Bourassé, Les miracles de madame Sainte Katerine, Introduction.

réponse. Alors elle écrivit aux bourgeois de la ville épiscopale que, si la couronne n'était pas rendue au roi, le Seigneur leur enverrait un châtiment, et aussitôt il tomba dans le pays une grêle si abondante, que ce fut grande merveille. Communément c'étaient les sorciers qui faisaient grêler. Cette fois la grêle était une plaie envoyée par le Dieu qui affligea dix plaies à l'Égypte. Après quoi la Pucelle fit tenir aux bourgeois de la ville une troisième lettre dans laquelle elle leur décrivait la forme et la façon de la couronne que l'évêque tenait cachée, et les avertissait que, si elle n'était pas rendue au roi, il leur adviendrait pis qu'il n'était advenu. L'évêque, qui croyait que le merveilleux chapeau d'or n'était connu que de lui, admira que la forme et la facon en fussent décrites dans cette lettre. Il se repentit de sa méchanceté, pleura abondamment et ordonna que la couronne fût envoyée au Roi et à la Pucelle 1.

Nous discernons sans trop de peine de quels éléments ce conte a pu se former. La couronne de Charlemagne, que les rois de France ceignaient dans la cérémonie du sacre, était à Saint-Denys en France, aux mains des Anglais. Jeanne se vantait d'avoir donné au dauphin à Chinon une couronne précieuse, apportée par des anges. Elle disait que cette couronne avait été invoyée à Reims pour le couronnement, mais qu'on

<sup>1.</sup> Morosini, t. III, pp. 160, 163.

n'avait pas pu l'attendre<sup>1</sup>. Quant au cel de la couronne par un évêque, cela ne fut-il pas inspiré par ce qu'on savait de l'avidité de messire Regnault de Chartres, archevêque de Reims, qui avait pris un vase d'argent déposé par le roi sur l'autel, après la cérémonie, et destiné au chapitre de la cathédrale <sup>2</sup>?

On parlait aussi de gants perdus à Reims et d'une tasse que Jeanne avait retrouvés 3.

Pucelle guerrière et pacifique, béguine, prophétesse, magicienne, ange du Seigneur, ogresse, chacun dans le peuple la voit à sa façon, la rêve à son image. Les âmes pieuses lui prêtent une invincible douceur et les trésors divins de la charité, les simples la font simple comme eux; les hommes violents et grossiers se la représentent ainsi qu'une géante burlesque et terrible. Pourra-t-on désormais apercevoir quelques traits de son véritable visage? La voilà dès la première heure et pour toujours, peut-être, enfermée dans le buisson sleuri des légendes!

## FIN DU TOME PREMIER

<sup>1.</sup> Procès, t. I, p. 91.

<sup>2.</sup> Dom Marlot, Histoire de l'église de Reims, t. IV, p. 175. — H. Jadart, Jeanne d'Arc à Reims, appendice XVII.

<sup>3.</sup> Procès, t. I, p. 104.

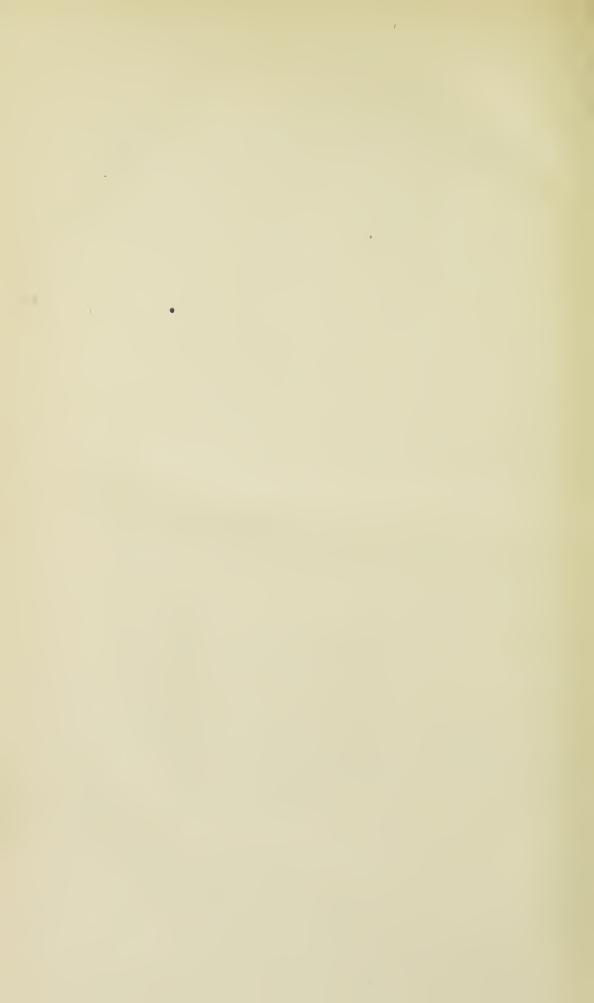

## TABLE DU TOME PREMIER

| PRÉFACE                                                                                                   | I       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PRÉFACE DE LA VINGT-HUITIÈME ÉDITION                                                                      | LXXV    |
| I. — L'ENFANCE                                                                                            | 1<br>33 |
| NEUFCHATEAU. — VOYAGE A TOUL. — SECOND<br>SÉJOUR A VAUCOULEURS                                            | 70      |
| IV. — VOYAGEA NANCY. — I TINÉRAIRE DE VAUCOULEURS<br>A SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS                       | 105     |
| V. — LE SIÈGE D'ORLÉANS, DU 12 OCTOBRE 1428 AU 6 MARS 1429                                                | 122     |
| VI. — LA PUCELLE A CHINON. — PROPHÉTIES                                                                   | 167     |
| VII - LA PUCELLE A POITIERS                                                                               | 215     |
| VIII - LA PUCELLE A POITIERS (Suite)                                                                      | 236     |
| IV _ IA DUCELLE A TOURS                                                                                   | 252     |
| X. — LE SIÈGE D'ORLÉANS, DU 7 MARS AU 28 AVRIL 1429<br>XI. — LA PUCELLE A BLOIS. — LA LETTRE AUX ANGLAIS. | 267     |
| — LE DÉPART POUR ORLÉANS                                                                                  | 282     |
| XII. — LA PUCELLE A ORLÉANS                                                                               | 300     |
| XIII. — LA PRISE DES TOURELLES ET LA DÉLIVRANCE<br>D'ORLÉANS                                              | 345     |
| XIV LA PUCELLE A TOURS ET A SELLES-EN-BERRY LES TRAITÉS DE JACQUES GÉLU ET DE JEAN                        | 371     |
| CTTOCON                                                                                                   |         |

| 700         |                                                                       |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| XV. — LA    | PRISE DE JARGEAU. — LE PONT DE MEUNG. — BEAUGENCY                     | 403 |
| XVI. — LA   | BATAILLE DE PATAY. — L'OPINION DES                                    | 405 |
|             | CLERCS D'ITALIE ET D'ALLEMAGNE. — L'AR-<br>MÉE DE GIEN                | 430 |
|             | CONVENTION D'AUXERRE. — FRÈRE RICHARD.<br>— LA CAPITULATION DE TROYES | 470 |
| XVIII. — LA | CAPITULATION DE CHAL'ONS ET DE REIMS. — LE SACRE                      | 507 |
| XIX LA      | LÉGENDE DE LA PREMIÈRE HEURE                                          | 536 |

TABLE

558

E. GREVIN - IMPRIMERIE DE LAGNY - 11609-11-21.



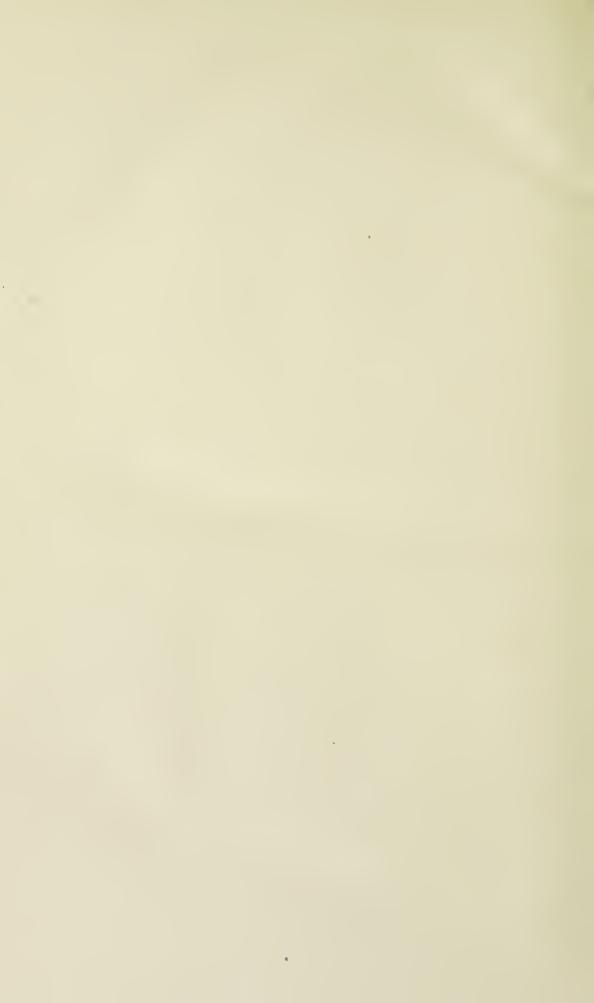



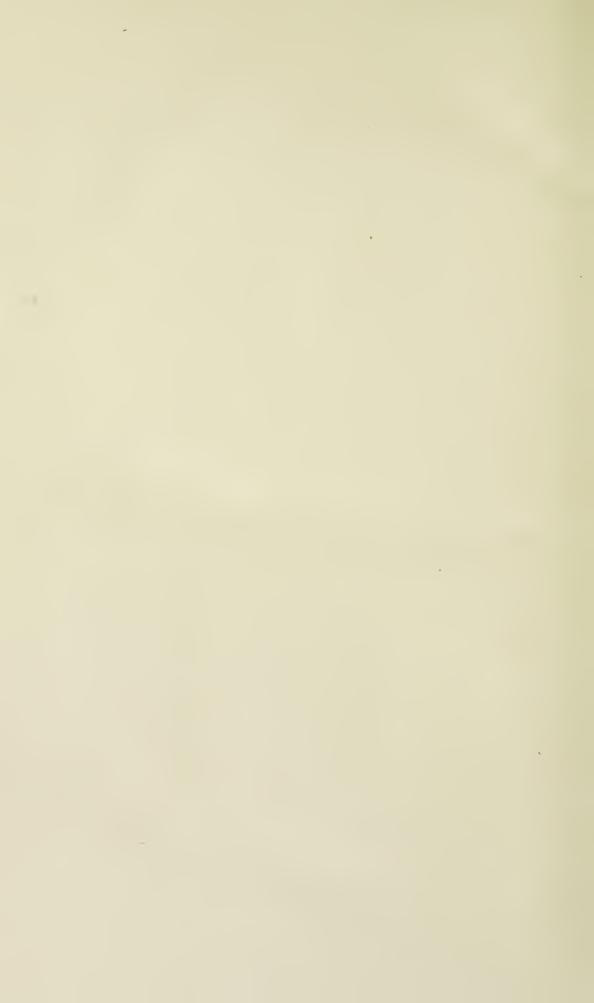



| Date Due                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| MAR 1 9 ZUÜĞ<br>MAR 1 9 ZUÜĞ<br>MOV 2 1993<br>MOV 1 9 ZÜÜĞ<br>MAR U 9 ZÜÜĞ |  |
| MAX 0 3 2003                                                               |  |
| CAT. NO. 23 233 PRINTED IN U.S.A.                                          |  |

DC 103 .F7
France, Anatole, 1844Vie de Jeanne d'Arc...

0 1163 0215916 9
TRENT UNIVERSITY

DC103 .F7 v. 1

France, Anatole Vie de Jeanne d'Arc ...

| DATE | <b>1</b> 57595 |
|------|----------------|
|      |                |

157595

1.1

